

ABILL /

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

The
Jason A. Hannah
Collection
in the History
of Medical
and Related
Sciences



M.

# OBSERVATIONS

IMPORTANTES

SURLEMANUEL

DES

ACCOUCHEMENS.

4. 9. 8

# OBSERVATIONS

# IMPORTANTES SUR LE MANUEL

DES

### ACCOUCHEMENS.

PREMIERE PARTIE,

OÚ L'ON TROUVE TOUT CE QUI EST nécessaire pour les Opérations qui les concernent, & l'on fait voir de quelle maniere, dans le cas d'une nécessité pressante, on peut, sans avoir recours aux Instrumens, remettre dans une situation convenable, ou tirer par les pieds, d'une Matrice oblique ou directe, les Enfans mal situés, vivans, ou morts, sans les endommager, ni la Mere.

Traduite du Latin de M. HENRY DE DEVENTER, Docteur en Médecine, & augmenté de Reflexions sur les points les plus intéressans, Par JACQUES-JEAN BRUIER D'ABLAINCOURT, Docteur en la même Faculté.



### APARIS,

Chez GÜILLAUME CAVELIER, rue Saint Jacques, près la Fontaine Saint Severin, au Lys d'Or.

M. DCC. XXXIX.

AVEC APPROBATION ET PRIVILEGE DU ROY.

Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Ottawa



### A MESSIRE

### FRANCOIS CHICOYNEAU,

& en la Cour des Comptes, Aydes, & Finances de Montpellier, Premier Medecin du Roy, Chancelier de la Faculté de Medecine de Montpellier, & Membre de l'Academie Royale des Sciences.



ONSIEUR;

C'EST le sort de l'Ouvrage de Monsieur de Deventer de paroître en Public sous les auspices des Medecins les plus illustres. \* C'est ce qui m'engage à vous l'offrir aujourd'hui. Je ne pense pas cependant que cet Ouvrage ait besoin de protection. J'ai tout lieu d'esperer qu'on ne lui fera pas moins d'acceuil en France, qu'on lui en a fait non seulement dans les Provinces-Unies, où les Editions s'en sont multipliées, mais dans les Pays les plus éloignés, où l'on en afait des Traductions.

Cette confiance se trouve encore autorisée par l'idée avantageuse que j'ai de notre Nation, par ce gout dominant qui éclate aujourd'hui de toutes parts, ensin par cette émulation qu'on lui connoît de porter la Chirurgie au plus haut dé-

gré de perfection.

Il s'en faut de beaucoup que je pense aussi avantageusement de ce qui vient de moi fe n'ose me slatter que la politesse n'ait pas la principale part à la maniere obligeante dont vous vous êtes expliqué, MONSIEUR, sur ce que j'ai eu l'honneur de vous en lire. Sans cela, j'attendrois avec assurance le jugement du Public.

En effet, oseroit-on appeller du Vôtre? Eleve, Disciple, Gendre de Monsieur Chicac,

<sup>\*</sup> M. de Deventer a dedié la premiere Partie de son Ouvrage au Premier Medecini du Roy de Prusse, & la seconde à M. M. Boerhaave, & autres.

Chef depuis long-tems, & hereditairement d'une Faculté celebre, n'est-ce pas dire tout ce qu'on peut penser de plus avantageux de vos lumieres? Les sçavantes leçons que Vous avés faites à Montpellier, la place que vous occupés aujourd'hui laissent-elles la liberté de penser autrement?

Ce que je viens de dire des avantages de votre esprit, MONSIEUR, me conduiroit naturellement à parler de ceux de votre cœur: si j'avois dessein de faire votre éloge, ou pour mieux dire, si j'avois l'art de donner à la louange cet assaisonnement délicat qui la fait

gouter des personnes les plus modestes.

Je vous peindrois ami genereux, sincere, prevenant: Je parlerois de cette charité vigilante, qui n'attend pas, pour agir, que les plaintes des malheureux la reveillent. Mais comme ces qualités ne font rien à mon sujet, & ne conclurroientrien en faveur de mon Ouvrage, Je laisse au Public qui les connoît à en faire l'éloge; heureux si cet essai de mes travaux a le bonheur de vous plaire. Es si vous rendés toute la justice qui est duë aux sentimens de reconnoissance, de

<sup>\*</sup> Monsieur Chicoyneau, fils de Monsieur le premier Medecin, est le cinquième du nom qui soit Chancelier de la Faculté de Medecine de Montpellier.

viij EPISTRE. veneration, & de respect, avec lesquels j'ai l'honneur d'être,

MONSIEUR,

Notre très-humble & très-obéissant serviteur; BRUHIER D'ABLAINCOURT.

PREFACE.

### PREFACE.

L'ure du Traité des Accouchemens de M. de Deventer, ne peut être ignoré que de ceux qui ne le connoissent pas. La France a été très-seconde en Ouvrages sur cette matiere. Paré, Guillemeau, Liebaut, Bienasses, Portal, Peu, Mauriceau, Viardel, Amand, Dionis, Lamotte ont successivement encheri les uns sur les autres, & la Chirurgie des Accouchemens leur a des obligations infinies. C'est le jugement qu'en porte M. de Deventer lui-même. Mais on sent, après avoir étudié les Traités qu'ils nous ont laissés, un vui-de, dont l'esprit ne peut s'accommoder; il reste ensin des doutes qui sont assez sentir qu'il s'en faut de beaucoup qu'ils ayent atteint la persection.

Il auroit été à souhaiter pour la France, que ce sur un de ses enfans qui eut achevé l'Ouvrage qu'elle avoit si glorieusement commencé; mais cet honneur étoit reservé au travail infatiguable, & réslechide M. de Deventer. Animé par l'exemple de quantité de Medecins étrangers du premier ordre, soutenu par un gout dominant pour l'Operation, il n'a pas cru deshonorer une Profession consacrée à la conservation du genre humain, en donnant par lui-même des secours qu'une sierté mal entendue semble avoir abandonnés à d'autres personnes; & il a si bien réissi, que

la Hollande n'oubliera jamais les services qu'il lui a rendus.

Mais c'étoit peu pour lui de se rendre utile à sa Patrie, en volant, pour ainsi dire, au secours de toutes les personnes qui avoient besoin de son ministere; il sçavoit que les difficultés, qui l'avoient arrêté dans les commencemens de sa Pratique étoient tous les jours funestes à quantité de semmes, & d'ensans, & dans la Hollande, & dans les Pays Etrangers. Il se crut donc obligé de rendre ses découvertes publiques. C'est ce qu'il sit en 1701. Son Traité intitulé, Operationes Chirurgicæ novum lumen exhibentes Obstetricantibus, sut imprimé à Leyde, chez André Dyckhuysen. Cette édition est entre les mains de M. Winslow. M. de Deventer avoit donné le même Ouvrage peu de tems auparavant en Hollandois, comme on l'apprend de lui-même, Pres. de la seconde Partie.

A cette édition en succeda une autre en 1725. Elle sut aussi faite à Leyde, chez Jean, & Herman Verbeck. M. de Deventer avoit donné l'année précedente une seconde Partie, qui fait assez connoître par le peu de nouvelles découvertes qu'elle renserme, & qui sont cependant le fruit de vingt-cinq ans de travail, qu'il n'a laissé qu'à glaner à ceux qui viendront après lui. On trouvera ces deux parties dans la pre-

sente Traduction.

Il est étonnant qu'un Livre devoré, si j'ose ainsi parler, par les Sçavans du Pays, traduit en Allemand, & en Anglois, répandu dans tous les états limitrophes, ait eu tant de peine à transpirer en France. M. Winslow fut pendant plus de douze ans le seul qui l'eut à Paris; & il n'y est devenu un peu plus commun, que depuis que M. Hecquet, toujours attentif à persectioner des connoissances dont le Public s'est si bien trouvé, le sit venir de Hollande pour lui, & pour

plusieurs de ses amis.

Un des Medecins \* qui reçurent alors le Traité de M. de Deventer, Medecin connu, & par son merite, & par les places éclatantes dont sa jeunesse est honorée, forma pour lors le dessein d'en donner une Traduction Françoise. Mais un voyage qu'il sut obligé de faire dans le tems qu'il faisoit les Collections qui devoient être la matiere des Reslexions qu'il vouloit joindre à l'Ouvrage, lui en sit suspendre l'execution jusqu'à son retour; & ensin des occupations plus glorieuses pour lui, & plus utiles au Public, l'obligerent de l'abandonner entierement.

Instruit de ce principe qu'un Medecin est comptable au Public de tous ses momens, que toutes ses actions, toutes ses études doivent avoir son avantage pour objet, j'ai cru ne pouvoir mieux employer le tems de mon loisir, qu'en me chargeant de dédommager le Public de la perte que les occupations de M. Hunauld lui faisoient faire. Je ne me flatte pas d'avoir travaillé avec assez de succès pour la reparer entierement; tout ce que je puis passer à mon amour propre, c'est que ma traduction ne laissera pas regreter au Public celles qu'on lui préparoit de plu-

sieurs côtés,

<sup>\*</sup> M. Hunauld, Docteur Regent, de l'Academie Royale des Sciences, & Professeur d'Anatomie au Jardin Royal,
b ij

Quoiqu'il en soit, on ne pouvoit mieux seconder les intentions de l'Auteur, qui, dans la vûë de rendre son Livre utile à tous ceux qui peuvent en avoir besoin, & aux Sages-Femmes sur-tout, avoit promis d'en donner des Traductions en plusieurs Langues. On ne doit pas lui sçavoir mauvais gré de n'avoir pas rempli ces engagemens. Il a sans doute compté qu'il se trouveroit assez de personnes qui voudroient bien acquitter sa parole, & qu'il travailleroit beaucoup plus utilement pour le Public, en redigeant les Observations qu'il a faites sur les autres Operations de

Chirurgie.

Je ne prétens donc rendre à mes Confreres d'autres services, que de leur faciliter l'acquisition de ce Livre à meilleur marché, & mieux conditioné, que s'ils le tiroient de Hollande. C'est pour les personnes qui ne sont point lettrées, que j'ai principalement travaillé, & malheureusement le plus grand nombre de celles à l'usage de qui est ce Traité, sont dans le cas. Elles ne peuvent me récompenser mieux de la peine que j'ai prise, qu'en en faisant leur profit. J'ai assez bonne opinion de mes Compatriotes, pour être persuadé qu'ils porteront de cet Ouvrage un jugement aussi avantageux que les Etrangers; mais ce qui a le mieux trompé l'ennui inséparable d'une Traduction, c'est la persuasion où je suis, que mon Ouvrage sauvera la vie à une quantité de femmes, & d'enfans, qui auroient été les victimes de l'imperfection de l'Art d'Accoucher, & des fausses démarches

de ceux qui l'exercent, si cette nouvelle lumiere \* n'étoit venu les éclairer.

Je ne prétens pas cependant taxer d'ignorance tous ceux qui font cette Profession. Il faut rendre à plusieurs d'entre eux la justice qui leur est dûë; mais ils conviendront avec moi que le nombre de ceux qui ont les connoissances requises, pour operer surement, est de beaucoup inferieur à celui des personnes qui se mêlent d'operer. Je crois même que ceux d'entre les plus habiles qui n'ont jamais lû le Traité de M. de Deventer, en tireront des lumieres qui influëront très-utilement sur leur Pratique.

Mais, me dira-t-on peut-être, qu'y a-t-il dans l'Ouvrage que vous donnés au Public qui ne soit pas dans ceux qu'ont laissés les Accoucheurs François dont vous avés parlé plus haut?

Il seroit ennuyeux de rappeller ici toutes les disferences qui se trouvent entre le Traité de M. de De-

venter, & ceux qu'on lui compare.

Les Histoires que donne Peu sont assez bien détaillées; le stile dans lequel elles sont écrites est assez correct; mais trop peu de cas en sont la matiere. Le desir d'étaler de l'érudition le fait écarter dans bien des sujets plus curieux, qu'utiles à la Pratique des Accouchemens. Les situations qu'il donne aux enfans dans ses sigures, sont de pures imaginations; les circonvolutions du Cordon Ombilical, sont presque son unique objet. Il se détermine d'ailleurs sans beaucoup de saçon à casser un Bras, ou une Cuisse, àun

<sup>\*</sup> Allusion au titre latin de cet Ouyrage,

enfant, quand il s'imagine que cette Operation lui donnera de la facilité pour achever l'Accouchement, & cela sur le fondement qu'il est aisé de reparer le mal dans les enfans nouveau-nés. Une Machoire luxée l'embarrasse aussi fort peu par la même raison. On verra combien M. de Deventer est plus circonspect dans tous ces cas. Il donne au reste l'exemple d'une prudence assez rare, en voulant qu'on appelle un Medecin dans les Accouchemens difficiles, pour s'aider de ses conseils ; je ne sçai cependant si ce n'est pas plûtôt, pour partager avec lui le désagrément des mauvais succés. Je crois qu'on peut bien se passer de son Ouvrage, quand on a le Traité de Mauriceau, ou celui de Lamotte.

Les Traités qu'ont donnés Portal, & Amand, si on les regarde comme des Traités Dogmatiques, sont très défectueux. Ils supposent une partie des principes, & les autres, répandus dans les differentes Observations, font beaucoup moins d'impression, que s'ils composoient un Traité Dogmatique. Si l'on ne regarde que les Observations en particulier, ce sont des Collections qui ont leur merite, non-seulement pour les personnes de la Profession, mais pour les Medecins mêmes qui y trouvent, sinon des remedes singuliers, dumoins l'effet de ceux qu'ils ont vû employer. Ces remedes même ont un grand avantage selon moi; c'est la simplicité. On trouve d'ailleurs dans ces Traités des Observations très-curieuses; & certaines histoires d'accidens arrivés aux personnes du sexe, qui doivent apprendre aux Parens, & aux Etrangers,

combien on doit être reservé à porter son jugement sur l'honneur des filles.

Mauriceau, Dionis, & Lamotte paroîtront sans doute à beaucoup de personnes avoir embrassé plus qu'ils ne devoient. Ce ne sont pas de simples Traités de l'Operation qu'ils nous ont donnés. Ils ont parlé de toutes les Maladies qui pouvoient attaquer les femmes grosses, ou du moins des plus frequentes, & des plus considerables. Mauriceau même, & Dionis, n'en sont pas demeuré-là. Une Phisiologie applanit le chemin, & les Maladies des enfans y sont pour quelque chose. Ces Auteurs ont donné les Traités les plus complets qui ayent paru sur l'Operation. Mais Dionis n'a point assez encheri sur Mauriceau pour meriter de preference. Peut-être même pourroit-on dire que c'est être Auteur à peu de frais, que de l'être au même prix que lui. Un deffaut qu'on peut reprocher à Mauriceau, c'est de n'avoir donné aucun ordre à ses Obfervations. Des Observations dans un ordre chronologique ne sont pas d'un grand secours. On peut même dire en general, que ces sortes d'Observations ne sont pas d'un grand usage dans les sciences fondées fur des principes certains, & qu'un Lecteur qui a bien conçû les principes, peut s'en passer aisément. En effet de ce qu'un Auteur dira qu'en multipliant le côté d'un quarré par l'autre, il lui est arrivé plusieurs fois d'en trouver au juste la surface, le Lecteur ne voit pas dans le principe, sur lequel la methode pour trouver l'aire d'un quarré est fondée, plus de certitude, ni plus de clarté. De même, quand on a établi ce principe, que quelque partie que presente l'enfant dans une Matrice droite, excepté la Tête, le plus sur est de le tirer par les Pieds, ou cet autre, qu'il n'y a pas d'Accouchement plus difficile, quand la Matrice est Oblique, que celui où l'enfant presente la Tête, & qu'au contraire il n'y en a pas qui succede plus heureusement, que celui où il presente les Pieds, on amassera des Observations à l'infini, que le principe n'en sera ni plus clair, ni plus certain.

Lamotte a du moins senti le premier dessaut, puisqu'il a rangé ses Observations au bas du Chapitre auquel elles se rapportent. Il y a joint des Reslexions qui sont fort utiles. Mais on peut lui reprocher, comme à Dionis, de n'avoir mis aucune. Figure dans son Ouvrage. Quoiqu'il en dise, elles aident beaucoup l'imagination, sur-tout, quand elles sont composées avec soin. Celles que Mauriceau a employées ont un dessaut essentiel; c'est de ne la pas sixer suffisamment. On n'y voit que le rapport de l'enfant aux differentes parties de la Matrice; au lieu que, dans celles de M. de Deventer, on voit le rapport de l'enfant, & de la Matrice, avec le Bassin; ce qui aide insiniment à concevoir les difficultés qui accompagnent les differentes situations des enfans.

Je n'ai rien changé aux Figures de mon Original, excepté à la vingt-septiéme, qui étoit très-désectueu-ses, parce que l'enfant y avoit un Bras aussi long, que tout le Corps; & aux deux dernieres qui étoient très-imparfaites dans l'Original, & ne faisoient point entendre clairement au Lecteur la pensée de l'Auteur. J'ai aussi fait tracer sur la premiere, & la secon-

de

de quelques lignes qui sont d'un grand usage pour

l'intelligence de l'Inclinaison de la Matrice.

Les Figures ne sont pas le seul avantage qu'ait l'Ouvrage de M. de Deventer sur ceux, dont nous venons de parler. Le grand principe de l'Obliquité de la Matrice, qu'il établit; la methode de reculer le Coccix dans le cas où l'enfant presente la Tête dans une Matrice droite, dont elle ne peut sortir à cause de sa grosseur; des Indications tirées de l'Attouchement, & de la Figure des Eaux; la Mobilité des enfans; le caractere distinctif des douleurs fausses & veritables, sont toutes Observations qui lui sont propres. D'ailleurs il n'y a pas de situation, où il n'y ait quelque remarque de sa façon.

Son stile n'est pas aussi correct, que le sond de son Ouvrage. Il en avertit lui-même dans sa Presace; aussi ne me suis-je pas attaché scrupuleusement à la Lettre. Je n'ai pas en certains endroits fait dissiculté de substituer une pensée équivalente à la sienne; j'en ai retranché des phrases entieres, quand j'ai cru qu'elles ne seroient pas du gout de ma Nation. J'ai quelques mis à la fin ce qui étoit au commencement, quand cette methode me facilitoit des transitions, que l'Auteur ne s'est pas beaucoup mis en peine de ménager; ensin je me suis donné toutes les libertés, que

j'ai cru permises à un Traducteur.

Si j'avois voulu suivre des avis qui m'ont été donnés, j'en aurois encore pris davantage. On m'a confeillé par exemple de retrancher entierement la préparation de l'Opium par le Pain de Segle. Les mêmes

personnes n'auroient pas sans doute fait plus de grace au Memoire sur l'usage des Pilules sudorisiques, & à celui où sont détaillées toutes les Operations Chi-

rurgiques, que faisoit M. de Deventer.

Ce n'est point, me disoient-elles, le dessaut de préparation qui rend quelquesois suneste l'usage de l'Opium, & qui l'a fait autresois passer pour un poison; puisque ce remede fait des miracles entre les mains d'un Medecin prudent. Quel besoin donc d'inventer une préparation ennuyeuse, & penible? Elles ajoutoient qu'il étoit à craindre, que cette Operation Chimique ne dégoutat de la lecture du reste du Livre les François, qui pour l'ordinaire ne sont pas dans le gout de cette science, ni assez patiens pour l'approfondir, & qui jugeroient peut-être de tout l'Ouvrage par cet échantillon; ensin, que ce Traité ne tomberoit pas probablement entre les mains d'un Chimiste.

Mais il est aisé de répondre à toutes ces Objections.

Sans regarder l'Opium comme un poison qui ait besoin d'être corrigé pour pouvoir être employé surement, oseroit-on assurer que cette longue digestion ne développe pas davantage ses principes, & qu'elle ne les met pas en état de faire un meilleur effet? Ne se peut-il pas faire, que quelques-unes des parties essentielles du Segle, incorporées avec ce suc, y produisent un changement en mieux?

Je dis en second lieu, que je ne pouvois retrancher cette Operation, sans faire tort à la gloire de mon Auteur. M. de Deventer n'étoit pas seulement bon Medecin, & bon Chirurgien, il étoit encore bon Chimiste. Lui auroit-on connu cette persection, si j'avois supprimé sa préparation de l'Opium?

Je dis en troisième lieu, qu'il seroit à souhaiter; que des Vegetaux dont les vertus sont merveilleuses, lorsqu'ils sont appliqués exterieurement, pûssent servir pour l'usage interieur, ou ils sont, ou très-dangereux, ou mortels. Telle est la Ciguë. Quel esset ne feroit-elle pas, prise interieurement, si l'on pouvoit l'employer sans crainte? Et comment peut-on en rendre l'usage salutaire, si l'on n'a pas une préparation

propre à la corriger?

Quelque prévenu que je sois en faveur de M. de Deventer, il faut que je dise en passant, que je ne puis lui pardonner de faire un mistere de la préparation de son Correctif universel. En agir de la sorte, c'est se donner en air de Chimiste, je n'ose dire un autre mot, qui ne convient point à une personne qui paroit avoir tant de probité, & d'amour pour le bien public. S'il avoit fait atention aux reproches qu'il se fait c. 27. sur cet amour propre, qui l'a engagé pendant un si long-tems à faire un mistere du secours qu'on peut donner aux semmes, en certains cas, en reculant le Coccix, il auroit sans doute fait part au Public d'une découverte aussi importante. Mais re-venons.

Je dis en quatriéme lieu, qu'un Traducteur n'a point de despotisme sur l'Ouvrage qu'il traduit, & qu'il ne peut y saire tous les changemens qu'il lui plairoit. Il faut que le Public lui donne cedroit. Qu'il s'explique donc fur cet article, comme fur tous les autres qui pourroient n'être pas de son gout, je tâcherai de lui donner satisfaction dans une seconde édition, supposé qu'elle se fasse. Les personnes de la Profession me feront aussi un plaisir sensible, si elles veulent bien me communiquer les difficultés que la lecture de cet Ouvrage pourra faire naître, & les Observations qui pourront servir à éclaircir les matieres qui y sont traitées. Je m'engage d'en faire honneur à ceux qui voudront bien prendre cette peine. Ils pourront faire remettre leurs Lettres, ou Memoires, à un des Libraires qui débitent cet Ouvrage.

Mais, objectera-t-on, cet appareil Chimique pour-

ra rebuter les Lecteurs.

Il est aisé de sauter quatre pages, lorsqu'un horsd'œuvre ennuye. D'ailleurs, quoique ce Traité ne soit pas sait pour des Chimistes, il ne peut manquer de tomber entre les mains de quelques personnes, Medecins, ou autres, qui joignent aux connoissances que demande necessairement leur Profession, celles de la Chimie.

Des raisons differentes m'ont déterminé à conserver le memoire des Operations Chirurgiques de M. de Deventer. Un des principaux obstacles au progrès des Sciences, & des Arts, est la persuasion où l'on est souvent, qu'on ne les peut porter à une plus grande perfection. Il est donc à propos de relever le courage de ceux qui s'y appliquent; & comme les exemples produisent cet effet beaucoup mieux que

tous les discours, il y a tout lieu de croire, que les succès de M. de Deventer enhardiront quelquesuns des Lecteurs à faire des tentatives qui leur seront glorieuses, & en même-tems utiles au Public. De plus, l'interêt de la gloire de l'Auteur s'opposoit encore à ce retranchement. C'est par les mêmes motifs que je n'ai pas jugé à propos de supprimer le Memoire concernant les Pilules sudorifiques.

Il ne me reste plus qu'un mot à dire au sujet des Reflexions que j'ai faites sur plusieurs endroits du Texte. Elles servent, ou à établir de plus en plus certaines verités fondamentales; telles sont celles dont l'objet est de prouver l'épaisseur de la Matrice pendant la groffesse, & son Inclinaison; & les autres renferment une critique des differentes routes, que les Accoucheurs ont suivies dans les différentes conjonctures où ils se sont trouvés. J'espere qu'onne les

trouvera point inutiles.

On trouvera à la suite de cette Presace des Lettres qui ont été écrites à notre Auteur, par lesquelles on pourra juger de ce que les Sçavans des Pays Etrangers pensent de son Ouvrage. J'ai donné par la même raison la traduction des Approbations que les Universités de Groningue, & de Leyde lui ont données. J'aurois souhaité pouvoir joindre à ces témoignages avantageux celui des Journalistes François. Mais cet Ouvrage a échappé à leur vigilance. Il n'en sera pas sans doute de même cette fois-ci. Enfin l'on trouvera une partie de l'extrait qui fut fait de ce Traité dans les Nouvelles de la République des Lettres, au mois de xxij PREFACE.

Juillet 1701. C'est le seul Ouvrage periodique, que je sçache, qui en ait parlé.

### EXTRAIT

Des Nouvelles de la République des Lettres, par M. Jacques Bernard, Juillet 1701.

Entre les autres talens de M. de Deventer qui lui ont acquis une si grande réputation dans ces Provinces, (la Hollande), & qui lui attirent des patiens du fond de l'Allemagne, il a encore celui d'entendre très-bien l'Art d'Accoucher les femmes, qu'il pratique avec beaucoup de succès. Il publie dans ce Livre ce qu'une longue experience lui a appris sur ce sujet. Il prétend que ceux qui se sont appliqués à traiter ces matieres, se sont plus attachés à prescrire les divers remedes pour les Maladies ausquelles sont sujettes les femmes grosses, ou en couches, qu'à fournir aux Sages-Femmes les moyens de faire accoucher heureusement celles qui se mettent entre leurs mains, soit qu'il n'arrive rien d'extraordinaire dans ces Accouchemens, soit dans les cas extraordinaires, & qui dépendent, ou de la mauvaise situation de la Matrice, ou de la mauvaise situation de l'enfant, ou de l'un, & de l'autre. L'Auteur entre sur tout cela dans un grand détail, & s'explique par tout avec beaucoup de netteté, ce qui, joint au grand nombre de Figures, dont il a enrichi son Livre, ne laisse rien à deviner à un Lecteur un peu attentif.

#### PREMIERE LETTRE.

### Monsieur,

Sans avoir le bonheur d'être de vos amis, & sans avoir jamais eu l'honneur de vous écrire, je ne crois pas pouvoir me dispenser de vous mander avec combien de plaisir j'ai lû vos Observations nouvelles sur les Accouchemens. Je n'ai jamais vû d'Ouvrage plus utile sur ce sujet; & les femmes doivent vous avoir d'éternelles obligations, d'avoir bien voulu le rendre public. Il y a cinq ans que je fis imprimer en Suedois un petit Traité sur cette matiere, à laquelle je me suis appliqué de mon mieux, étant en France, & que j'ai encore eu occasion d'étudier à Leyde, où je soutins une These sur les Accouchemens contre nature. Il seroit à souhaiter pour moi que votre Livre eut parut plûtôt: il m'auroit guidé dans dans la Pratique de cet Art, que j'exerce journellement, & mon Livre affermipar vos principes, en deviendroit beaucoup plus utile. On apprend tant que l'on vit ; c'est même dans un âge plus avancé, qu'on acquiert les meilleures connoissances. Que ne puisje avoir le bonheur de m'instruire encore par vos sçavantes conversations! Mais la distance des lieux me prive de cet avantage; vous êtes le maître d'y suppléer : il ne faut pour cela, que tenir la parole, que vous avez donnée au Public, & lui faire part au plûtôt de vos Remarques sur les autres Operations de Chirurgie. Vous ne pouvez differer sans faire tort à votre gloire; le champ vous est ouvert; vous y pouvez receuillir une ample Moisson; mais soyez persuadé, que parmi ceux qui vous donneront les louanges, que vous mérités, personne ne le fera avec plus d'empressement que moi, comme aussi personne n'est plus parfaitement,

### MONSIEUR,

Votre très humble & très-obéissant serviteur; Jean de Hoorn, Docteur en Medecine,

A Stockholm le 19. Novembre 1702

#### SECONDE LETTRE.

### Monsieur;

Il y a environ dix ans que votre Traité des Accouchemens me tomba entre les mains, environ trois ans après qu'il fût devenu public. Je crus ne pouvoir lui faire plus d'honneur, ni mieux prouver le cas que j'en faisois, que de dresser une Sage-Femme conformément à vos principes. Elle se prêta volontiers à les apprendre, & à les mettre en pratique, & l'a fait avec tant de succès, & d'avantage pour le Public, qu'elle est non-seulement appellée pour toutes les femmes de condition d'ici, & des environs, mais qu'on la chargée d'instruire, & de former plusieurs personnes. Elle a si fort accrédité votre Pratique, que les femmes ne veulent plus être traitées autrement, & qu'elles ne se fient plus, comme par le passé, sur les seules forces de la Nature. Confiance indiscrete, qui a couté la vie à une infinité de femmes, & d'enfans, ou du moins, qui a porté à la santé des uns, & des autres, des atteintes irréparables! J'espere, que vous me pardonnerés la liberté que je prens de vous écrire en faveur d'une nouvelle qui ne peut que vous être fort 'agréable; & je vous prie de croire, que j'ai saist avec un un vrai plaisir, cette occasion de vous assurer du parfait attachement avec lequel j'ai l'honneur d'être,

### MONSIEUR;

Votre très humble & très-obéssifiant serviteur; Fr. Kaufferle, Docteur en Medecine.

A Kempten en Souabe, le 7. Juillet 1714.

TROISIE'ME

### TROISIE ME LETTRE

## M ONSIEUR le Docteur, & très honoré Ami,

Votre Livre intitulé Operationes Chirurgicæ novum lumen exhibentes obstetricantibus Lugduni Batavorum 1701 impressum, m'est fort cher depuis que j'en ai fait la lecture. Si je n'avois pas lû plusieurs autres, qui ont écrit de la même matiere; je ne croirois jamais qu'ils eussent tant de siecles ignoré, que la Matrice tombe dans quelques semmes grosses tantôt en devant, tantôt en arriere, & quelquesois à un côté. Mais la lecture de Mauriceau; Portal, & c. montre assez, qu'ils ont cru, que dans les Enfantemens dissiciles, l'enfant seroit, ou mal tourné, ou trop grand, en compa-

raison de la femme grosse, & de ses Parties.

Monsieur le Docteur, je vous felicite de tout mon cœur de cette découverte, si utile pour le genre humain. Je vous prie, s'il y a un Abregé fait de votre Livre mentioné, de m'en envoyer un Exemplaire; nos Sages-Femmes sont fort ignorantes en ce Païs; mais parce que j'ai de la peine à entendre le Hollandois, je souhaiterois qu'un tel Extrait de votre très-utile Livre, soit, ou en Latin, ou en François. Si par hazard vous en aviez une de votre main bien exercée, qui voudroit venir en Dannemarc, elle feroit assurément sa fortune. Ou s'il y avoit un Medecin, ou un Chirurgien, que vous ayés formé, & qui auroit déja une bonne experience, nous le recevrons ici avec grand plaisir, & il pourroit fort bien vivre, parce qu'il n'y avoit ici que le seul Docteur Hacquard le jeune, qui vient

de mourir; de sorte qu'iln'y ani Medecin, ni Chirurgien qui puisse in partu difficili secourir. Adieu, Monsieur; je suis pour jamais;

### MONSIEUR le Docteur,

Votre très-humble & très-fidele serviteur, JEAN DE BUCHWALD, Archiatre, & Premier Chirurgien de Sa Majesté Danoise.

Copenhague ce 26. Mars 1716;

Nota. Cette Lettre est originairement écrite en Françoisi



A Faculté de Medecine de l'Université Provinciale L de Groningue & des Ommelandes ayant lû avec attention le Traité du très-celebre, & sçavant M. Henri de Deventer, Docteur en Medecine, qui est intitulé, Chirurgica. Operationes novum lumen exhibentes Obstetricantibus, &c. admire l'étenduë des connoissances qu'un grand exercice & des experiences résterées lui ont acquises. Convaincue qu'aucun de ceux qui ont écrit sur cette matiere avant lui n'a marqué aussi clairement qu'il l'a fait les causes des Accouchemens difficiles, & les moyens de remedier aux inconveniens qu'ils causent, elle recommande très-fort à tous les Accoucheurs, & Accoucheuses, qui veulent s'instruire dans leur Profession, de lire ce Livre avec une attention toute particuliere, d'avoir continuellement presents à l'esprit les judicieux préceptes, & les ingenieuses observations dont il est rempli, & de conformer leur pratique aux regles qui y font prescrites; & elle ne doute en aucune maniere

G. LAMMERS, Docteur & Prof. en Med. & Doyen de ladite Faculté.

1700.

qu'elles ne soient très-propres à arracher des bras de la mort les meres, & les enfans. Fait à Groningue le 3. Aoust

### Approbation de la seconde Partie.

Es Professeurs en Medecine de l'Université de Leyde ayant été priés par M. Henry de Deventer de lire un Traité intitulé, Operationum Chirurgicarum novum lumen exhibentium Obstetricantibus, pars secunda, & d'en direleur sentiment, après un mûr examen ont jugé qu'il étoit très-digne de voir le jour, en soi de quoi j'ai signé le present Certificat à Leyde, le 6. Août 1723.

H. OOSTERDYK SCHACHT, Doyen.



### PREFACE DE L'AUTEUR:

I L y a déja long-tems, que les personnes de la Profession se plaignent des Ouvrages qui ont paru jusqu'ici sur les Accouchemens; & j'avoue, que j'ai été très-peu satisfait de tout ce que j'en ai lû. Je crus d'abord que c'étoit ma faute si je ne les entendois pas; je sis ensuite reflexion, que le défaut de verité dans leurs principes étoit plûtôt la cause de l'obscurité, que j'y remarquois. C'est ce qui me sit souhaiter avec empressement, que quelqu'un voulut donner du jour à cette matiere, expliquer solidement les causes des Accouchemens difficiles, & en consequence trouver une methode sure pour remedier à ce mal, ou le prévenir. Mais mes esperances ont été vaines jusqu'à present. Pendant ce tems des Observations exactes fur les Accouchemens, jointes aux lumieres, que j'empruntois de l'Anatomie des femmes mortes en cet état, commencerent à me faire connoître la cause de l'obscurité, & des contradictions qui se trouvent dans ces Ouvrages. Je vis que les plus habiles Operateurs alloient à taton, qu'ils prenoient l'un pour l'autre, enfin, que les Histoires qu'ils nous ont laissées des Accouchemens difficiles, n'ont pour base, que des conjectures, ou des soupçons. Je me trouvai

trop bien de ma methode pour l'abandonner. Je laissai donc leurs Ouvrages, résolu de m'en tenir à l'Anatomie, & à l'Observation, & j'ai continué, tant qu'il m'est resté des doutes sur cette matiere.

Je réussis ensin à m'éclaireir entierement; mais ce n'étoit point assés pour moi. Je me crus obligé de faire part aux autres des lumieres, que j'avois acquises, & de tracer un chemin qu'ils pussent suivre sans crainte de s'égarer. C'est au Lecteur à juger si j'ai réussis. Quoiqu'il en soit, il ne doit point me resuser la jus-

tice de croire, que j'y ai fait de mon mieux.

Mondesseinn'étant, que de traiter de l'Operation, je n'ai point rempli mon Livre d'une Theorie recherchée, ou d'un fatras de formules, ou de préceptes: Je ne m'y suis pas non plus arrêté à imaginer, ou à rechercher les causes éloignées des Accouchemens dissiciles: J'ai évité avec soin de tomber dans le ridicule de ceux, qui, voulant donner un Traité des Accouchemens, le chargent d'une infinité de Maladies, & d'accidens, qui peuvent préceder, & suivre les Couches, pendant que, lorsqu'ils viennent au fait, ils trouvent à peine de quoi remplir de probabilités quelques chapitres, dont ils se débarrassent le plûtôt qu'ils peuvent, laissant l'esprit du Lecteur vuide, & étonné de trouver une Theorie Medicinale, où il ne cherchoit que l'Operation.

Maintenant si quelqu'un est surpris de voir les Auteurs, qui resusent aux Accoucheuses les connoissances nécessaires pour s'acquitter de leurs sonctions, leur attribuer celles des Medecins, je leur demande-

rai s'il trouve moins ridicule aux Sages-Femmes, qui écrivent sur leur Profession, de donner des Traités sur toutes les Maladies des femmes ; faut-il après cela s'étonner, qu'après s'être donné la peine de lire tous ces volumes, on n'y ait trouvé, que ce qu'on n'y cherchoit pas? Au reste il faut le leur pardonner? Auroit-on pu sans cela donnerà un Livre une juste grofseur, ou se donner un vernis d'érudition dans le monde? On ne trouvera rien de semblable dans ce Traité. Je m'y réduis à expliquer ce qu'il est necessaire de sçavoir sur les Accouchemens faciles, & difficiles, content d'avoir donné des raisons assez solides, pour qu'on puisse prendre son parti dans les cas difficiles, soit pour éviter le danger, soit pour en sortir; & je me flatte d'avoir poussé la matiere, que je traite, jusqu'à un point de certitude, qui la met au-dessus de toutes les sciences, & la fait aller de pair avec les Mathematiques; aussi prétens-je, que ce Traité donnera, je ne dis pas aux Medecins, aux Accoucheurs, & Accoucheuses, mais à toutes les personnes de l'un. & de l'autre sexe, des connoissances claires, & distinctes des Accouchemens; d'autant plus qu'il n'y a rien qui passe la portée des femmes; ce qui fait qu'elles pourront avec plus de tranquillité se prêter à toutes les Operations, qu'elles jugeront necessaires pour conserver, & leur vie, & celle de leur fruit.

J'admets avec ceux qui ont écrit avant moi, ce principe, qu'ils posent comme constant, que les Accouchemens difficiles viennent de la mauvaise suitant de l'enfant dans la Matrice; mais je suis bien éloigné de prétendre

avec euxqu'ils sont toujours heureux, & que l'enfant est toujours bien situé, s'il presente la Tête à son Orifice. Je démontre au contraire, à prendre le terme à la rigueur, qu'il y a des cas, où, malgré cette situation de l'enfant, l'Accouchement doit être trés-difficile, par exemple lorsque la situation de la Matrice est Oblique. Je vais même plus loin: car je fais voir avec la même évidence, que dans cette situation de l'Uterus l'enfant n'en peut prendre une qui lui soit moins convenable. N'y a-t-il pas entre ces deux sentimens autant de difference, que du jour à la nuit? Si les Auteurs se sont trompés si grossierement jusqu'à ce jour sur une question fondamentale, on ne s'étonnera point sans doute qu'ils n'ayent pas été plus heureux, lorsqu'ils ont parlé de choses moins importantes. Ainsi ceux qui veulent apprendre, & sçavoir la méchanique des Accouchemens, doivent me suivre pas à pas, & poser les fondemens inébranlables d'une nouvelle doctrine, sur les débris de celle qu'ils ont acquise jusqu'à ce jour.

Il y a déja long-tems que j'ai promis l'Ouvrage, que je donne aujourd'hui. Je pris cet engagement dans le Traité, que je publiai sous le nom d'Aurora, &c. dans lequel j'inserai un échantillon, ou si l'on veut, un Abregé de celui-ci. Il auroit vû plûtôt le jour, si l'on ne m'eut averti qu'on se préparoit de plusieurs côtés à resuter mon Aurore. Quelque peine que j'eusse à m'imaginer, que des personnes habiles précipitassent assez leur jugement pour resuter le sentiment d'un Auteur, sans avoir vû ses preuves, & ses

démonstrations, j'ai voulu laisser aux Critiques un

tems suffisant pour le faire.

Je suis naturellement pacifique; les Ouvrages polemiques ne sont point de mon goût. J'aime mieux éclaircir de vive voix les difficultés, que me peuvent faire sur mes Ouvrages ceux qui veulent les approfondir; je serois même charmé, que par bonne volonté pour moi, ou pour desfendre les interêts de la verité on me fit des objections, ou qu'on me donnat des avis ; si je me suis trompé, je ne ferai aucune difficulté d'en convenir ; mais je suis si éloigné de le croire, que je me deffendrai de mon mieux, si l'on m'attaque de bonne guerre ; car on peut être assuré de mon silence, si l'on ne me fait que des querelles en l'air, ou qu'on n'ait que des injures à me dire.

Au reste je pense plus favorablement de cet Ouvrage, & je crois que la verité y paroît dans un si grand jour, que ceux qui me sont les moins favorables, & mes ennemis mêmes me sçauront bon gré de l'avoir rendu public. Je me flatte qu'il ne sera point au-dessous de l'idée, que mes amis en ont conçuë; je les prie de me pardonner de les avoir fait attendre si long-tems; c'est même un titre pour me flatter qu'il leur sera plus agréable; puisque c'est le sort des choses que l'on a attenduës pendant long-tems. Je demande la même grace à ceux qui par ignorance ont pris parti contre moi. Je ne leur en veux point de mal; je leur souhaite au contraire toute sorte de prosperités; & j'espere qu'ils tireront de la lecture de cet Ouvrage autant d'utilité que mes amis.

J'y ai suivi un autre ordre que dans mon Aurore, celui auquel je m'étois attaché d'abord m'ayant paru moins convenable. Si l'on me demande maintenant pourquoi j'écris sur les Accouchemens avant de donner mes remarques sur les autres Operations de Chirurgie, je répondrai, que cette matiere m'a paru interesser de plus près le Public, persuadé que je suis que le défaut des connoissances qu'on tirera de cet Ouvrage a couté la vie à beaucoup de femmes, & d'enfans. S'il plaît à Dieu de me la conserver, les

autres Operations auront leur tour.

Mon dessein n'est point de suivre un certain ordre dans l'édition de mes Ouvrages. J'ai cru qu'il falloit commencer par ce qu'on avoit le moins approfondi, & qu'on connoissoit le moins, quoique son utilité, ou pour mieux dire, sa nécessité fut évidente; mais je ne me presserai point de donner le reste; je suis bien aise de pressentir le jugement du Public, & s'il m'est favorable, j'en pourrai donner des traductions en plusieurs langues. Au reste, comme mes affaires ne me laissent que peu de loisir, il ne faut s'attendre d'y trouver, que les connoissances nécessaires, pour operer avec toute la sureté possible.

Avant de publier cette premier Partie de mes Operations de Chirurgie, je l'ai soumise au jugement, & à l'examen de plusieurs Medecins de la premiere distinction, & de quelques Professeurs dont le nom seul fait l'éloge. Puisqu'elle a eu le bonheur de leur plaire, comme il paroît par leur Approbation, je puis être tranquille sur son succès, & je ne veux pas priver plus long-tems le Public de l'utilité qu'il en peut retirer.

Je demande grace au Lecteur pour les défauts qu'il trouvera dans le stile; j'ai preferé la clarté oux ornemens; peu jaloux d'une vaine réputation, mon unique dessein a été de rendre hommage à la verité; si le Lecteur rend justice à mes intentions, il pardonnera facilement les autres défauts qu'il pourra trouver dans cet Ouvrage.





# TABLE

# DES CHAPITRES ET DES REFLEXIONS contenus dans la premiere Partie.

| CHAPITRE I. D'Es qualités requises dans les personnes, pa     | es qui  |
|---------------------------------------------------------------|---------|
|                                                               |         |
| CHAP. II. De la Theorie nécessaire aux Sages-Femmes,          |         |
| CHAP. III. Du Bassin, & des Os qui le composent, entre        | re les- |
| quels l'Uterus est situé, & passe le Fetus dans l'Accoucher   |         |
|                                                               | 14.     |
| CHAP. IV. De l'Uterus, ou Matrice;                            | 21.     |
| CHAP. V. Du Vagin,                                            | 23.     |
| CHAP. VI. De la place, & de la situation de l'Uterus,         | 25.     |
|                                                               | 26.     |
| CHAP. VII. De l'état de la Matrice pendant la Grosselle,      |         |
| CHAP. VIII. De l'épaisseur de la Matrice dans la Grossesse    |         |
| CHAP. IX. De l'état de la Matrice avant la Conception, e      |         |
| après l'Accouchement, & de la maniere dont elle s'étenc       | 1,0     |
| fe contracte, où l'on prouve ces deux Theses fondament        | ales;   |
| 1°. qu'elle s'étend sans rien perdre de son épaisseur ; 2°. q | u'elle  |
|                                                               |         |
| change de place,                                              | 34.     |
| Reflexion sur le Chapitre IX.                                 | 42.     |
| CHAP. X. Quelle doit être la situation de la Matrice, pou     | r ac-   |
| coucher heureusement,                                         | 59.     |
| CHAP, XI. De l'Obliquité, ou mauvaise situation de la Ma      | atrice  |
| dans les femmes grosses,                                      | 60.     |
| CHAP. XII. De l'Arriere-faix,                                 | 62.     |
| CHAP. XIII. Ce que c'est que Toucher une ferme grosse, &      | com-    |
| ment cela se fait,                                            | 66.     |
| CHAP. XIV. Če qu'on peut sçavoir par l'Attouchement,          | 67.     |
| CHAP. XV. Comment on connoît au Toucher si une femm           | e est   |
| grosse,                                                       | 68.     |
| e ij                                                          |         |
|                                                               |         |

|        | 17 1 7 T T                                                |        |
|--------|-----------------------------------------------------------|--------|
| XXXVi  | TABLE                                                     | _      |
|        | . XVI. Commment on connoît par l'Attouchement J           | i le   |
| tems   | s de l'Accouchement est près, ou éloigné,                 | 69.    |
| Снар   | . XVII. Comment on peut découvrir par l'Attoucheme        | ent,   |
|        | s douleurs qu'une femme sent, sont celles du travail,     |        |
| Reflex | ion sur le Chap. XVII.                                    | 77-    |
| CHAP   | . XVIII. Comment on connoît par l'Attouchement si l'      | Ac-    |
| couc   | hement sera aisé, ou non,                                 | 80.    |
| Reflex | rion sur le Chap. XVIII.                                  | 81.    |
| CHAP   | o. XIX. Comment on peut connoître par l'Attoucheme        | ent,   |
| si l'  | enfant est bien , ou mal situé ,                          | 83.    |
| CHAP   | P. XX. Quel est le tems le plus propre pour Toucher       |        |
| fem    | ame grosse; est-ce avant, pendant, ou après les douleurs, | ,88.   |
| CHAR   | P. XXI. Comment on connoît par l'Attouchement ce          | qu'il  |
| fau    | t faire pour le soulagement de la mere, & de l'enfant,    | 89.    |
|        | e. XXII. Comment on peut sçavoir par l'Attouchement       | , s'il |
|        | t faire accoucher avant terme,                            | 89.    |
|        | P. XXIII. De l'Accouchement naturel, ou aisé,             | 92.    |
| Сна    | P. XXIV. Ce que c'est en general que l'Accouchement       | con-   |
| tre    | nature, ou difficile,                                     | 99.    |
|        | P. XXV. De l'Accouchement contre nature causé par         | r des  |
| m      | aladies generales, ou particulieres,                      | 100.   |
|        | P. XXVI. Des Utenciles que la Sage-Femme doit p           |        |
|        |                                                           | 102.   |
| Reflex |                                                           | 115.   |
| Suite  | du Chap. XXVI.                                            | 120.   |
|        |                                                           | Bassin |
| per    | uvent empêcher l'Accouchement,                            | 134.   |
|        | xion sur le Chap. XXVII.                                  | 147    |
|        |                                                           | 's de  |
|        | xtraction de l'Arriere-faix,                              | 155.   |
| Kefte. | xion fur le Chap. XXVIII.                                 | 161.   |
| CHA    | P. XXIX. De l'Accouchement difficile causé par un l       | ice,   |
|        |                                                           | 173.   |
| CHA    | P. XXX. De l'Accouchement difficile par les Vice          | es au  |
| $\nu$  | 'agin , de la Vessie , du Rectum , ou de l'Orifice exteri |        |
| 0      | P VVVI D. PA 1                                            | 176.   |
| CHA    | P. XXXI. De l'Accouchement difficile, à cause de la       | jorce  |
| ae     | e la Membrane qui renferme les Eaux, ou parce q           | ne le  |

| DES CHAPITRES.                                                                         | xxxvij   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Placenta se presente le premier à l'Orifice,                                           | 178.     |
| CHAP. XXXII. De l'Accouchement rendu difficile par                                     | la mort  |
| de l'enfant,                                                                           | 182.     |
| Reflexion sur le Chap. XXXII.                                                          | 185      |
| CHAP. XXXIII. De l'Accouchement difficile, parce que                                   | ue l'en- |
| fant n'est pas à terme,                                                                | 190.     |
| Reflexion sur le Chap. XXXIII.                                                         | 193.     |
| CHAP. XXXIV. De l'Accouchement difficile par la gro                                    | Neur de  |
| Penfant,                                                                               | 100.     |
| CHAP. XXXV. De l'Accouchement difficile par la maur                                    | aise si- |
| tuation de l'enfant en general,                                                        | 200.     |
| CHAP. XXXVI. De l'Accouchement difficile, parce qu                                     | ue l'en- |
| fant a la Face en devant,                                                              | 202.     |
| CHAP. XXXVII. De l'Accouchement difficile parce que                                    | les en-  |
| fans presentent la Face à l'Orifice,                                                   | 207.     |
| CHAP. XXXVIII. De l'Accouchement difficile parce                                       | que le   |
| Cordon Ombilical se presente le premier,                                               | 217.     |
| Reflexion sur le Chap. XXXVIII.                                                        | 224.     |
| CHAP. XXXIX. Des enfans qui presentent la Main, le                                     | Coude,   |
| ou l'Epaule à l'Orifice de la Matrice,                                                 | 227.     |
| Reflexion sur le Chap. XXXIX.                                                          | 234.     |
| CHAP. XL. Des enfans placés en travers dans l'Uterus,                                  | 238.     |
| CHAP. XLI. Des enfans qui presentent le derriere à l'O                                 | rifice;  |
|                                                                                        | 243.     |
| Reflexion fur le Chap. X L I.                                                          | 246.     |
| CHAP. XLII. Des enfans dont le Ventre, & le Cordon                                     | le pre-  |
| sentent à l'Orifice,                                                                   | 249      |
| CHAP. XLIII. Des enfans qui presentent le Dos à l'O                                    | rifice,  |
| D.O. C. I. Cl WILL WILL                                                                | 253.     |
| Reflexion sur les Chapitres XLII. & XLIII.                                             | 255.     |
| CHAP. XLIV. Des Gemeaux mal tournés,                                                   | 257.     |
| Reflexion sur le Chap. XLIV.                                                           | 263.     |
| CHAP. XLV. Des enfans qui presentent les Pieds à l'Or                                  |          |
| Referring Guy la Chan VI II                                                            | 267.     |
| Reflexion sur le Chap. XLV.                                                            | 272.     |
| CHAP. XLVI. De l'Accouchement difficile parce que le de la Matrice est tombé en avant, |          |
| CHAP XI VII De P Accombances difficile                                                 | 276.     |
| CHAP, XLVII. De l'Accouchement difficile, parce q                                      | ue ig    |

| xxxviij T A B L E                                       |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| Matrice est trop renversée contre les Vertebres;        | 295:      |
| CHAP. XLVIII. De l'Accouchement difficile par la gra    | inde In-  |
| clinaison de la Matric ede l'un, ou de l'autre côté,    | 3.15.     |
| Restexion sur le Chap. XLVIII.                          | 326.      |
| Des differentes Inclinaisons de la Matrice;             | 327.      |
| CHAP. XLIX. A quoi le Mari, ou les Assistans peuve      | ent con-  |
| noître une Sage-Femme habile.                           | 330.      |
| CHAP. L. De l'Accouchement difficile par le deffaut     | de dou-   |
| leurs, ou à cause des douleurs équivoques,              | 337.      |
| Appendix. Des Monstres & des enfans qui se presentant b | ien dans  |
| une Matrice très-Oblique, sont mat tombés dans le       | Baffin,   |
| & y sont resserrés, desorte qu'ils ne peuvent avance    |           |
| culer,                                                  | 340.      |
| CHAP. LI. De l'Operation Cesarienne,                    | 345.      |
| Memoire presenté à MM.les Docteurs en Theologie         | de l'Uni- |
| versité de Paris, .                                     | 357.      |
|                                                         |           |

# SECONDE PARTIE.

| CHAPITRE I. DE l'Accouchement difficile parce que              | l'en  |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| fant, renversé sur le Dos dans une Ma                          | trice |
| tombée en devant, est descendu dans le Ba                      |       |
| le derriere de la Tête le premier,                             | 73    |
| CHAP. II. De l'Accouchement difficile, parce que l'enfant      |       |
| couché en travers sur le Bassin,                               | 283   |
| CHAP. III. Histoire d'un enfant couché en travers sur le Ba    | Min.  |
| dans une Matrice Oblique, mais d'une autre maniere qu          |       |
|                                                                | 90    |
| Cas extraordinaire, d'un Bassin extrêmement large,             | 98    |
| CHAP. IV. de l'Accouchement difficile par le dessaut des       |       |
| leurs, ou parce qu'elles sont croisées par des douleurs équ    | ivo-  |
| ques,                                                          |       |
| CHAP. V. La Pierre de Touche des Sages-Femmes, ou comm         | rent  |
| on peut connoître une Sage Femme habile, & comment             | elle  |
| peut se justifier des fautes, qu'on lui impute mal-à-propos, 4 | .03   |
|                                                                | - 1   |

DES CHAPITRES.

xxxix

CHAP. VI. Comment on peut, par l'ouverture d'une femme morte sans être délivrée, connoître si elle est morte de mort naturelle, ou par la faute de la Sage-Femme, 415.

'Avis au Lesteur, 425.

Fin de la Table des Chapitres.



### APPROBATION.

J'Ai lû & examiné, par Ordre de Monseigneur le Garde des Sceaux, le Manuscrit du No. 995, intitulé: Observations importantes sur le Manuel des Accouchemens, & c. traduit du Latin de Henry de Deventer, Docteur en Medecine. Cet Ouvrage en lui-même est excellent, & ne contient rien qui puisse en empêcher l'impression, excepté certains points, qui, étant décidés selon les idées d'un Protestant, la devroient empêcher absolument, si l'on n'en trouvoit pas, comme on le fait dans les Notes jointes à cette Traduction, le Correctif necessaire conformément à la Décision des Docteurs Catholiques. Les expressions du Traducteur paroissent même en plusieurs endroits beaucoup plus intelligibles & coulantes que celles de l'Original. Les Remarques qu'il a ajoutées, sont très judicieuses, conformes à la bonne Theorie experimentale, & par consequent très-utiles. Fait à Paris le 10. Fevrier, l'an 1731, WINSLOW.

# PRIVILEGE DU ROY.

L'OUIS par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre: A nos amez & feaux Conseillers les gens tenans nos Cours de Parlemens, Maistres des Requêtes ordinaires de notre Hostel, Grand Conseil, Prevôt de Paris, Baillis, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Justiciers qu'il appartiendra, Salut. Notre bien amé le sieur Bruhier d'Ablaincourt, Docteur en Medecine, Nous ayant sait remontrer qu'il souhaiteroit saire imprimer & donner au Public, des Observations importantes sur le Manuel des Accouchemens, traduit du Latin de Henry de Deventer, Medecin Hollandoir; s'il Nous plaisoit lui accorder nos Lettres de Privilege sur ce necessaires, offrant pour cet esset de le faire imprimer en bon papier & beaux caractes.

res, suivant la feuille imprimée & attachée pour modele sous le contre-scel des Presentes. A CES CAUSES; Voulant traiter favorablement ledit Exposant; Nous lui avons permis & permettons par ces Presentes, de faire imprimer ledit Livre cidessus specifié, en un ou plusieurs volumes, conjointement ou séparément, & autant de fois que bon lui semblera, sur papier & caracteres conformes à ladite seuille imprimée & attachée pour modele sous le contre-scel des Presentes, & de le vendre, faire vendre & debiter par tout notre Royaume pendant le tems de six années consecutives, à compter du jour de la datte desdites Presentes : Faisons désenses à toutes sortes de Personnes de quelque qualité & condition qu'elles soient, d'en introduire d'impression étrangere dans aucun lieu de notre obéissance, comme aussi à tous Libraires-Imprimeurs & autres, d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, debiter ni contrefaire lesdit Livre ci-dessus exposé, en tout ni en partie, ni d'en faire aucuns Extraits sous quelque pretexte que ce soit, d'augmentation, correction, changement de titre ou autrement, sans la permission expresse & par écrit dudit Exposant sant, ou de ceux qui auront droit de sui, à peine de confiscation des Exemplaires contrefaits, de quinze cens livres d'amende contre chacun des Contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers andit Exposant, & de tous dépens, dommages & interêts; à la charge que ces Presentes seront enregistrées tout au long sur le Registre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, dans trois mois de la datte d'icelles; que l'impression de ce Livre sera faite dans notre Royaume & non ailleurs, & que l'Impetrant se conformera en tout aux Reglemens de la Librairie, & notamment à celui du dixiéme Ayril 1725. & qu'avant de les exposer en vente, le Manuscrit ou Imprimé qui aura servi de copie à l'impression dudit Livres, sera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très - cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sieur Chauvelin, & qu'il en fera ensuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notredit très - cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sieur Chauvelin; le tout à peine de nullité des Presentes; du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir l'Exposant ou ses ayans causes pleinement & paisiblement sans souffrir qu'il leur soit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie desdites Presentes, qui sera imprimée tout au long au commencement ou à la fin deld. Livres, soir tenue pour dûement signifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos Amez & Feaux Conseillers & Secretaires, soi soit ajoutée comme à l'Original. Commandons au premier notre Huissier ou Sergent, de faire pour l'execution d'icelles, tous Actes requis & nécessaires, sans demander autre permission, & nonobstant Clameur de Haro, Chartre Normande, & Lettres à ce contraires ; CAR tel est notre plaisir. Donné à Versailles le quinzième jour du mois de Mars l'an de grace mil fept-cent trente-trois, & de notre Regne le feiziéme. Par le Roi en sen Conseil. Signé, SAINSON.

Registré sur le Registre VIII. de la Chambre Royale & Syndicale de la Librairie & Imprimerie de Paris, N°. 184. Fol. 178. conformément au Reglement de 1722. qui fait défenses Art. IV. à toutes personnes de quelque qualité qu'elles soient, autres que les Libraires & Imprimeurs de vendre, debiter, & faire afficher aucuns Livres pour les vendre en leurs noms, soit qu'ils s'en disent les Auteurs, ou autrement, & a la charge de sournir les Exemplaires prescrits par l'Article CVIII. du même Reglement. A Paris ce 15. Juin 1731. Signé, P. A. LE MERCIER, Syndic.

Je soussigné Docteur en Medecine reconnois avoir cedé & transporté, cede & transporte aux sieurs Cavelier, Gissart & Prault, Libraires à Paris, mon droit au present Privilege & continuations d'icelui à toujours, pour en jouir en mon lieu & place, comme de chose à eux appartenante, aux conditions portées par le Traité que j'ai fait ci-devant avec les dits Sieurs. Fait à Paris ce 30. May 1733. BRUHIER D'ABLAINCOURT.

OBSERVATIONS



# OBSERVATIONS

IMPORTANTES

SURLEMANUEL

# DES ACCOUCHEMENS.

# CHAPITRE PREMIER.

Des qualités requises dans les personnes qui veulent se faire Sages-Femmes.



L est juste & même nécessaire, qu'un Maître ou un Artisan qui veulent donner à des Disciples, ou à des Apprentifs, les principes de leur Science ou de leur Art, sçachent les dispositions qui sont requises pour acquerir ces connoissances; sans quoi ils s'exposent à

la perte de leur tems, & à la honte qui suit les mauvais succès. Nous devons donc avant de commencer à instruire les personnes qui veulent se faire Sages-Femmes, examiner les qualités qu'elles doivent avoir, & les dispositions naturelles ou acquises, qui sont necessaires pour se persectionner dans cet Art.

Il ne faut point s'imaginer qu'il soit aisé de s'y rendre habile. On se flateroit envain que des connoissances purement speculatives sussent sufficient sussinant pour mettre la main à l'œuvre; il y a une difference infinie entre la Théorie & la Pratique; ce qui est sur-tout vrai dans le cas present, comme l'experience le fera connoître.

Les dispositions corporelles nécessaires pour la Pratique des Accouchemens, sont, que le Corps soit sain dans son tout & dans ses parties, & qu'il n'ait aucun des désauts qui peuvent empêcher l'opération: c'est pour quoi nous don-

nonsl'exclusion:

I.

1º. Aux femmes d'un âge avancé, ce n'est point à dire qu'il ne s'en trouve parmi elles qui ne puissent s'acquitter de leurs fonctions; au contraire, l'usage & l'experience les rend sans contredit préserables aux autres, à moins que le désaut de principes n'influë sur le reste de leur conduite, comme il n'arrive que trop souvent. Mais comme je ne parle que des semmes qui veulent se faire instruire dans cet Art, & qu'on ne peut bien l'exercer sans une étude & une experience de plusieurs années, je dis que les personnes avancées en âge ont laissé écouler le tems savorable; d'autant plus qu'il leur est ordinaire de manquer d'intelligence, de memoire, de jugement, de force, & de sentiment, conditions absolument nécessaires dans une Sage-Femme.

#### II.

2°. A celles qui sont trop jeunes, aux filles, & aux jeunes mariées, à moins que nous ne les regardions comme des Eleves, & qu'elles ne veüillent se donner le tems d'acquerir du côté du corps & de l'esprit les qualités nécessaires. Plût à Dieu qu'elles suffent assez dociles pour le faire! Il seroit à souhaiter que ceux & celles qui exercent cet Art voulûssent en instruire leurs silles de bonne-heure; ce seroit le moyen de les mettre en état de rendre, pendant long-tems, service au public; mais la necessité, ou l'espoir d'un gain

SUR LES ACCOUCHEMENS.

fordide étant les seules dispositions que des étourdies, de pauvres semmes, des veuves apportent en entrant dans la profession, au grand préjudice des semmes grosses & des ensains: cet Art est tellement avilir, que peu de maris permettent à leurs semmes ou à leurs silles de s'en faire instruire.

De quelque maniere cependant qu'il soit regardé dans le monde, je suis très-persuadé que rien n'est plus utile, ou pour mieux dire plus nécessaire, & par consequent plus digne de l'application d'une femme habile ; & je suis certain que si les personnes mariées sçavoient la difference qu'il y a d'une Sage-Femme prudente à une étourdie, & d'une habile à une ignorante, s'ils sçavoient l'utilité de l'une pour conserver la santé & la vie des meres & des ensans, & de combien d'accidens la négligence ou l'imperitie de l'autre est cause, elles prendroient plus de précaution & ne donneroient pas si aisément leur confiance à la premiere venuë; mais c'est un soin que l'on s'épargne : on va au meilleur marché, & l'on entretient de flatteuses esperances, dans le tems qu'on s'expose à des maux irréparables. Je suis bien éloigné de donner dans un semblable travers ; & je soûtiens, quoiqu'on en puisse dire, qu'il n'y a point de reconnoissance, point de récompense qui puisse acquitter ce qu'on doit à une Sage-Femme prudente & habile, qui sçait remedier, dès le commencement, aux difficultés des Accouchemens, & qui se porte à le faire avec toute l'ardeur que son devoir & la charité demandent.

Je dirai en passant que je ne puis assez m'étonner de voir, que les Magistrats n'établissent point dans toutes les Villes des Ecoles pour former des Sages-Femmes, où on leur donneroit une connoissance claire, non-seulement des parties sur lesquelles elles doivent travailler, mais des Arts nécessaires à la partie de la Chirurgie qu'elles exercent. Ce seroit le moyen de sauver la vie à une infinité de personnes, victimes malheureuses de leur ignorance. C'est envain qu'elles ont recours à cette excuse frivole, qu'elles ont fait ce qu'elles ont pû: Est-on exempt de reproche, quand on

n'a pas fait ce qu'on a dû?

A ij

Se trouvera-t-il des personnes sensées qui veulent disculper les Sages-Femmes, oseront-elles l'entreprendre elles-mêmes, quand elles verront que celles qui sçavent leur profession, ou qu'un Accoucheur qu'on appelle, délivrent en moins d'une heure une semme de son fruit & de l'arrie-re-faix, souvent même sans lui causer de douleurs, pendant qu'elles l'ont inutilement tourmentée pendant un, deux, trois, même quatre jours pour donner au setus une situation convenable? C'est pourtant ce qui arrive tous les jours dans les Villes, & sur-tout dans les Campagnes: cet exemple ne devroit-il point ouvrir les yeux, & aux Sages-Femmes, & à ceux qui sont préposés pour veiller à la sûreté pu-

blique?

Il m'est arrivé plusieurs fois d'être appellé pour des femmes fatiguées d'un travail de plusieurs jours, dont elles avoient obligation à l'ignorance de leurs Sages-Femmes. J'ai trouvai les enfans morts; & les meres mourantes ne pouvoient se sauver que par une prompte délivrance. J'ai eu le bonheur d'y réussir, & je puis dire sans vanité, & avec toute la sincerité possible, que je n'ai jamais fait les fonctions d'Accoucheur avec un succès malheureux, que dans un seul cas. Je fûs appellé pour secourir une Etrangere dont je n'entendois pas la langue : elle avoit été elle-même de la profession. Elle s'opiniâtra suivant son idée, que je ne pûs rectisier, faute de pouvoir me faire entendre, à faire des efforts si déplacés, que je ne pûs la délivrer. Il est vrai que toutes. les femmes que j'ai secouruës entre les bras de la mort ne l'ont pas évitée par la suite; mais le nombre de celles que j'ai arrachées à une mort certaine, même dans le cas d'un extrême épuisement est de beaucoup superieur à l'autre.

C'est encore une erreur maniseste de penser que le hazard ou la hardiesse suffise pour accoucher une semme. Les accidens sâcheux qui accompagnent, ou qui suivent les couches ne concluent pas davantage contre la certitude de la science des accouchemens, que contre celle de plusients autres qui se trouvent dans le même cas. De plus, on verra dans ce livre qu'il y a des regles sûres pour les prévenir,

ou pour y remedier.

It LY

SUR LES ACCOUCHEMENS.

J'ai fait cette digression plûtôt pour faire voir dès le commencement aux personnes qui veulent se mêler des Accouchemens, la dissiculté de ce qu'elles entreprennent, que pour les en détourner. En esset, il ne s'agit de rien moins que de la vie des meres & des enfans, qu'une Sage-Femme prudente & habile peut conserver, pendant que le défaut de ces qualités dans une autre la leur sera perdre. En un mot, on ne peut apporter trop de précaution, quand il s'agit de conserver un ouvrage sorti de la main de Dieu, & fait à sa ressemblance.

#### III.

J'exclus en troisième lieu, les personnes foibles, maladives, & languissantes: elles ont beau avoir le jugement sain & les autres qualités requises, le défaut de forces les rend incapables de réussir : car outre qu'elles ne peuvent veiller les jours & les nuits auprès des femmes en travail, comme on est souvent obligé de faire, il faut quelquesois des efforts si considerables pour mettre un enfant dans une situation convenable, comme tous les Accoucheurs en conviennent, qu'un homme nerveux a de la peine à en venir à bout. J'en ai fait plusieurs fois l'experience; il m'est arrivé dans un hiver très-rigoureux, le feu éteint, & habillé à la legere, de suer à grosses goutes, & d'avoir eu pendant plusieurs jours mal aux bras, à cause des efforts que j'avois été obligé de faire. Dans un cas pressant, il faut tout hazarder. Il est vrai que ces cas ne se presentent pas tous les jours; cela n'arrive ordinairement qu'après un travail de plusieurs jours, & lorsqu'il y a long-tems que les eaux se sont écoulées; je me suis alors senti quelquesois si serré, si pressé, que mes mains & mes bras n'avoient plus ni force ni sentiment. Comment une personne soible se tireroit-elle de ce pas? Il est constant que s'il en étoit souvent ainsi, la profession ne pourroit être exercée que par des hommes; mais sans supposer de semblables extrêmités, il faut plus de forces qu'on ne s'imagine.

#### IV.

En quatriéme lieu, les femmes trop épaisses qui ont trop d'embonpoint doivent avoir l'exclusion; car non-seulement elles ne peuvent demeurer dans une posture incommode aussi long-tems qu'il le faut quelquesois pour soulager ou délivrer les senmes; mais leurs bras sont trop gros & trop durs pour pouvoir les saire entrer sans une excessive douleur dans un corps tendre & étroit. On en peut juger par celles que sont toûjours des mains délicates; cependant des bras sorts sont souvent utiles, & ne forment point d'obstacles à l'intromission, s'ils ne sont pas trop charnus.

#### V.

Nous excluons encore celles qui n'ont point un usage libre de leurs mains & de leurs bras, soit que leurs doigts, leurs mains, leurs bras soient crochus ou roides, ou qu'aucontraire ils soient trop mols ou trop flasques: la liberté du mouvement de ces parties est absolument necessaire; car la situation de la matrice ou du fetus demande qu'on les redresse, qu'on les sléchisse, tantôt plus, tantôt moins; & comme il faut un sentiment délicat, & des forces sussissantes, les personnes dont les bras sont trop mols; ou sont attaqués d'une espece de supeur, ne conviennent point pour cette prosession.

#### VI.

Une sixième cause d'exclusion, est d'avoir l'esprit lourd & obtus. Dans cet état on est peu propre à prendre des idées claires. Je sçais bien que cette intelligence qui vient de l'habitude ne peut se trouver dans une Eleve, & qu'on ne peut lui demander la connoissance des choses qu'elle n'a point apprises; mais je lui demande de la conception. Je sçai la difference qu'il y a entre le désaut de sçavoir, & la stupidité; c'est d'elle que je soûtiens que l'étude & l'exercice ne peuvent la corriger.

SUR LES ACCOUCHEMENS.

Je demande encore aux Eleves qu'elles sçachent lire & écrire, & qu'elles ayent l'application nécessaire pour tirer de leur lecture, de leur experience, & de celle d'autrui le fruit que le public en attend. Il faut de plus qu'elles soient laborieuses, & munies de bons livres.

#### VII.

Je veux qu'elles ne soient ni paresseuses, ni mal-adroites; désaut assez commun dans les Sages-Femmes, qui n'ont pris ce parti que pour gagner aisément leur vie. Il faut qu'une Eleve soit vigilante, adroite, & alerte de la main, dans les differens cas qui se presentent; qu'elle n'ait ni pesanteur d'esprit, ni irresolution. On trouve souvent dans le commencement du travail, des momens; des occasions savorables, qu'il ne saut pas laisser échapper; car on ne peut souvent les ratrapper sans causer la mort à l'ensant, & des douleurs aiguës à la mere. On voit par-là de quelle importance il est de saissir le moment savorable.

#### VIII.

Il faut qu'une Sage-Femme soit grave, qu'elle ait le sentiment vif, & beaucoup d'agilité. Les esprits legers, turbulens, & entreprenans, ne peuvent que faire du mal: ils négligent ceci, oublient cela, ne font point capables de donner aux cas qui se presentent toute l'attention nécessaire; & ce qu'il y a de pis, ils passent légerement sur leurs fautes, s'imaginant toûjours qu'ils auront le tems de les réparer; cependant ce défaut d'attention, & ce délai fatal jette la mere & l'enfant dans un peril évident; au contraire, une Sage-Femme grave, judicieuse, qui conserve sa presence d'esprit, qui sans négliger les accidens extraordinaires ne se trouble point, & conserve assez de sens froid pour y réflechir, qui n'a point assez d'amour propre pour s'en rapporter à elle-même, & qui fait usage des avis qu'on lui donne, une Sage-Femme de ce caractere sçait prevenir les cas difficiles, & ne laisse rien échapper qui puisse mériter son attention; aussi l'on ne peut trop 4-

engager les Sages-Femmes à demander de bonne-heure, & à recevoir avec docilité les avis d'un Medecin habile, ou d'un Accoucheur experimenté, lorsqu'elles ont quelques difficultés. Sans cette précaution elles s'exposent à faire des fautes irréparables.

#### 1 X.

Il faut qu'une Sage-Femme soit bienfaisante, obligeante; compatissante. Il n'y a que l'appas d'un gain insame qui puisse faire abandonner dans le travail une semme pauvre, pour en secourir une riche. L'une & l'autre sont l'Image de Dieu, qui sçaura récompenser avec usure celles qu'une charité bien-faisante aura rendu indifférente à la modicité de la retribution pour sauver la vie à une mere pauvre, ou à son ensant.

Ce n'est pas à dire qu'une Sage-Femme, ou un Accoucheur, ne puisse laisser une femme en travail pour en aller secourir une autre, pourvû qu'on laisse quelque personne intelligente auprès de la premiere. Ce principe blesseroit fouvent la charité & la justice : par exemple, une Sage-Femme appellée pour une femme en travail voit après un mûr examen que tout va bien; mais que les douleurs ne sont pas affez fortes pour l'accoucher; pendant ce tems une femme qui est menacée d'un accouchement laborieux par la mauvaise situation de l'enfant, l'appelle; sçachant qu'une Sage-Femme moins habile qu'elle délivrera aisément la premiere femme, & qu'une autre ne pourroit délivrer la seconde, elle est obligée en conscience d'abandonner la premiere à la Sage-Femme moins habile, & d'aller secourir la seconde, quoique pauvre; car tous les hommes sont égaux aux yeux de Dieu; & l'on n'est point exemt de péché quand on ne fait pas ce qu'on peut.

Mais si le hazard vouloit qu'une femme opulente & une pauvre sussent dans un danger égal, & que toutes deux lui demandassent du secours, elle doit sans aucun égard à la fortune de l'une & de l'autre secourir la premiere qui s'est adressée à elle, à moins que quelque raison particuliere

differente

SUR LES ACCOUCHEMENS. 9 differente de celle du gain, ne la détermine à préferer l'une des deux.

X.

Je prens de-là occasion de dire, qu'une Sage-Femme doit avoir de la conscience, & la crainte de Dieu; car on se consie en elle dans des opérations très-délicates; & si elle a assez de méchanceté pour faire du tort à la mere & à l'enfant, quelle preuve peut-on avoir de son crime? Si elle n'a donc la conscience timorée, sa témerité, sa paresse, sa mollesse, son peu d'attention lui pourront faire porter un préjudice notable aux meres & aux enfans: au lieu que celle qui a la crainte de Dieu, & qui se désiant de ses forces, en demande à celui qui a promis son secours à ceux qui s'adresseroient à lui, agira toûjours avec circonspection, & attirera sur son travail la benediction du Ciel.

#### XI.

Une Sage-Femme doit être douce, & polie; car les vais-seaux des semmes sont soibles, & les semmes en couches sont soussites, & chagrines; souvent même elles manquent de courage. Dans ce cas il faut les consoler par l'esperance d'une heureuse délivrance, pourvû que l'état de la mere, & de l'ensant le permette; & l'on doit se donner de garde de faire connoître ce qu'il a de sacheux, tant

qu'on peut esperer d'y apporter remede.

La Sage-Femme doit être patiente, & instruire doucement les semmes des sautes qu'elles pourroient commettre, sur-tout dans les premieres couches, où elles n'ont point encore d'experience; mais lorsque le cas est pressant, ou que la semme sait peu de cas des avis qu'on lui donne, il est du devoir de la Sage-Femme de lui parler avec séverité. C'est à elle d'étudier le caractere des personnes qu'elle gouverne. Il y a des semmes, qui, semblables aux enfans, rentrent dans le devoir, tantôt par la douceur, & tantôt par la séverité, & les réprimandes; d'autres sont tellement indolentes, ou s'écoutent si sort, qu'elles aimeroient mieux

pte, & heureuse délivrance.

L+

laisser périr l'enfant, que de se fatiguer le moins du monde, en aidant par leurs efforts ceux de la Sage-Femme. D'autres ensin aimeroient mieux mourir en travail, que de souffrir les douleurs qu'on cause nécessairement en retournant le setus, & le tirant. C'est principalement dans ces cas que la Sage-Femme doit prendre un ton severe pour ranger la semme à son devoir, en la slatant toûjours d'une prom-

#### XII.

Il convient aussi sort peu à la Sage-Femme d'être entêtée, & opiniâtre; elle doit s'en rapporter à l'avis d'un Medecin habile, ou d'un Accoucheur expert. Une opiniâtre tentera tout, &, plûtôt que de consulter autrui, aimera mieux exposer la mere, & l'ensant à une mort certaine, ou du moins à un danger évident.

#### XIII.

Les femmes grosses ne doivent point faire les fonctions de Sages-Femmes. Il arrive souvent dans les couches des accidens qui peuvent faire de sunesses impressions sur elles, & sur leur fruit. De plus, leurs forces ne peuvent suffire à des travaux pénibles; & celles qui s'y exposent par ambition, ou par l'annour du gain, s'exposent aussi à manquer à leur devoir

Il faut de la frugalité & de la sobrieté aux Sages-Eemmes. La bonne chere, & sur tout le grand usage du vin, & de la bierre, leur nuit, en les rendant trop épaisses. C'est encore pis, quand elles en usent jusqu'à se troubler la raison. Oseroit-on les employer dans ce cas? Elles doivent être discretes, & maîtresses de leur langue, asin de sçavoir taire, ce qu'il est à propos qu'on ignore; elles ne doivent point aimer à courir, ou à babiller, asin qu'elles soient prêtes aussitôt qu'on requiert leur ministere.

Je pourrois parler encore de plusieurs autres qualités tant de l'esprit, que du corps; mais comme elles ne sont pas esfentielles, je passe à ce qui regarde les Accoucheurs.

Les Accoucheurs, outre toutes les qualités que je demande aux Sages-Femmes, doivent avoir en partage la chasteté; la pudeur, & la modestie. Ils ne doivent être ni jureurs, ni buyours, ni railleurs; ils doivent faire attention que si la religion, & l'honnêteté naturelle veulent que les femmes couvrent les unes devant les autres leurs parties naturelles. à plus forte raison le doivent-elles saire en presence des hommes. Ainsi lorsqu'ils sont appellés pour donner du secours à quelque personne, ils doivent se comporter de maniere à ne point attrifter, ou faire rougir la femme, ou les assistans. La pudeur d'une semme souffre, s'il la découvre plus qu'il ne faut; il la chagrine en la touchant durement. & brutalement, en tiraillant l'enfant, en la blessant, ou en lui faisant des questions impertinentes, comme par exemple, si lorsqu'il travaille à la délivrer, il lui demande si elle veut en être bien-tôt quitte. Est-il rien de plus affligeant & pour la mere, & pour les assistans que de voir un homme plein de vin, à peine maître de lui-même, dépouillant toute compassion, & tout sentiment d'humanité, la main armée d'un couteau, d'un crochet, d'une curette, ou d'autres instrumens horribles, pour venir au secours d'une agonisante, commencer, pour premier parjure, par blesser la mere, faire mourir l'enfant, le tirer par morceaux après des douleurs inoüies, & trouver qu'on ne peut assez payer ce bel ouvrage? ils feroient mieux de se faire Bouchers ou Bourreaux, plûtôt que de traiter ainsi l'Image de Dieu, & de rendre la profession odieuse? Car je suis persuadé que le défaut de douceur, de pudeur, & de modestie, est la seule cause de la haine qu'on a pour eux.

Je ne puis passer ici sous silence cette avarice insatiable, qui leur fait, en tous cas, préserer le lucre à la conservation de leur prochain, défaut le plus grand que puisse avoir un Accoucheur. On reconnoîtra ces ames basses à ces traits: Si un Accoucheur appellé à la Campagne, ou même dans la Ville, se fait payer d'avance, quand même il sçauroit qu'il faut emprunter de l'argent, ou le demander par charité. Je sçais que pour colorer cette bassesse ils disent qu'ils seroient très-mal payés de presque tout le monde, & sur-

tout des pauvres. Ce raisonnement n'est pas entierement dénué: en esset, peu de personnes sçavent donner une récompense proportionnée aux services que rend un Accoucheur. Ils voudroient le payer selon le tems que l'opération a duré, & non suivant son importance. Ce qui est une injustice manifeste. Payera-t-on un Chirurgien qui a mis une demiheure à faire l'opération de la Taille, ou à abbatre une Cataracte à raison du tems qu'il y a passé? A ce prix on trouveroit peu d'Operateurs. De même un Accoucheur qui a sauvé la vie à la mere ou à l'ensant, ou à tous les deux; ne merite-t-il pas une récompense proportionnée à l'importance du service?

Cependant extorquer sous ce prétexte, une récompense qui excede les facultés de ceux qui l'employent, resuser ses services, & exposer à une mort presque certaine celles qui ne sont pas en état de payer, c'est heurter de front les regles de la charité Chrétienne, & de l'humanité; car dans quel cas aurontelles lieu, si ce n'est ici? Pour sinir en deux mots, il saut récompenser l'Accoucheur suivant ses facultés; il saut aussi que l'Accoucheur rende indisferemment service aux riches, & aux pauvres. C'est un moyen sûr, & essicace de meriter l'assistance de Dieu.



#### CHAPITRE II.

De la Théorie nécessaire aux Sages-Femmes.

A Théorie est aussi nécessaire pour la Pratique, que le Corps pour la production de l'ombre. Quand on ne scait ce qu'il faut faire, ou l'on ne fait rien, ou l'on fait mal. C'est la cause des fautes frequentes que sont ceux qui se mettent dans la Pratique, sans avoir une Théorie suffisante; mais dans les sciences qui demandent de l'exercice. La Théorie, quelque parsaite qu'elle soit, ne suffit point; la raison en est claire; les parties dont le mouvement est nécessaire pour l'opération, n'ont point l'action aussi libre, que l'esprit a d'intelligence; ce qui fait que des personnes trèséclairées réüssissemment souvement très-mal dans l'opération.

Puis donc que l'Art des Accouchemens demande l'opération de l'esprit, & de la main, il faut que les Sages-Fem-

mes soient instruites des choses suivantes.

ne, qui servent à la generation, ce que je réduis à leur nombre, & à leur situation; mais je ne demande pas qu'elles sçachent cette Anatomie recherchée, & scrupuleuse, pour ainsi dire, qui est plus propre à satisfaire la curiosité, qu'utile à la Pratique. Il sussit, par exemple, qu'elles ayent une connoissance superficielle, mais claire de l'Uterus, du Vagin, & de son orifice, de la Vessie, de l'intestin Rectum, du Bassin & des Os qui le composent, de leur forme, ou sigure; & cela, parce que c'est dans le Bassin que sont contenus l'Uterus, la Vessie, & l'intestin Rectum. Il faut aussi qu'elles sçachent ce que c'est que l'Arriere-faix, & le liquide dans lequel nage le fetus.

2°. Elles doivent connoître parfaitement la maniere de Toucher une femme grosse, ce que c'est que cette opération,

pourquoi, & à quoi elle est nécessaire.

3°. Comment on doit faire l'extraction de l'Arriere-faix. 4°. Comment il faut s'y prendre pour retourner un enfant mal situé, ou pour le tirer par les pieds. 5°. Quelles choses elles doivent avoir à la main, pour bien s'acquitter de leur fonction.

6°. Ce qu'elles doivent faire après l'accouchement, & à

la mere, & à l'enfant

#### CHAPITRE III.

Du Bassin, & des Os qui le composent, entre lesquels l'Uterus est situé, & passe le Fetus dans l'accouchement.

Uelqu'un trouvera peut-être inutile que je commence par apprendre aux Sages-Femmes ce que c'est que le Bassin, & quelle est la figure des Os qui le composent; mais je pense qu'il se trompe, & que cette connoissance est non-seulement utile, mais nécessaire; & je suis certain que si elles n'en ont une idée claire, elles n'iront qu'en aveugles, & à tâton, lorsqu'elles viendront au secours de semmes, dont les ensans seront mal situés; d'où il suit qu'elles ne peuvent manquer de faire beaucoup de sautes.

Si j'avois suivi les traces de ceux qui ont écrit sur les Accouchemens, ou je n'aurois rien dit, ou j'aurois passé légerement sur ce sujet; mais, persuadé de la nécessité qu'il y a d'en instruire exactement les Sages-Femmes, j'ai cru devoir leur en donner des sigures au naturel, faites avec toute la correction, qu'un habile Dessinateur peut donner à son ou-

vrage.

Mais comme les Os du Bassin, dans leur situation naturelle, ne peuvent que très-difficilement se representer sans que l'un cache l'autre, j'en donne deux sigures differentes. La premiere represente le Bassin entier, & de face. On y voit distinctement tous ses Os, le bord superieur de sa concavité, sa sigure, & sa capacité suivant les proportions des Os.

Mais comme dans cette figure on a l'Os Sacrum en face, & que dans cette situation, il étoit impossible de dessiner exactement ses courbures, je l'ai fait representer de prosil dans la seconde; & pour plus de clarté, j'ai fait retrancher les os du côté gauche, comme on le verra dans l'explication des sigures.

'SUR LES ACCOUCHEMENS.

Ceux à qui ces Planches ne donnent pas des idées affez claires, n'ont qu'à les comparer avec quelque Squelete; de femme sur-tout; en achevant de s'éclaireir, ils verront qu'on ne pouvoit donner des Planches plus correctes. Il est à propos d'ajoûter ici les marques qui distinguent les Squeletes des deux sexes. Dans ceux des semmes, les parties inferieures des Os Ischium, que nous appeilerons doresnavant les Os d'Assiete, ne s'approchent point tant les unes des autres, ni du Coccix que dans ceux des hommes. C'est un esset de la sagesse, & de la bonté de Dieu, qui a voulu par cette disposition diminuer le nombre des Accouchemens difficiles, qui, malgré cette précaution, ne sont encore que trop communs.

Explication de la premiere Planche.

a a La partie superieure de l'Os Sacrum, dont on a déta?

ché les Vertebres des Lombes.

b b b b Les aîles du Bassin, appellées communément Os Ilium, ou des Iles, parce qu'ils soûtiennent les intestins, que les Latins nomment Ilia. Ils ne forment pas à proprement parler la cavité, ou la prosondeur du Bassin; leur effet est à peu près le même que celui des bords d'un Bassin à barbe; avec cette disserence que leur largeur n'est point égale, & qu'ils n'en sont pas le tour. Ils sont seulement attachés aux côtés de l'Os Sacrum, & plus reculés qu'avancés; mais, vers les lettres ccc c ils sorment en partie le bord superieur de la cavité du Bassin, & vers la lettre f, où l'on voit le dedans d'un des Os des côtés, qui n'est que la pointe laterale inserieure de l'Os des Iles, ils sorment en partie la cavité du Bassin.

ccc La partie posterieure du bord superieur du Bassin

près de l'Os Sacrum.

dddd Les Os Pubis, dont la partie superieure forme pardevant le bord du Bassin.

e e e La Courbure superieure \* de l'Os Sacrum faisant la partie posterieure du bord du Bassin.

<sup>\*</sup> J'avertis ici pour éviter toute équivoque, que j'appellerai toûjours Courbure superieure de l'Os Sacrum la Courbure rentrante, ou la convexité interne de cet Os, & Courbure inserieure, celle qui est formée par la partie inserieure du même Os, & par le Coccix. Il faut se rendre ces idées samilieres, si l'on veut entendre cet Ouvrage,

f La pointe inferieure, ou la partie interne de la partie inferieure de l'Os Ilium du côté gauche.

gg Les cavités Cotiloïdes qui reçoivent les Têtes du Fe-

mur de chaque côté.

a a e e e h h h Les Vertebres de l'Os Sacrum, telles qu'elles paroissent avec leurs trous, & leurs Articulations. Elles ne forment d'ordinaire qu'un seul Os.

hhh La pointe de l'Os Sacrum, appellée ordinairement, Coccix, on Croupion, composée de trois Vertebres, attachées

avec des Ligamens, comme celles des Lombes.

jj Les parties inferieures posterieures de l'Os des Iles.

k 1. La partie moyenne inferieure de l'Os Pubis.
k 2. La partie moyenne inferieure de l'Os Ischium.
k 3. L'Articulation de l'Os Pubis avec l'Os Ischium.

J'appelle ordinairement Os d'Assiete, à cause de leur usage; les parties inserieures des Os Pubis, & Ischium marquées k 3. sur la Figure.

11 Les ouvertures formées par la jonction des mêmes Os.

mm La cavité du Bassin.

# Remarques sur ces Os en general.

Il faut observer en general sur ces Os, que leur figure, & leur quantité n'est pas la même dans tous les Individus de l'un, & de l'autre sexe. Souvent les semmes d'une taille audessus de la médiocre, ont le Bassin petit; quelques-unes ont le Bassin plus profond, d'autres plus large, d'autres plus grand, d'autres d'une sigure plus approchante de la ronde, ou de l'ovale. On ne peut rendre raison de ces differences; cependant elles donneront lieu à des observations d'une grande importance dans la pratique.

2°. La substance de ces Os n'est pas la même dans tous les sujets. Dans certains, il y a beaucoup de parties Cartilagineuses, & Ligamenteuses qui s'Ossissient par la suite; dans d'autres on les trouve tellement Ossissies, qu'il seroit difficile de connoître si c'est un seul, ou plusieurs Os. Ce qui nous servira à rendre raison pourquoi certaines semmes accouchent avec moins de peine, que d'autres; & l'on sent

d'avance





d'avance que la fermeté de ces Os les empêçhe de ceder à

l'effort que le Fetus fait pour fortir.

3°. Ces Os sont articulés par le moyen d'un Cartilage, ou d'un Ligament capable d'extension, & de relâchement, tant qu'il n'est pas Ossisié. Dans cet état il n'est pas difficile de les séparer. Ce qui consirme le sentiment de ceux qui attestent qu'ils ont senti un écartement des Os Pubis dans des Accouchemens très-difficiles. Il faut cependant convenir que le cas est rare, & que cet écartement est d'un soible secours.

L'augmentation du Bassin en grandeur dans le tents de l'Accouchement, vient de ce que l'Os Sacrum recule en entier, ou au moins sa pointe que nous avons appellée Coccix. Et ce qui rend les Accouchemens très-laborieux, est moins le peu d'étenduë du bord superieur du Bassin, que le peu d'espace qu'il y a entre les Os d'Assiete, & le Coccix. Ce désaut n'est pas même le plus considerable. Le plus grand inconvenient est plûtôt la mauvaise situation de l'ensant, ou de la Matrice, ou de tous les deux. Il importe peu en ce

cas que les Os Pubis s'écartent, ou non.

Tous les Os attachés pardes Ligamens, ou Cartilages peuvent se Des-Articuler, changer de place, & dans certains cas s'éloigner considerablement de celle qu'ils doivent occuper. J'ai vû des enfans dont le Femur étoit Articulé naturellement; cependant, en marchant, l'Os Ilium remontoit de deux doigts, de maniere qu'ils boitoient d'un côté, comme si le Femur étoit luxé; cependant il n'y avoit qu'un relâchement des attaches de l'Os Ilium; ce qui faisoit qu'il se mouvoit en entier à chaque pas, & qu'on pouvoit, en y touchant assez legerement, le faire hausser, & baisser, sans que le corps eût le moindre mouvement.

J'ai vû un enfant qui avoit la Tête du Femur si fortement attachée au Cotile au moyen d'un Calus, que cet Os n'avoit aucun mouvement; le grand mouvement qu'il se donna relâcha tellement les attaches de l'Os Ilium avec l'Os Sacrum, & l'Os Pubis, qu'il pouvoit se baisser, s'asséoir, & toucher ses pieds avec les mains. Il lui étoit arrivé à peu près la même chose que lorsqu'un Calus a joint l'Humerus à l'Omo-

C

plate. Cet accident n'empêche pas le mouvement du bras; parce qu'à chaque mouvement, l'Omoplate, & l'Humerus se remuent, ce que j'ai observé plusieurs sois, en y apportant beaucoup d'attention. Il est vrai que ces mouvemens ne sont

pas aussi libres, qu'à l'ordinaire.

J'ai traité quelques Personnes qui avoient les Vertebres de l'Epine Luxées de maniere, que les Extremités inferieures étoient Paralitiques, & sans aucun mouvement; à mesure que je rendois aux Vertebres leur situation naturelle, le mouvement des Extremités revenoit, & lorsqu'elles surent Réduites, elles se tinrent de bout & marcherent, quoiqu'avec moins de force qu'auparavant, la Réduction n'ayant pu être si parsaite, qu'il ne restât quelque désaut dans l'Articulation.

Il y abeaucoup dePersonnes qui boitent d'un, ou des deux côtés, qui marchent les Reins courbés, les Genoux, & les Pieds tournés en dedans, & le Talon en dehors; cette mauvaise disposition vient de la contraction des Ligamens, qui tirent en devant la partie superieure de l'Os de la Hanche, ou Ilium; ce qui rend l'Articulation du Femur oblique. On croit ordinairement que ces personnes ont été blessées, en se courbant subitement, & violemment en arrière, ou qu'il y a luxation du Femur; mais c'est une erreur; sil'on avoit examiné la chose avec attention, on verroit que cet accident n'a pas d'autre cause, que celle que je viens de rapporter.

Ces exemples prouvent invinciblement que les Ligamens, ou Cartilages sont capables d'une extension considerable, & que les Os peuvent plus, ou moins s'écarter, par quelque effort, lorsque les Cartilages restent souples. Nous examinerons en son lieu, si cela arrive ordinairement dans les Ac-

couchemens.

# Explication de la seconde Figure.

aaaa Sous les cinq Vertebres des Lombes, qui compofent une partie de l'Epine.

bbbbbb Les Vertebres de l'Os Sacrum, telles qu'elles

paroissent.

c c c Le Coccix composé de trois Vertebres attachées avec des Ligamens; ce qui rend cet Os flexible.





d L'Os Ilium droit. e L'Os Pubis droit.

f Le lieu de la Symphise de l'Os Pubis droit avec le gauche, où l'on voit les trous par le moyen desquels le Cartilage lui étoit attaché.

g L'Os d'Assiete.

h La partie inferieure de l'Os Ischium, qu'on peut nommer Os d'Assiete, à cause de son usage. C'est la pointe inferieure de l'Os Isium qui au-dessous de la Lettre g forme l'Os d'Assiete, de maniere que f g h réünis forment l'Os d'Assiete, que nous avons appellé plus haut-, à la Lettre f de la premiere Planche, la pointe inferieure de l'Os Isium. Dans les enfans chaque côté du Bassin est composé de trois Os: l'Os Pubis s'étend depuis f e jusqu'à n, où il s'Articule avec les Os Isium, & Ischium, & de la Lettre f, jusqu'à g, où est sa Symphise avec l'Os Ischium, par le moyen d'un Cartilage, qui s'Ossissie par la suite. Il en arrive autant au Cartilage qui joint, vers la Lettre n, les Os Isium, Pubis, & Ischium; & la réünion de ces trois Os forme la Cavité Cotiloïde, qui reçoit la Tête du Femur. Ce qu'on voit dans la premiere Planche, à la Lettre g.

jjjj Portion de Cercle, qui désigne le Ventre.

k L'Ombilic, ou Nombril.

La Courbure superieure de l'Os Sacrum.

m L'espace qui se trouve entre l'Os Pubis, & le Coccix. n L'endroit où l'on voit dans les enfans les Ligamens qui attachent les Os Ilium, Ischium, & Pubis.

# Explication plus détaillée de ces Os.

J'ai eu deux raisons principales pour donner une Planche de profil de ces Os; 1º. asin qu'on pût voir la Courbure de l'Os Sacrum, ce qu'il étoit impossible de faire dans la premiere, qui est destinée à representer l'exterieur de la Cavité du Bassin, comme la seconde à faire voir l'interieur, & principalement la Courbure de l'Os Sacrum. Car l'Os Sacrum, & les Vertebres de l'Epine ne forment pas de haut en bas une ligne droite. L'Epine commence à se courber en dedans, à l'en, \* Cij

droit de ses dernieres Vertebres, & des premieres de l'Os Sacrum, & tout d'un coup elle se recourbe en dehors, de maniere que dans quelques Sujets elle sorme presque un Triangle; ce qui arrive pour l'ordinaire, quand la Courbure interieure des deux, ou trois premieres Vertebres, est plus considerable. La partie moyenne de l'Os Sacrum s'étant courbée en dehors, se recourbe en dedans, de maniere que la pointe du Coccix va regarder la partie inferieure des Os Pubis, & laisse entr'elle, & les Os d'Assiete un vuide assez petit, lequel est rempli par l'Uterus, le Vagin, le Rectum, & le Col de la Vessie.

La feconde raison qui m'a déterminé à donner la seconde sigure, c'est la nécessité de détromper les Sages-Femmes, qui, ne connoissant pas exactement la situation des Os du Bassin, s'imaginent que l'Uterus, & le Vagin sont situés sur la même ligne, que l'Epine; ce qui fait qu'en Touchant une semme; elles sont suivre cette direction à leur main, & sont sort étonnées de rencontrer la Courbure superieure de l'Os Sacrum, sur laquelle le Rectum est couché, au lieu de l'Orisice de la Matrice qu'elles cherchoient. Ce qui ne leur arrive que faute de connoître la structure du Bassin, & la situation de la

Matrice.

La longueur de la Cavité du Bassin ne répond point à celle de l'Epine; mais sa direction est oblique en montant du bas vers le devant, suivant une ligne, que l'on suivroit, si l'on vouloit prendre le Nombril par là. Ainsi lorsqu'on cherche l'Orifice de l'Uterus, il ne faut pas tourner les doigts directement vers la Courbure de l'Os Sacrum, mais suivre une ligne, qui passeroit par les Parties de la femme, & par le Nombril. Pour mieux concevoir ceci, qu'on jette les yeux sur la seconde Figure, on verra pardevant l'Os Pubis, & au côté opposé la Courbure superieure de l'Os Sacrum. Essaïez dans cette situation de faire passer la main par-dessous les Os Pubis, qui est le lieu où sont les Parties Genitales exterieures de la femme, en suivant la direction de l'Epine, vous allez donner contre la Courbure superieure de l'Os Sacrum; mais fléchissez les doigts suivant la direction d'une ligne tirée du dessous des Os Pubis à l'Ombilic, la premiere chose qui se presente est l'Orifice de la Matrice,

Quelques Praticiens regarderont peut-être cette Observation comme peu interessante; mais je n'en juge pas de même, sçachant les embarras, où je me suis trouvé, dans le commencement que je pratiquois, faute d'en avoir été instruit. C'est pourquoi je veux apprendre aux autres à éviter cet écueil. La suite sera mieux connoître le merite de cette Observation.

Si l'on me demande à present la grandeur du Bassin des femmes, je répondrai qu'elle varie, suivant la quantité des enfans qui y passent, & qu'elle est proportionnée à la Tête des enfans; cependant elle a quelquesois de la peine à y passer.

#### CHAPITRE IV.

De l'Uterus, ou Matrice.

Près avoir appris aux Sages-Femmes tout ce qu'il est nécessaire qu'elles sçachent sur les Os du Bassin, il faut parler de la Matrice, partie destinée à la Generation, & propre aux semmes, où la Semence de l'homme se reçoit, & se conserve, jusqu'à ce que l'Embrion soit parfait, & mûr. Une semme devient sterile par le désaut de Matrice, quoiqu'en disent certains Auteurs, qui prenant le Vagin pour l'Uterus, prétendent que des semmes ont conçu après l'Extirpation de ce Viscere. Il est verissé par plusieurs exemples que le Vagin étant tombé, & ayant été coupé à cause de sa corruption, les semmes n'ont pas laissé de concevoir après leur guérison; mais cela n'est jamais arrivé à celles, à qui l'on a retranché la Matrice.

Pour éviter l'obscurité, nous partagerons en plusieurs Chapitres ce que nous avons à dire sur cette Partie. Nous la regarderons d'abord en elle-même, &, après l'avoir considerée jointe au Vagin, nous examinerons son état avant, & pendant la Grossesse.

L'Uterus en lui-même est d'une Substance épaisse, & solide, il est composé d'une multitude innombrable de Vaisfeaux d'une finesse étonnante, Venes, Arteres, Ners, & Vaisfeaux Limphatiques, parsemé de Fibres Musculaires, dont le mélange, le tissu, l'arrangement forment un objet admirable. Je ne risque rien à me servir de ce terme, Tous les Auteurs, qui ont étudié la Nature, l'ont unanimement employé.

La figure de l'Uterus consideré en lui-même, approche de celle d'une poire, applatie par les deux Faces Anterieure, & Posterieure, où il touche la Vessie, & le Rectum; ces endroits son égaux, & polis; mais les côtés le sont moins,

comme on le voit par la Figure.

# Explication de la troisiéme Flanche.

a Le Fond de l'Uterus.

b Son Orifice.

cc Le Vagin ouvert, pour laisser paroître ses Rides, & l'Orifice de l'Uterus.

dddd Les Ligamens de l'Uterus, avec une partie des

Membranes.

e e Les Trompes de Fallope, ou les Cornes de la Matrice avec les Membranes, derriere lesquelles sont cachés les

Ovaires, ou Testicules des femmes.

J'ai fait graver cette Figure au naturel, afin de donner aux Sages-femmes une juste idée de cettePartie, de leur faire plus aisément concevoir ce que nous en dirons ensuite, & de leur montrerla difference de la Matrice avant, & pendant la Gros-fesse. La figure suivante fait voir l'état de la Matrice dans le second cas. Il est à propos d'ajoûter ici que la Cavité de l'Uterus est très-petite, jusques là que si vous le dissequez sans l'avoir tiraillé, elle ressemble plutôt à une fente, qu'à une cavité, tant il y a peu de distance entre la partie inserieure, & la superieure.

Ce n'est point mon affaire de parler ici de la Conception; de la Formation & l'Accroissement du Fetus, de sa Nutrition, ni de bien d'autres matieres, dont la connoissance est inutile aux Sages-semmes. Ainsi je ne dirai rien des Trompes de la Matrice, des Testicules des semmes, &c. Mais un mot seulement des Ligamens, dont l'usage principal est de tenir la

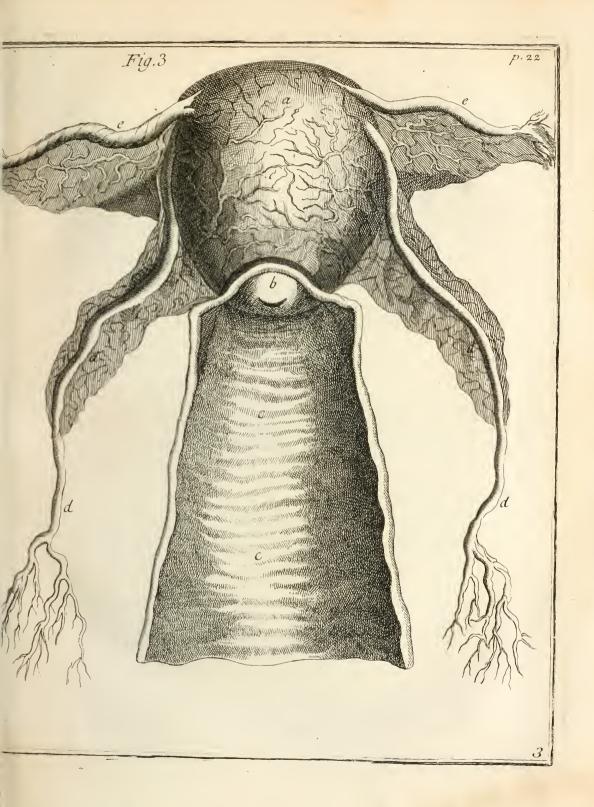



Matrice droite ayant la Conception, & quelque tems après. 2°. De l'aider par leur contraction à reprendre sa premiere place, & sa situation naturelle, après l'Accouchement. Car la tension, ou le relâchement de ces Ligamens, & des Membranes sont les causes de la Chute de la Matrice, & de l'Obliquité de sa position, comme nous le dirons plus au long.

Le corps de la Matrice n'est pas autant en liberté dans le Bassin, qu'il paroît sur la Figure. Sa partie anterieure est attachée à la Vessie, la posterieure au Rectum, & de chaque côté elle est soûtenuë par des Membranes, & des Ligamens, non près du Fond, mais près de son Orisice, lequel est rensermé de toutes parts par le Vagin, comme on le voit dans la Figure.

### CHAPITRE V.

## Du Vagin.

TEn'étoit point assez d'avoir trouvé pour la Matrice une place, & une situation convenable, il étoit encore necesfaire que, dans le tems des Couches, le Fetus trouvât un passage pour paroître au jour. Ce passage qui conduit de l'ouverture exterieure des Parties Genitales de la femme à la Matrice, & reciproquement, s'appelle ordinairement Vagin; d'autres le nomment Col de la Matrice. Quelque indifferent que soient les noms dont on se sert, pourvû qu'on leur attache des idées fixes; il faut cependant employer les plus convenables, & ceux qui sont le moins sujets à équivoque; & quoique le nom de Vagin ne me paroisse point caracteriser son usage, & que je ne m'en serve, que pour ne point en inventer un autre, je le préfere cependant au nom de Col, qui jette de l'obscurité dans les écrits de ceux qui s'en servent, de maniere qu'on a de la peine à distinguer le Vagin, de l'Uterus. C'est pourquoi ils sont obligés d'y distinguer un Orifice interieur, & un exterieur, appellant interieur celui de la Matrice, & exterieur celui qui est visible, ou l'Orifice propre du Vagin, ce qui jette de la confusion dans l'esprit du Lecteur; pour l'éviter, j'avertis que, comme l'Uterus n'a qu'un seul Orifice,

toutes les fois que nous parlerons de l'Orifice de l'Uterus, c'est de celui - là qu'il sera question; que nous ne parlons de l'Uterus, qu'en faisant abstraction des parties qui lui sont attachées; & que, sous le nom de Vagin, nous ne comprenons point l'Uterus. De cette maniere je ne crois pas qu'il y ait de consusion dans cet Ouvrage.

Le Vagin est Plein de Plis, & de Rides, comme il paroît par la troisième figure, & capable d'une extension considerable en longueur, & en largeur. Il étoit necessaire qu'il pût s'étendre en largeur, asin de pouvoir laisser passer le Fetus, & se resserrer ensuite; il falloit de même qu'il pût s'étendre en longueur, parce que, dans le tems de la grossesse, l'Uterus remonte souvent assez considerablement dans le Bas-Ventre.

Le Vagin est lisse & glissant, & lubresié pour l'ordinaire par une matiere Mucilagineuse & visqueuse, pour faciliter le passage du Fetus. Cette mollesse, & cette facilité qu'a le Vagin de s'étendre, & qui étoient necessaires aux semmes grosses, cause quelquesois des accidens, comme la Chute du Vagin même, ou de l'Uterus; ce qui arrive plûtôt aux semmes qui ont le Bassin large, ou l'Orisice de l'Uterus trop serme, & qui se servent d'une Sage-semme indolente, ou peu

habile; nous en donnerons plus bas la raison.

La Matrice est ajustée au Vagin, comme on voit dans la troisiéme Figure; ce n'est que sa pointe, un peu au-dessus de son Orifice, qui y est reçûe, de maniere qu'avant la Conception, & même dans les premiers mois de la Grossesse, on la sent facilement; mais dans l'Accouchement, l'Orifice de l'Uterus se relâche, & s'étend si fort, qu'il ne fait qu'un canal uniforme avec le Vagin, dont on ne le distingue que parce qu'il est plus dur. On n'en sent plus alors la pointe. Ce changement peut donner lieu à de bonnes conjectures, pour découvrir si le tems des Couches est prochain ou éloigné; je dis conjectures, parce qu'à ces signes on ne peut deviner au juste quand il arrivera.

### CHAPITRE VI.

De la place, & de la situation de l'Uterus.

I L ne suffit pas aux Sages-Femmes de connoître la figure de la Matrice, & du Vagin, il faut encore qu'elles sçachent leur place, leur situation, & leurs adherences, afin de pouvoir secourir les semmes en travail, sans crainte de les blesser.

La partie anterieure de la Matrice, & du Vagin est adherente à la Vessie, ou à son Col, & la posterieure au Rectum. Je m'explique: le Vagin depuis son Orisice, proprement dit, jusqu'à l'Uterus, est attaché par derriere dans toute sa longueur au Rectum, & sa partie anterieure au Col de la Vessie; mais il n'y a que la partie inferieure de l'Uterus un peu au-dessus de son Orisice qui soit attachée à ces deux Visceres; & elle l'est si fortement, qu'on a de la peine à l'en séparer.

Or de ce qu'il n'y a que la partie inferieure de l'Uterus qui foit attachée au Rectum, & à la Vessie, il s'ensuit que rien n'empêche qu'il ne s'étende autant qu'il est necessaire; & comme ces deux Visceres sont lâches, & mols, l'Uterus peut mon-

ter,& descendre, autant qu'il le faut.

C'est un esset de la Sagesse Divine d'avoir placé l'Uterus; comme il l'est, dans la partie superieure du Bassin. Cette position fait que le Membre viril chatoüillé par le frottement des Parois du Vagin, peut éjaculer sa semence jusqu'au sond; ce qui n'auroit pû arriver, si l'Uterus avoit été plus en de-

vant; ou bien il auroit fallu le fabriquer autrement.

Cette position est aussi avantageuse à l'Uterus; parce que, s'il avoit été placé plus bas dans le Bassin, il n'auroit pû facilement s'étendre suivant l'accroissement du Fetus; la Cavité de presque tous les Bassins étant trop petite, pour contenir un enfant jusqu'à sa parfaite maturité: & si l'Uterus avoit été placé plus haut, les semmes auroient été steriles, parce que la semence n'auroit pû y être portée. Un autre inconvenient non moins considerable, si les sem-

D.

mes avoient conçû, c'est que les Accouchemens auroient été beaucoup plus difficiles, qu'ils ne le sont, & que beaucoup de semmes y auroient péri, sans qu'on pût y apporter remede. Mais la Divine Providence a prévû ces maux, en donnant à la Matrice une situation convenable.

## CHAPITRE VII.

De l'état de la Matrice pendant la Grossesse.

A Matrice pendant la grossesse est fort disserente de ce qu'elle étoit auparavant. Elle s'étend, & augmente à proportion de l'augmentation du Fetus, de ses Membranes, & du liquide dans lequel il nage. Comme c'est particulierement par la partie inserieure qu'elle est attachée, c'est aussi celle qui est moins susceptible d'extension. La dilatation de la Matrice vient donc principalement de sa partie superieure, qui, étant en liberté, & très-épaisse, est très-propre à se dilater, autant qu'il est nécessaire.

Puisque c'est de la partie superieure de l'Uterus, que l'on appelle ordinairement son sond, que vient sa principale di-latation, il saut de nécessité qu'elle monte plus haut, & se place dans la Cavité du Bas-ventre; c'est cependant ce qui n'arrive pas toûjours, ni d'une manière unisorme dans les

differens sujets.

Avant de parler de la place qu'occupe la Matrice dans la groffesse, il est à propos d'éclaireir une dissidulté. Le sentiment des Auteurs est fort partagé sur l'épaisseur de l'Uterus dans cet état; les uns prétendent qu'elle augmente en même proportion que lui; d'autres au contraire soûtiennent qu'elle diminuë dans la même proportion. Cette difference de sentimens demande qu'on éclaireisse le fait, & qu'on éclaire les Sages-Femmes sur ce point. Cette question fera le sujet du Chapitre suivant. Commençons par expliquer la Figure. L'Uterus y est representé tel qu'il est pendant la grossesse, à la grandeur près,



# Explication de la quatrième Planche.

a a Le Corps de la Matrice.

b Son Orifice.

c c Les Trompes de Fallope?

d d Les Ligamens de la Matrice!

e e La partie superieure du Vagin.

### CHAPITRE VIII.

De l'épaisseur de la Matrice dans la Grossesse.

A formation de l'homme est de tous les Ouvrages de Dieu, celui où sa Sagesse se fait le plus remarquer. Car il a tellement ajusté la Matrice des semmes, qu'au contraire de celle des autres animaux, elle peut s'étendre, & se dilater sans rien perdre de l'épaisseur qu'elle avoit avant la grossesse, & malgré sa grandeur, & son épaisseur, revenir en peu de jours, & même en peu d'heures, au même point où elle étoit

avant la conception.

C'est ainsi que s'en explique Mauriceau à la dix-neuvième page de son Traité des Maladies des Femmes, Tom. 1. de la sixième édition; Presque tous les fameux Anatomistes, et une infinité d'autres Auteurs, nous assurent, dit-il, que la Matrice (par un miracle de la nature, qui est admirable pardessus tous les autres) devient d'autant plus épaisse, qu'elle s'étend, et se dilate depuis le jour de la conception, jusqu'au tems de l'Accouchement. Mais, comme il est d'avis contraire; il ajoûte, je m'étonne que Du Laurent, Riolan, et Bartholin ces précieux slambeaux de l'Anatomie, ayent eu eux-mêmes se peu de lumiere en cette occasion, que de n'avoir pas reconnu une si grande fausset.

Pour lui, rejettant ce sentiment des Anciens, & voulant établir le sien, il donne tellement dans l'extremité opposée, qu'il prétend, que la Matrice après la conception, diminuë autant en épaisseur, qu'elle augmente en volume, sembla-

D ij

ble [à une Vessie, qui devient d'autant plus mince, qu'elle est plus remplie d'urine. D'où il conclut que la Matrice, dans les derniers jours de la Groffesse, est aussi mince qu'une Vessie gonflée, avec la difference seulement, que le fond,

ou l'Arriere-faix est attaché, est un peu plus épais.

Pour confirmer son sentiment par l'autorité de quelques Docteurs, il appelle Galien, & quelques autres à son secours; & de crainte que cette autorité nesuffise pas contre une multitude d'Adversaires, dont quelques-uns sont témoins oculaires, il a recours à une preuve tirée de la raison. Il compare la Matriceà une boule de cire, à laquelle on ne peut donner l'étenduë, que la Matrice a dans le tems de la grossesse, qu'elle ne devienne extrêmement mince.

Il tâche encore de confirmer son opinion, en observant que les femmes sentent le mouvement de leurs enfans, & que ce sentiment est si distinct, qu'elles peuvent, en quelque

maniere, dire quel membre ils remuënt.

Enfin, n'ayant aucune observation faite sur des femmes, il a recours à l'Anatomie comparée, & de ce que la Matrice des Animaux, des Brebis, par exemple, est extrêmement mince, dans le tems qu'elles mettent bas, il prétend conclure évidemment qu'il en est de même de celle des semmes.

Quoique je n'aime point les disputes, je ne puis me dispenser d'examiner en peu de mots les raisons de cet Auteur. Il est ici question d'établir, & de constater une verité qui n'est pas simplement curieuse, mais d'une utilité infinie dans la Pra tique, quand il faut donner à un enfant, qui se presente mal, une situation convenable, ou tirer avec force l'Arriere-faix trop adherent, & dans bien d'autres cas, dont le détail seroit trop long. Venons au fait.

Je rejette d'abord la comparaison tirée de la Matrice des Animaux. Il étoit naturel que la femme, étant l'image du Dieu qui l'a faite, fût en cela differente des Quadrupedes. C'est par l'inspection de la Matrice des femmes, vue avant, ou immediatement après les couches, qu'on doit s'instruire de la verité. Le raisonnement de l'Auteur n'étant point de cette

nature, ne prouve point.

Je répons à l'autorité de Galien, & de quelques-uns de ses

Partisans, qu'elle ne suffit pas pour renverser le sentiment de tant d'Anatomistes éclairés, qui tiennent le parti contraire. Si nous en appellions à l'autorité, la pluralité devroit sans contredit l'emporter; ainsi Mauriceau donne des armes contre lui, puisqu'il avouë qu'il a contre lui le plus grand nombre des Écrivains. Y a-t-il quelqu'un qui ne soit persuadé que la pluralité doit l'emporter, jusqu'à ce que le petit nombre fasse voir qu'il a pour lui la raison, & l'experience ? C'est elle qu'il faut consulter, quand les sentimens sont diametralement opposés. Mais il est difficile de se persuader que ce soit l'experience qui ait déterminé Mauriceau à suivre ce parti. Il n'eût pas manqué d'en rapporter des exemples, ou du moins auroit-il certifié qu'il en avoit souvent vûs. Mais au lieu de cela il nous apporte celui des Brebis, & prétend en conclure pour les femmes? Cela est dénué de raison; mais ce n'est point ici le lieu de le faire voir. Si je voulois me servir d'une preuve semblable, je le renverrois aux Matrices des Vaches, qui, au rapport d'une personne, qui prétend l'avoir observé exactement, sont dans le même cas, que celles des femmes. Pour connoître la verité, cet Auteur devoit examiner avec autant de soin la Matrice des femmes, que celle des Brebis; il n'auroit point accusé d'erreur un nombre infini d'Anatomistes de la premiere volée, sur une simple conjecture, comme il en convient lui-même.

Convaincu lui-même que cette multitude d'Auteurs n'a pû vrai-semblablement se tromper dans un fait de cette nature, il a recours à un Subtersuge, & dit que cela a pu se trouver dans quelques sujets; mais qu'on ne peut conclure du particulier au general, puisque, selon Aristote, ce qui est naturel arrive ordinairement. Son sentiment est donc, qu'il y a des cas où la Matrice des Femmes accouchées peut avoir autant d'épaisseur, qu'avant la grossesse, mais que ces cas sont rares, & contre nature. Mais sur quel sondement appuye-t-il son sentiment? C'est ce que je ne sçais pas. Ce n'est pas sur son experience; car il l'auroit citée, au lieu d'avoir recours aux Matrices des Brebis; & ce qu'il y a de singulier, c'est qu'il a été longtems de ce sentiment, sans aucune preuve, sans même avoir trouvé l'occasion de le verisier. Je demande à present qui il faut croire? Sont-ce

les Anatomistes celebres, qui attestent ce qu'ils ont vu, & touché, ou les conjectures de Mauriceau? Il me paroît que la chose parle d'elle-même, & que nous devons tenir le parti du plus grand nombre, quand l'experience est de son côté, & que l'Uterus est naturellement tel, qu'ils assurent l'avoir trouvé; d'autant plus que Mauriceau n'a pas

d'experiences contraires,

Le sentiment distinct que cet Auteur attribuë aux semmes grosses, & par lequel elles connoissent quel membre remuë le Fetus, ce qui seroit impossible, selon lui, si la Matrice avoit autant d'épaisseur, qu'on le pense communément, ne prouve pas davantage pour lui. Je suis persuadé que ce sentiment, qu'il appelle distinct, est très-obscur, & que personne, pas même les femmes grosses, ne peuvent connoître positivement la partie que l'enfant remuë. De plus, j'accorderai sans peine qu'elles le sçavent à peu près. Mais on n'en conclura rien contre l'épaisseur de la Matrice, s'il est vrai qu'elle touche immediatement les Muscles du Bas-ventre; comme en effet elle les touche. De plus, quelque épaisseur qu'on donne à la Matrice dans la grossesse, elle n'aura jamais autant de solidité qu'auparavant; ce sera une épaisseur spongieuse, & une solidité flexible, qui n'est pas incompatible avec un sentiment confus, & conjectural, tel que celui dont il s'agit, Mais on ne conclura jamais de ce sentiment que la Matrice est aussi mince, que Mauriceau se le figure.

Voyons s'il sera plus heureux dans la Comparaison tirée de la boule de cire. Je commence par convenir que la Matrice seroit extrêmement mince, & même beaucoup plus qu'une Vessie gonssée, si elle étoit dans le cas de la boule de cire. Mais il saut voir d'abord, suivant les lumieres de la Raison secondée de l'experience, si une extension qui se fait petit à petit, & naturellement, se fait comme celle d'une

boule de cire.

La raison nous apprend qu'il y a une très-grande difference entre les choses animées, & inanimées. Les premieres, par le désaut, ou l'abondance du Suc nourricier, ou par une assurence extraordinaire d'humeurs peuvent augmenter, & diminuer; il n'en est pas de même des autres; ainsi nulle parité.

Outre cela la Raison, & l'experience nous apprennent que les parties d'un corps vivant s'augmentent, & s'étendent sans violence, naturellement, & petit à petit; ou que les humeurs s'y portant en plus grande quantité, les rendent, & plus grandes, & plus pesantes, sans rien ôter de leur épaisseur. Comme il n'en peut arriver autant aux choses mortes, & inanimées,

on ne peut conclure des unes aux autres.

En effet nous voyons que, lorsqu'il se forme des obstructions dans toutes les parties, ou charnuës, ou membraneuses, ou que les liqueurs cessent d'y circuler, elles peuvent s'augmenter, & s'étendre considerablement, si nous les comparons au tout dont elles sont les parties. On voit même que ces accidens, de minces, & solides qu'elles étoient auparavant, les rend molles, & spongieuses, si l'obstruction devenuë trop grande n'y attire la putrefaction, comme il arrive souvent. Puisque cela arrive à toutes les parties molles du corps, pourquoi l'Uterus sera-t-il excepté? lui, que la nature a disposé de maniere à s'étendre, & à s'augmenter par un accroissement inssensible.

J'ai fait plusieurs sois l'opération de la Sarcocele; j'en ai trouvé de monstreuses, une entr'autres, plus grosse que la tête d'un enfant; j'ai trouvé le Scrotum de l'épaisseur ordinaire aux personnes en santé, quoiqu'il sût au moins dix sois plus grand. Il diminua de jour en jour après l'opération, puis augmenta, diminua ensuite; ensin au bout de quatre, ou cinq semaires, le malade étant guéri, il se trouva de la grandeur, & de l'épaisseur naturelle. Que Mauriceau, & ses Sectateurs éprouvent la même chose sur leur Boule de cire, & ils verront la différence qu'il y a d'une chose animée, à une inanimée.

J'ai vû à un homme une Enterocele d'une grandeur prodigieuse. Tous ses intestins tomboient dans le Scrotum, de maniere, que l'une de ses parties étoit presque de la grosseur du ventre. Quand cet homme étoit couché sur le dos, il faisoit rentrer dans le ventre, & sortir les intestins à sa volonté; mais quand il étoit debout, & qu'il marchoit, ils lui tomboient entre les cuisses; cependant, ce qui fait pour nous, malgré cette énorme dilatation, le Scrotum confervoit son épaisseur naturelle, & à la vûë, & au toucher ne sembloit point malade. Si cela arrive au Scrotum, pourquoi n'arrivera-t-il pas à la Matrice? Je pourrois rapporter

une infinité d'observations du même genre.

Mais pourquoi s'arrêter à prouver par des exemples tirés de personnes saines, ou malades, la possibilité de cette extension, pendant qu'on a des raisons palpables, & évidentes, qu'il en arrive autant à la Matrice? Voici ce que je puis affurer comme témoin oculaire, & qui confirme le sentiment commun, & détruit par consequent celui de Mauriceau. Toutes les fois que je me suis trouvé à l'ouverture d'une semme morte en couches, ce qui m'est souvent arrivé, J'ai vû la Matrice entierement épaisse, de quelque grandeur qu'elle fût ; je l'ai vû, dis-je, & ne l'ai jamais vû autrement, de maniere, que dans quelque état qu'elle soit, son épaisseur est toûjours la même, quoiqu'un peu plus, ou moins considerable, suivant les differens accidens. Dois-je à present avoir assez de complaisance pour Mauriceau, pour croire que mes yeux, & mes mains m'ont trompé? Et ne dois-je pas plûtôt m'en rapporter à mes sens, qu'à ses conjectures?

Mais on m'objectera sans doute avec lui, qu'on ne nie pas que cela ne soit possible, mais que ce sont des cas extraordinaires, & contre nature, & que, selon Aristote, tout ce qui est naturel, arrive le plus souvent. Il est aisé de retorquer cet argument. Ce qui arrive le plus souvent, & ordinairement, est naturel; or je n'ai jamais trouvé la Matrice aussi mince que le dit Mauriceau, au contraire je l'ai toûjours trouvée très-épaisse à la vûë, & au toucher; donc c'est son état naturel; & je crois que cette conclusion paroîtra juste, jusqu'à ce que l'experience en démontre la fausseté.

Je vais plus loin: & je prétens non-seulement que tel est l'état de la Matrice, ce qui sera prouvé plus au long dans le Chapitre suivant, mais j'ajoûte que cette disposition est un estet de la Divine Providence; car il en resulte deux avantages sensibles. 1º. La Matrice, ayant cette épaisseur pendant la grossesse, demeure plus serme, que si elle diminuoit à mesure qu'elle s'étend; d'où il suit que le Fetus ne peut si aisément rompre sa prison, en perçant la Matrice

avec

SUR LES ACCOUCHEMENS:

avec le pied, ou la main, comme il est arrivé plusieurs fois.

2º. Si l'Uterus étoit aussi mince que Mauriceau le prétend, à combien de difficultés, & de dangers les Sages-Femmes ne seroient-elles pas exposées? Oseroit-on retourner aussi hardiment qu'on le fait, un Fetus qui se presente mal, renfermé dans une membrane aussi mince que Mauriceau se le sigure, & où il est étroitement serré, comme il arrive nécessairement, quand il y a trois, ou quatre jours que les Eaux se sont écoulées? Qui seroit assez hardi, assez témeraire pour separer, ou tirer avec violence l'Arriere-saix de la Matrice? Et quelle semme oseroit s'exposer à ce danger? Les Meres, & les Sages-Femmes ont donc un interêt égal, & puissant de connoître l'épaisseur de la Matrice, pour ne pas perdre facilement courage.

Avant de quitter cette matiere, & pour achever de l'éclaircir, j'ajouterai que, non content d'avoir cherché la verité dans les morts, j'ai apporté une attention scrupuleuse pour la trouver dans les vivans, il m'est souvent arrivé d'introduire une main dans l'Uterus, pour faire l'extraction de l'Arriere-faix, pendant que l'autre appuyoit sur le ventre, pour connoître plus aisément la verité par le toucher; & je puis dire avec sincerité, que je n'ai trouvé la Matrice mince, que dans un seul cas, & que dans tous les autres je l'ai trouvé épaisse, & ferme, jusqu'au point même de me faire croire quelquesois qu'il étoit arrivé quelque accident à ces semmes, quoique leurs accouchemens eussent été aussi

heureux, que par le passé.

D'où je conclus invinciblement, que bien que la grandeur de la Matrice varie considerablement, depuis le moment de la conception, jusqu'à celui de l'accouchement, son épaisseur est toûjours la même, & cela conformément à sa nature; & je persisterai dans ce sentiment, jusqu'à ce que des experiences résterées me sasseur croire le contraire.

#### CHAPITRE IX.

De l'etat de la Matrice avant la Conception, & peu après l'Acicouchement, & de la maniere dont elle s'étend, & se contracte, où l'on prouve ces deux Theses fondamentales, 1°. Qu'elle s'étend, sans rien perdre de son épaisseur, 2°. Qu'elle change de place.

Puisque dans mon Traité intitulé Aurora Obstetricum, j'ai renvoyé le Lecteur à ce Chapitre, pour lui prouver, plus clair que le jour, que la Matrice prend differentes situations pendant la grossesse, je ferai de mon mieux pour lui tenir parole, & j'ajouterai quelque chose à ce qui a été dit sur l'état de la Matrice avant la conception, & après l'accouchement, & sur la maniere dont elle s'étend, & se resferre. Mais comme tout le monde convient qu'elle est capable d'une extension suffisante, & qu'elle revient à son premier volume, sans m'arrêter à le prouver, il vaut mieux parler de la maniere dont se fait cette extension, & cette contraction.

Quoique j'aie refuté dans le Chapitre précedent le sentiment de Mauriceau sur l'épaisseur de la Matrice, & que j'aie prouvé contre lui qu'elle est la même dans tout état, il n'est pas hors de propos d'ajouter une preuve, qui suffit seule pour écarter tous les doutes. Je la tire de la maniere dont se fait l'extension, ou la dilatation de l'Uterus, & sa contraction, ou sa diminution. Je ne M'arrêterai point à des recherches exactes sur l'endroit où se fait la conception, sur la maniere dont elle se fait, sur la formation du Ferus, sur sa nutrition par le moyen de ses membranes, sur la nature: du liquide dont il se nourrit, & les vaisseaux qui le lui portent, ni à examiner les sentimens des differens Auteurs sur ce sujet. Car, outre que ce seroit m'éloigner de mon dessein, je suis persuadé que ces recherches jetteroient plus d'obscurité, que de jour dans cet ouvrage. Laissant donc à part tout ce qui peut être un sujet de dispute, & nous attachant aux verités constantes, tâchons d'en tirer les lumieres néces

SUR LES ACCOUCHEMENS.

faires pour prouver nos deux Theses, sçavoir, 1º. Que la Matrice peut s'étendre, sans rien perdre de son épaisseur : 2°. Que sa situation n'est pas la même dans toutes les sem-

mes groffes.

Nous supposons d'abord comme constant, que le Fetus se nourrit, & croît dans la Matrice, & qu'il est attaché à son fond par le moyen des Membranes qui l'enveloppent; 2°. Ou'il se sépare dans ces Membranes un liquide qui augmente en même proportion que le Fetus; d'où il suit nécessairement,

1º. Que la Matrice s'augmente, s'étend, se dilate à mefure que les mêmes changemens arrivent au Fetus, aux Membranes, & aux Eaux. Et de çe que ce liquide remplit tout l'espace que le corps du Fetus, qui n'est point rond, ou ovale, laisse vuide, je conclus que la Matrices'étend en rond, ou en ovale, à moins que les parties voisines ne l'en empêchent; ce qui est conforme à l'experience, qui nous la fait voir ordinairement ovale, ou de la figure d'une poire un peu applatie à la partie inferieure de sa face anterieure, & posterieure. Or, comme la partie la plus épaisse des Membranes, que l'on appelle Placenta, ne s'attache qu'au fond de l'Utcrus, & que c'est cette portion qui augmente le plus, il suit en troisséme lieu, que le fond de l'Uterus s'étend beaucoup plus que ses parties inferieures.

Que le Placenta s'attache au fond de l'Uterus, c'est ce que personne ne peut contester, à ce que je crois. On ne manquera pas cependant de m'objecter le témoignage de quelques Accoucheurs, qui attestent qu'ils ont trouvé le Placenta adherant aux côtés de la Matrice, affez près de son orifice, Mais je répondrai que cette autorité prouve peu dans la bouche de ceux qui, n'ayant jamais remarqué que la Matrice prend des situations obliques, n'ont pû observer si le fond de l'Uterus étoit tourné en avant, ou en arriere; d'où il suit qu'ils n'ont pû remarquer en quel endroit positivement

le Placenta étoit attaché.

Il m'est souvent arrivé de l'avoir trouvé près des Reins, près du Diaphragme, contre la partie anterieure du ventre, au côté gauche, & au droit; & cependant je me garderai bien d'en conclure qu'il s'attache au côté, ou près de l'Orifice E ij

de l'Uterus. Un raisonnement semblable ne convient qu'à ceux, qui, semblables à des chevaux aveugles, qu'on attache à un Moulin, vont toûjours leur chemin sans sçavoir où ils se trouvent. Je me souviens que je sus appellé il y a quelques années pour une femme qui accouchoit pour la premiere fois, & qui avoit eu un travail de quatre jours. Le bras de l'enfant sortoit jusqu'à l'épaule; l'ayant tiré, après l'avoir retourné, je remis la main dans la Matrice, pour faire l'extraction de l'Arriere-faix, je le trouvai du côté droit tirant un peu sur le haut, de maniere que je ne pus le détacher qu'avec peine, non pas qu'il fût extrêmement adherent, mais parce qu'il m'étoit difficile de me servir de mon bras dans la situation contrainte où il étoit; car voulant passer la main sous le Placenta, il me fallut tellement appuyer le bras contre le bord interieur de l'Os des Iles du côté droit; que la douleur me laissoit à peine operer; j'en vins enfin à bout, & je le tirai entier ; mais, pour me dédommager de la difficulté que j'avois trouvée dans cette Operation, je voulus en pénétrer la cause, & m'éclaircir si le Placenta s'étoit attaché au côté de l'Uterus; & comme je n'étois point encore certain que la Matrice changeât de situation, je ne laissai pas échapper cette occasion de m'en instruire.

C'est pourquoi, après l'extraction de l'Arriere-faix, je remis la main dans l'Uterus, & j'en cherchai exactement la situation, je vis alors sensiblement que l'Uterus déclinoit du côté droit, parce que je ne trouvois point de prosondeur, ni par le haut, ni à gauche. Suivant donc le chemin qui m'étoit tracé, je trouvai le sond de l'Uterus à l'endroit où je l'avois trouvé la premiere sois, & d'où j'avois détaché l'Arriere-saix, & ayant tourné la main en tous sens, je sentis distinctement que le sond de l'Uterus déclinoit sensiblement du côté droit, & que son Orisice regardoit la partie interne de la Cavité gauche du Bassin; ce qui me sit connoître si évidemment l'obliquité de l'Uterus, que je n'en puis aucunement douter, d'autant plus que depuis je lui ai souvent remarqué cette di-

rection.

Je conclus donc de cette Observation, & de beaucoup d'autres, que les Accoucheurs, qui ont prétendu avoir trou-

SUR LES ACCOUCHEMENS.

vé l'Arriere-faix sur le côté de l'Uterus, se sont trompés les premiers; mais sans nous arrêter davantage à l'experience, voyons si la Raison s'accorde avec elle, & si l'état de l'Uterus pendant la grossesse peut sournir des présomptions, qui confirment notre sentiment. Il faut pour cela jetter les yeux

sur la quatriéme Figure.

Voici notre premiere proposition: l'Uterus s'étend, & s'augmente, sans une diminution sensible de son épaisseur, ou son épaisseur demeure la même, & même elle augmente quelquefois; c'est ce qui se prouve par la Comparaison de la troisième, & de la quatrieme Figure, où l'Uterus est dessiné au naturel. La troisième fait voir que les Ligamens de l'Uterus sont attachés près de son fond, un peu au-dessous des Trompes de Fallope; je dis les Ligamens, car il y en a un de chaque côté; par ce moyen il est en équilibre, & demeure perpendiculaire. Si toutes les parties de l'Uterus augmentoient proportionnellement, il s'ensuivroit que les Ligamens, toute proportion gardée, devroient être aussi proches du fond dans la quatriéme Figure, que dans la troisiéme; mais au contraire les Ligamens sont beaucoup plus bas dans la quatriéme; d'où je conclus quis le fond de l'Uterus s'étend beaucoup plus, que ses autres parties; & si je ne me trompe dans mon calcul, je puis affûrer que le fond d'un Uterus de grandeur ordinaire, peu de temps avant l'accouchement, est six, ou huitfois (je n'ose dire seize, ou vingt sois) plus étendu que le reste.

Il faut remarquer ici en passant que la quarriéme Figure est environ le tiers de la grandeur ordinaire de la Matrice un peu avant l'accouchement. Il faut encore remarquer que plus elle s'étend, & plus le fond a de hauteur, & de diametre au-

dessus des Ligamens.

Si donc la distance entre le fond de l'Uterus, & les Ligamens est double de celle qui est entre les mêmes Ligamens, & le Vagin, comme il paroît par la Figure; & au contraire, si la distance entre le Vagin, & les Ligamens est avant la conception double de celle qui se trouve entre les Ligamens, & le fond, il s'ensuit que la partie de l'Uterus, qui est au-dessus des Ligamens, s'étend quatre sois autant que celle qui est

au-dessous; donc si, toute proportion gardée, l'Uterus devient deux, ou trois fois plus grand, il s'ensuit que sa partie qui est au-dessus des Ligamens, ou son fond, acquiert huit, ou douze sois plus d'étenduë, que celle qui est au-dessous.

Supposant à present que le fond de l'Uterus avant la conception est un peu plus épais que le reste, comme on le remarque constamment, & qu'il acquiert douze sois autant d'étenduë, il s'ensuivroit, suivant le calcul de Mauriceau, qu'il deviendroit douze sois plus mince, que le reste. Car c'est la consequence necessaire que nous devons tirer de la comparaison qu'il fait de la Matrice avec sa boule de cire.

Qu'on demande cependant aux Anatomistes les plus exacts, &à Mauriceau lui-même, quelle partie de la Matrice a le plus d'épaisseur, ils diront unanimement, fondés sur des observations résterées, qu'à moins de quelque accident, son sond a toûjours plus d'épaisseur que le reste, soit qu'on l'examine

avant, ou après la conception.

Il est donc certain, & indubitable que le fond de la Matrice s'étend pour le moins douze sois plus que le reste, sans perdre, au moins sensiblement, de son épaisseur; & par consequent elle ne diminuë pas à proportion de son augmentation, & ainsi la conjecture de Mauriceau est sans sondement,

& contraire à l'experience.

La raison pourquoi le sond de l'Uterus augmente plus que le reste, c'est, comme je l'ai déja dit , l'adherence du Placenta, & sa disposition mechanique, qui fait que le Placenta s'y attache, & qu'ils augmentent, & s'étendent ensemble. Je sçais que ce Phenomene est difficile à croire; ainsi, pour lever tous les doutes, je remarquerai en passant, que bien que la Matrice conserve son épaisseur, elle perd de sa solidité. Les vaisseaux dont elle est composée, qui, avant la grossesse, ne sont que des Fibres très-menuës, dont la Cavité & le Liquide ne sont pas sensibles, s'augmentent, & se nourrissent insensiblement pendant la grossesse, se dilatent, & se remplissent tellement de l'humeur qui y circule, que l'Uterus, malgré son extension, ne perd que peu, ou point de son épaisseur: mais comme cette humeur n'a pas la solidité d'une partie charnuë, ou membraneuse, l'Uterus étendu n'est ni aussi solide, ni aussi ferme qu'avant la grossesse. Voilà toute la difference que j'y

ai remarquée; & ce qui fait concevoir comment un corps compofé de vaisseaux très-serrés, & d'une petitesse insinie, peut devenir aussi grand, qu'on le remarque dans le tems de l'accouchement.

On me demandera peut-être si ce que je dis est bien conforme à la verité; si, comme beaucoup d'autres, je ne donue point mes imaginations pour des réalités; ensin, par où l'on peut connoître que je ne dis rien de l'Uterus, qui ne soit constant. Je répondrai à ces questions, que rien n'est plus éloigné de mon caractere, que d'en imposer; que je suis en état de prouver tout ce que j'avance, & qu'ainsi la quatriéme Figure n'est point une production de mon imagination; qu'elle n'est copiée d'après personne; qu'elle a été dessinée sur l'original, sans addition, & sans retranchement, & que j'ai laissé au Dessinateur la liberté d'imiter de son mieux la nature. Quant à la troisséme sigure, si on la compare avec celles que les plus exacts Anatomistes ont données de la Matrice, on verra qu'elle ne differe des leurs en rien d'essentiel.

Je pense donc avoir suffisamment prouvé que la Matrice peut devenir plus grande, sans devenir plus mince, & que c'est principalement son sond qui s'étend; il me reste une seconde proposition à prouver, c'est que la direction de l'Uterus peut changer; c'est ce que je me flatte de démontrer aussi évidemment; il ne faut pour cet esset que jetter les yeux

sur la quatriéme Figure.

Il paroît par la troisième, qu'avant la conception les Ligamens sont attachés près du sond de la Matrice; d'où l'on ne manquera pas de conclure, que son Orisice étant affermi par ses adherences à la Vessie, & au Rectum, & le sond par des Ligamens, la Matrice est dans un équilibre qu'elle ne peut perdre. Mais si l'on jette les yeux sur la quatrieme Figure; on remarquera que la disposition des Ligamens est bien disserente; car ces Ligamens qui, attachés avant la grossesse près du sond de l'Uterus, étoient capables de le retenir dans une direction perpendiculaire, se trouvant attachés beaucoup au-dessous de la partie moyenne dans la grossesse, spuisque nous avons remarqué que le sond devenoit deux, ou trois sois plus grand que le reste, & par consequent avoit huit, où dous

ze fois plus d'étenduë, & de poids; ) ces Ligamens, dis-je;

ne peuvent plus operer le même effet.

Il faut encore remarquer en premier lieu, qu'à mesure que l'Uterus s'étend, il s'éleve pour l'ordinaire, & que son volume l'empêche d'être renfermé dans la cavité du Bassin. 20. qu'étant ovale, ou de la figure d'une poire, la partie superieure aux Ligamen's, & qui est la plus ample, devient & beaucoup plus large, & beaucoup plus pesante, que l'inferieure. 3°. Que cette Masse, qui n'est attachée que par le bas, & qui n'a de chaque côté qu'un Ligament très-mince, & capable d'une grande extension, peut aisément par son propre poids balancer, & se baisser d'un, & d'autre côté; d'autant plus que le Rectum, & la Vessie, où son Orifice est attaché, sont des parties molles, & incapables d'empêcher la Matrice de balancer, & de s'incliner, sur tout quand elle est devenuë très-grande, & que l'enfant approche de sa maturité. Enfin, que les differens mouvemens des femmes grosses, pour vaquer à leurs affaires, ou les douleurs qui les obligent de prendre tantôt une situation, tantôt une autre, de se courber, & de se coucher de plusieurs manieres, sont cause que le poids de l'Uterus l'entraîne de differens côtés.

Cela posé, est-il difficile de concevoir que la Matrice dans les semmes grosses peut avoir plusieurs situations? Ne doit-on pas même vrai-semblablement conclure que de dix à peine s'en doit-il trouver une, qui ne soit point dans le cas d'avoir la Matrice située obliquement? oui certainement, &

l'experience le fera connoître.

Pour achever de lever tous les doutes, il ne faut que faire une réflexion: on ne doutera pas que les Ligamens de l'Uterus ne puissent assez prêter, pour lui laisser la liberté de remonter dans le Bassin, si l'on fait attention qu'ils peuvent même s'étendre, jusqu'au point de le laisser tomber hors du corps, comme il est arrivé plusieurs sois : il est donc certain qu'ils peuvent assez se relâcher, pour que l'Uterus devienne oblique. A supposer même que les Ligamens ne puissent se relâcher que peu, ou point du tout, est-il possible que, n'étant attachés que par les côtés, ils empêchent l'Uterus de baisser en devant, ou en arriere? C'est ce qu'on ne

fe

fe persuadera jamais, ni aux autres, quand on aura une idée claire de la disposition de l'Uterus pendant la grossesse; ainsi ma proposition est du moins prouvée en partie. Or convenant que l'Uterus peut s'incliner en avant, & en arriere, niera-t-on que l'un de ses Ligamens puisse se relâcher assez, pour que l'Uterus, déja panché, se baisse tant soit peu à gauche, ou à droite? Car il y a parité de raisons pour l'un, & l'autre côté. Par ce moyen je suis d'accord avec tout le monde. Car quoique je ne pense pas que les Ligamens soient en état d'empêcher l'Uterus de tomber directement vers l'un, & l'autre côté, j'ai d'autres raisons pour croire que cela n'arrive pas; en esset, je ne l'ai jamais trouvé dans cette situation, & j'ai toûjours trouvé le fond un peu tourné vers le haut, ou vers le bas.

Je m'imagine avoir prouvé affez clairement la possibilité de l'inclinaison de la Matrice, pour ne laisser aucun scrupule au Lecteur; il me reste à dire un mot sur sa contraction

après l'accouchement.

Rien ne se fait plus aisément que la contraction de la Matrice. A peine s'y trouve-t-il un peu de vuide, qu'elle se contracte, & diminuë; dans le moment que les Eaux s'écou-lent, l'Uterus décroît, & se resserre, de maniere qu'il serre étroitement l'ensant; c'est pourquoi il saut saisir ce moment de le tirer, si l'on ne veut se mettre dans l'embarras.

Si l'on n'a soin de détacher l'Arriere-faix du sond de la Matrice aussi-tôt que l'enfant est sorti, elle se contracte, renferme l'Arriere-faix dans sa cavité, & ce n'est qu'avec beaucoup de peine qu'on peut l'ouvrir quelques heures après pour tirer l'Arriere-faix, à moins qu'il n'y soit resté quelque

peu de sang caillé.

Après que l'enfant est venu, & qu'on a fait l'extraction de l'Arriere-faix, si on laisse la main quelque-tems dans la Matrice, comme la Sage-Femme le doit, ainsi que je le prouverai plus bas, on sent qu'elle se ferme, & serre la main; d'où il suit, que la Matrice tend continuellement à se resserre, & qu'elle ne demeure étenduë, qu'autant qu'un corps heterogene s'oppose à sa contraction.

La contraction de la matrice se fait comme son exten-

fion, avec cette seule difference, que l'une se fait plus promptement que l'autre. J'ai ouvert une semme morte au huitième, ou neuvième jour de ses couches, dont la Matrice étoit aussi ressercée, que si elle n'étoit point accouchée: Voyons maintenant quelles sont les situations bonnes & mauvaises de la Matrice dans les semmes grosses.

### REFLEXION.

E Chapitre presente deux objets d'une extrême importance. Le premier, est la faculté qu'a la Matrice de s'étendre, sans perdre de son épaisseur, le second, est un accident qui lui arrive assez souvent, & qui est une des principales causes des Accouchemens laborieux, c'est de s'éloigner plus ou moins de sa direction naturelle. Quoique M. de Deventer paroisse avoir mis ces deux faits dans un point d'évidence auquel on ne peut se resuser, je crois qu'on ne me sçaura pas mauvais gré, si j'ajoûte quelques preuves pour établir de plus en plus ces deux verités. Pour suivre le même ordre que lui, je commencerai par l'épaisseur de la Matrice, & j'employerai pour prouver son sentiment, l'experience, la raison, & une preuve négative, qui est la résutation du sentiment contraire.

Si l'on doit avoir d'autant plus de déference pour les perfonnes qui nous attestent des faits, qu'elles ont pris plus de peine à s'éclaircir de la verité, l'autorité de Graaf doit être d'un grand poids dans cette matiere; puisque tout le monde sçait qu'il s'est attaché particulierement à connoître les parties destinées à la Generation. Voici comment ce Docteur s'explique sur ce sujet. Après avoir rapporté le sentiment de Galien adopté par Vésale, Mauriceau, Dionis, & autres: il ajoûte, mais l'experience y est contraire, & s'accorde avec ce qu'en ont écrit Sylvius, Mundellus, Arantius, Varole, Bauhin, Heurnius, Du Laurent, & c. En effet, depuis l'instant de la Conception, jusqu'à celui de l'Accouchement, toute la substance du Fond de l'Uterus augmente... & ce qui est merveilleux, & extremement digne d'être remarqué, plus l'Uterus s'étend, & plus sa substance s'épaissit. Sed ocularis experientia refragatur, & autoritas Sylvii, Mundelli, Arantii, Varolii, Bauhini, Heurnii, Laurentii, & c. Nam à primo Conceptu usque ad partum totius Uteri fundi substantia augetur... & quod mirum, & consideratione dignissimum, Uterus, quo magis dilatatur, eo magis etiam incrassatur ejus substantia. Regn. de Graas. de Mul. Org. c. 8. p. 128.

Il détermine au même endroit l'épaisseur du fond de la Matrice. Elle est, dit-il, à la fin de la Grossesse d'un, ou même de deux doigts: Postremis mensibus pollicem, vel, ut quidam volunt, duos digitos transversos æquat. Ce qui arrive selon lui, propter assumentis alimenti copiam, à cause de la quantité des liqueurs qui sont apportées à la Matrice, pour la nourriture de

l'Enfant.

Cet Auteur toûjours d'accord avec lui-même, nous donne p. 130. une nouvelle preuve de cette verité. La raison, dit-il, & l'experience nous apprennent que les Vaisseaux de la Matrice ne sont point toûjours dans le même état. Car ils sont beaucoup plus grands dans les Femmes Grosses, des Femmes en couches, que dans les autres. Je les ai quelquesois trouvés tellement dilatés dans les Femmes Grosses, que j'y pouvois faire entrer le doigt. Uteri vasa non semper eodem modo se habere ratio docet, & experientia consirmat; multò enim majora sunt in gravidis, & puerperis, quam in vacuis, & non gravidis. In gravidis aliquandò in tantam amplitudinem dilatata vidimus, ut facilè digitum in eorum cavitatem immitteremus. Or des Vaisseaux de ce diametre peuvent-ils se trouver dans une Membrane qui n'auroit qu'une ligne d'épaisseur, comme Mauriceau le prétend?

Thomas Bartholin ne s'explique pas avec moins de force. On diroit que Graaf n'a fait que le copier. Galien, dit-il, Vesale, & d'autres Anatomistes, prétendent que la Matrice des Femmes Grosses devient mince à proportion qu'elle s'étend, & que son épaisseur s'en va en longueur, comme parle Galien; mais l'experience, & l'autorité combattent ce sentiment; car depuis le moment de la Conception jusqu'à l'Accouchement, elle augmente suivant toutes ses dimensions, & devient en même-tems plus épaisse, de maniere que sa substance dans les derniers mois, a

Fij

deux doigts d'épaisseur. In gravidis Galenus, Vesalius, & aliè Anatomici putant Uterum, quo magis extenditur, eo magis attenuari, crassitudinem in longitudinem absumi, ut loquitur Galenus; sed ocularis experientia refragatur, & autoritas, & c..... nam in primo Conceptu usque ad partum augetur secundum omnes dimensiones, & uti amplior, sic crassior paulatim redditur, ita ut postremis mensibus duos digitos crassa si Uteri substantia.

Anatom. c. 23. p. 164.

Le même Auteur remarque aussi, que les Vaisseaux de la Matrice dans le tems de la Grossesse, & sur-tout vers la fin sont tellement gonssés par le sang, que leur diametre est égal à celui des Venes Emulgentes, ou au demi-diametre de l'Aorte, ou de la Vene Cave. Notandum autem vasa Uteri tempore gestationis adeo turgere sanguine, & præcipue circa partum, ut Emulgentium amplitudinem, vel Venæ Cavæ, aut Aortæ mediam induant. Ibid. p. 166. Des Vaisseaux de cette capacité pourroient-ils, je le repete, se trouver dans une Membrane d'une

ligne d'épaisseur?

Portal nous fournira la troisiéme preuve. A yant été obligé de mettre la main dans la Matrice pour faire l'extraction d'un Arriere-faix adherant, il me vint, dit-il, dans la pensée que je pouvois m'éclaireir d'un doute où j'étois alors, sçavoir si la Matrice étoit plus épaisse à l'endroit où le Placenta se trouvoit adherent, & en l'examinant derechef en toute son étenduë & circonference, je la sentis être molette, & membraneuse, & elle me parut de l'épaisseur, ou environ, de trois, ou quatre lignes, & je la trouvai au tact plus épaisse à l'endroit où le Placenta étoit attaché, qu'ailleurs. p. 86. Peut-être que si cet Accoucheur avoit eu occasion de dissequer cette Matrice, il lui auroit trouvé plus d'épaisseur, qu'il ne jugea par le tact qu'elle en pouvoit avoir. Quoiqu'il en soit, cette autorité n'est pas moins formelle contre le sentiment de Mauriceau.

Aniand ayant fait l'ouverture d'une femme grosse de sept mois & demi, vit, dit-il, tout à découvert, que la Matrice étoit de l'épaisseur d'un pouce dans toute sa circonference, mais moins épaisse vis-à-vis son Orifice interieur. Obs. 2. N'auroit-elle pas encore augmenté jusqu'à la fin du neuvième mois? Il est donc certain que la Matrice se dilate sans perdre de son épaisseur.

Les preuves de raison ne seront pas moins concluantes.

La Motte donne pour signe que le Cordon Ombilical fait
plusieurs circonvolutions autour de quelque partie de l'enfant, ou, ce qui revient au même, que ce Cordon est trop
court, que l'enfant avance dans le tems de la douleur, & recule lorsqu'elle est passée; ce qu'il attribuë au ressort de la
Matrice, qui, libre de la pression qu'elle soussiroit dans le tems
de la douleur, reprend sa place. Or est-il possible qu'une Matrice aussi mince qu'une Vessie gonssée, ait un ressort si considerable? & son sond ne devroit-il pas plûtôt se renverser,
surrout quand les Eaux sont écoulées, qui estle cas des Obs,
114.115.116. de la Motte?

La Pratique de tous les Accoucheurs & Sages-femmes pour l'extraction de l'Arriere-faix est la même. Tous s'accordent à la faire en tirant le Cordon, & ils ne mettent la main dans la Matrice, que dans le cas de l'adherence du Placenta. Seroit-il possible, quelque peu adherent que le Placenta sût à la Matrice, de n'en point renverser le fond en tiraillant ainsi le Cordon, quoique ce soit, pour me servir de leur termes, avec une douce violence? qu'on en fasse l'épreuve avec une Vessie, & on sera à portée d'en juger par experience.

Mauriceau même nous fournira des armes contre lui. Les Femmes, dit-il, qui ont leurs Menstrues en abondance, celles qui ont eu des enfans, l'ont plus grosse (la Matrice,) & principalement lorsqu'elles sont nouvelles accouchées. C. 4. p. 12. Il détermine plus bas l'épaisseur de la Matrice des nouvelles accouchées; par l'ouverture, ce sont ses termes, des femmes mortes incontinent après l'accouchement, on a toûjours effectivement vû sa substance épaisse d'un, ou deux travers de doigt, ou environ, & par l'ouverture de quelques autres semmes qui avoient encore leur enfant ensermé dans la Matrice, on a reconnu qu'elle étoit fort épaisse, s'informer, ni considerer quelle en pouvoit être la cause, c. 4. p. 21. Il dit encore, que peu de tems après l'accouchement elle est de la grosseur du poing, ou un peu davantage, p. 22.

Les femmes qui ont leurs Menstruës en abondance n'ont la Matrice plus grosse que les autres, que parce que leur sang, s'y portant en quantité, augmente tellement le Diametre des Arteres de ce Viscere, qu'elles ne peuvent reprendre

entierement leur premier état, lors même que l'écoulement est cessé. C'est par la même raison que les semmes qui ont eu des ensans, ont la Matrice plus grosse. A mesure que les Membranes Arterielles se sont dilatées, elles ont augmenté en sorce par l'assimilation d'une partie du Suc nourricier qu'elles portoient; ensin la Matrice se resserrant incontinent après l'accouchement, reste de la grosseur du poing, parce qu'il faut un certain tems pour que le ressort des Fibres Musculaires des Arteres puisse expulser ce Mucilage Limphatique étranger, qui s'est insinué dans leurs pores pendant la grossesse, qui ont eu des ensans, est toûjours plus grosse, que celle des filles.

Cette explication conforme à la plus saine Theorie Physique, & Medicinale, ne vaut-elle pas mieux que de dire avec Mauriceau, que la grosseur de la Matrice, dans le tems des Regles, & incontinent après l'accouchement, vient des humidités qui l'abreuvent alors. Mais où sont ces humidités ? n'est-ce pas dans les Vaisseaux? & si elles sont dans les Vaisseaux, peuvent-ils manquer d'être plus gros que dans l'état ordinaire? & s'ils sont plus gros, peuvent-ils être renfermés

dans une Membrane d'une ligne d'épaisseur?

Il n'est pas même difficile de prouver que ces humidités sont rensermées dans les vaisseaux de la Matrice, & leur donnent par consequent un Diametre considerable; car la plenitude, augmentée jusqu'à un certain degré, devient insupportable. Cependant beaucoup de semmes, sans se faire saigner pendant leurs Grossesses, la supportent très-aisément. Donc ces humidités qui forment une Masse considerable, puisqu'il faut quelquesois un mois, & plus, pour les faire sortir, ne se trouvent pas dans les Vaisseaux qui portent le sang aux autres Parties. Elles sont donc contenuës dans les Vaisseaux de la Matrice.

Une seconde preuve de cette verité, est que le Reslux de ces humidités dans le sang, ou la Plethore, qui en est une suite nécessaire, cause les accidens sunestes, qui accompagnent leur retention, accidens qui devroient arriver de même pendant la Grossesse, si la plenitude des Vaisseaux étoit la même,

SUR LES ACCOUC HEMENS.

Donc ces humidités sont contenuës dans les Vaisseaux de la Matrice; donc ils en augmentent considerablement le Diametre, donc ces Vaisseaux ne peuvent être rensermés dans une Membrane, qui n'auroit au plus qu'une ligne d'épaisseur.

Il y a plus: si l'épaisseur de la Matrice diminuë à proportion qu'elle augmente en grandeur, comme ce Viscere se resserre très-promptement, il doit revenir de même à son état naturel; & n'ayant pas acquis plus de Masse, il ne doit pas

occuper plus d'espace.

Mauriceau qui sentoit bien que la consequence qu'on tiroit de l'épaisseur de la Matrice des femmes mortes incontinent après l'accouchement, ou pendant leur groffesse, détruisoit entierement son sentiment, essaye de rendre raison de ces Phenomenes. Voici comme il explique le premier. Mais, quoique la Matrice soit épaisse de la sorte incontinent après l'accouchement, il ne faut pas inferer de-là qu'elle avoit la même épaisseur, lorsque l'enfant, & ses Eaux qui étoient contenus en elle avec le Placenta en faisoient une grande distension; car elle n'acquiert cette épaisseur, que par la contraction de la vaste êtenduë de sa substance, qui vient à s'épaissir aussi-tôt, à proportion qu'elle se réunit en soi-même, ce qui arrive immédiatement après l'accouchement, c. 4. p. 21. Il explique le second, par l'inflammation de la Matrice, ou par une fluxion d'humeurs sur la partie; & ajoûte, qu'en un cas semblable, il l'a trouvée épaisse de quatre travers de doigt. Ibid.

Nous avons déja fait sentir le faux du premier raisonnement; il est aussi aisé de resuter le second, qui ne peut jamais passer que pour une supposition purement gratuire, puisque ni Mauriceau, ni les autres Auteurs que nous avons cités, ne sont aucune mention, ni de ces accidens, ni des

symptômes qui les accompagnent.

Je finirai cette premiere Partie par un raisonnement emprunté de la Geometrie. Il faut pour l'entendre se rappeller les dimensions de la Matrice. C'est un corps ovale, ou Pirisorme émoussé par la pointe, long de trois pouces, à peu près aussi large vers le fond, & qui a un petit travers de doigt d'épaisseur. Ce sont les dimensions que Mauriceau

même lui donne, p. 19. On y distingue deux parties; le Col, & le Fond. Le Fond est ce qui est au-dessus des Trompes, & des Ligamens ronds, & le reste est le Col. Ainsi le Col a pour le moins \( \frac{1}{6} \) de la longueur de la Matrice. Il faut encore se souvenir qu'il n'y a que le Fond qui se dilate dans la Groffesse. C'est la Doctrine de Graaf, loco citato, & de Thomas Bartholin, c. 8. p. 125. Voici ses paroles. La partie de la Matrice qu'on appelle proprement le Col, est attachée au Vagin, à l'intestin Rectum, & à la Vessie. Mais le Fond, qui doit se dilater à proportion que le Fetus augmente, est tout-à-fait en liberté, & n'est attaché à aucune partie, afin qu'il puisse librement s'étendre, & se resserrer .... car le Col, ce qu'il faut bien remarquer, ne suit pas la dilatation de la Matrice, & ne s'éloigne presque pas de son premier état, ce qui est non-seulement vrai des Femmes, mais des Vaches, Brebis, & autres Animaux. Alligatur parte suâ (Uterus) quæ propriè collum dicitur, Vaginæ, intestino Resto, & Vesicæ; ipsius verò Fundus, qui ad Fætûs incrementum augeri debet, omninò liber est, nullique annectitur parti, ut extendatur, & contrahatur liberius.....collum enim, quod omninò notandum est, dilatationem Uteri non insequitur, & pristinum ferè statum usque retinet, idque non in Hominibus solum, Verum in Vaccis, Ovibus, aliisque Animantibus in dies evenire conspicimus.

Cela posé, je regarde la Matrice comme une Figure composée de la moitié d'un Ovale qui auroit 5 pouces pour son grand Diametre, & 3 pour le petit, & d'un Segment, de Cercle, dont la Corde seroit 3 pouces, & la partie du Rayon de la Corde à la Circonference ½ pouce, ou 6 lignes; je supposée encore le petit travers de doigt qu'on donne d'épaisseur à la Matrice égal à 8 lignes, & je dis, 1°. Que, si la Matrice augmente de maniere que son grand Diametre soit 12 pouces, & le petit 8, ses Paroits n'auront chacun que ½33 de point d'épaisseur. Car la solidité de ¼ de la Matrice, que nous supposons être la hauteur du Fond, n'est que 8 lignes & ½ point Cubes; Or la solidité d'un Spheroïde qui auroit 12 & 8 pouces pour Diametres est 402 pouces 2 lignes 8 points Cubes, de laquelle soustrayant celle d'un autre Spheroïde dont les Diametres seroient chacun diminués

SUR LES ACCOUCHEMENS.

de 13 de point, & dont la folidité feroit 401 pouces, 5 lignes 6 points 1/3, la difference feroit 8 lignes 1 point 2/3, qui est à très-peu près la folidité du Segment, donc dans cette supposition l'épaisseur des Paroits du Spheroide supposé ne feroit que 1/2 de point.

2°. Que quand même la Matrice auroit deux travers de doigt, ou 16 lignes d'épaisseur, ses Paroits dans le tems qu'elle a acquis sa plus grande dilatation n'auroient encore que 114 de

point.

3°. Qu'à supposer que tout le Corps de la Matrice participât de cette dilatation, ses Diametres devenant 8 & 12 pouces, ses Paroits n'auroient encore que 3 de point, dans le cas où la Matrice n'auroit que 8 lignes d'épaisseur, & que 3 de point dans le cas où elle en auroit 16; ainsi dans cette supposition, qui est la plus savorable à Mauriceau, il s'en faudroit encore de 11 points 4 que la Matrice n'eût l'épaisseur qu'il lui donne.

Donc Mauriceau se trompe necessairement; quand il dit que les Paroits de la Matrice ont environ une ligne d'èpais-

feur.

Cette démonstration devient bien plus concluante contre lui, si la Matrice acquiert plus d'étenduë que nous ne le supposons, comme il arrive, lorsqu'elle renferme plusieurs enfans, ou si le travers de doigt n'égale pas 8 lignes. Voyons maintenant si nous réüssirons aussi-bien à prouver l'inclinaison de la Matrice.

Quoique M. de Deventer ne foit pas le premier qui ait parlé de l'inclinaison de la Matrice, il merite cependant tout l'honneur de cette découverte, puisqu'il est le seul qui en ait tiré de justes consequences. Qu'importe en esset que les Sciences s'enrichissent, si leur richesse ne peut que satisfaire une vaine curiosité? Je ne prétens donc pas diminuer la gloire de notre Auteur, en montrant que d'autres ont dit la même chose; mon intention est seulement d'établir davantage un principe, qu'on doit regarder comme sondamental de la Science des Accouchemens.

Thomas Bartholin s'explique fort clairement sur cet article. L'Uterus, dit-il, est situé au milieu, & ne panche vers aucun cîte, que quelquesois, lorsqu'il renserme un Mâle, ou une Femelle; car au premier cas, ce qui n'est cependant pas toûjours vrai, il se trouve plûtôt du côté droit que du gauche, & au contraire dans le second. In medio locatus est Uterus, ad nullum inclinans latus, nisi aliquandò, dum gestat mulier masculum, aut semellam: tunc enim dextrum aut sinistrum magis occupare solet, quanquam non semper. Anatom. l. 1. c. 23. p. 162. Il est donc constant, suivant cet Anatomiste, quoique la raison qu'il en donne soit reconnuë pour sausse par tous les Auteurs Modernes, que la Matrice s'éloigne quelquesois de sa ligne de direction.

Graaf remarque la même chose en termes formels. La Matrice, dit-il, n'est pas toûjours placée précisément au milieu; il m'est arrivé quelquesois, quoique assez rarement, de la trouver plus ou moins panchée vers un des cotés de l'Hypogastre; ce que d'autres Anatomistes ont remarqué comme moi en ouvrant des semmes grosses. Non semper in medio præcisè collocatur (Uterus) sed quandoque, licet rariùs, illum nunc magis versus dextram, nunc magis versùs sinistram Hypogastri partem situm offendimus; quod præsertim in prægnantibus ab aliis Anatomicis notatum in-

venimus. De Mul. org. c. 8. p. 125.

Sennert avoit commencé à entrevoir les consequences de ce principe, puisqu'il compte parmi les causes de l'Accouchement naturel, c'est-à-dire, où l'enfant presente la tête à l'Orifice, & cependant laborieux, lorsque la Matrice n'est point située suivant sa direction naturelle, & qu'en consequence son Orifice est comprimé; dum Uterus Rectum situm non habet, & propterea ejus os comprimitur. Pract. l. 4. part. 2. sect. 6. Peut-on mieux s'accorder avec ce que dit M. de Deventer dans sa Présace, & en d'autres endroits, que dans certaines situations de la Matrice, l'enfant ne peut se presenter dans une posture plus fâcheuse, que quand il a la tête vers l'Orifice.

Quelque naturelle que soit cette posture, dit Peu, p. 285. it est constant que bien loin d'être une marque infaillible du succès du travail, elle est assez souvent ce qui le rend le plus dangereux, & le

plus penible.

Lamotte, l. 3. c. 1. p. 322. va plus loin que Peu. Il n'y a pas, dit-il, un Accouchement qui soit plus à craindre, ni qui fasse perir

Et plus bas, c. 20. 21. 22. 23. lorsqu'on veut sauver la vie à un enfant, il est tard d'appeller du secours, lorsque la tête est engagée, ou enclavée dans la Sinuosité du Coccix. Ce n'est que par le moyen du Crochet, qu'on peut venir à bout de le faire sortir.

Lamotte auroit dû expliquer ce qu'il entend par ces termes, la tête se presente mal. Dans le Sistème de l'Obliquité de la Matrice, ces mots n'ont pas besoin de Commentaire; mais dans l'ancien sentiment, il est assez difficile de les entendre. En effet la Tête ne peut se presenter que dans quatre situations principales, ou la face en arriere, vers le Rectum de la mere; ou la face en avant, vers l'Os Pubis; ou l'un des deux côtés tournés vers l'Orifice. Dans les deux derniers cas l'enfant auroit le Col couché sur l'Epaule. De ces quatre situations, la premiere est celle que les Accoucheurs ont honorée du nom de naturelle; ils conviennent que, quoique dans la seconde l'Accouchement soit plus lent, il se fait encore naturellement; ils ne devroient donc craindre que les deux dernieres situations; & ce seroit avec grande raison, si l'enfant se trouvoit ainsi placé dans une Matrice droite; car, tout le poids de son Corps portant sur son Col, la Circulation ne manqueroit pas d'y être promptement interceptée; mais où est l'embarras pour l'Operateur? & puisqu'ils conviennent que l'enfant presentant le Menton, & ayant en cet état la Tête renversée sur le dos, il ne s'agit, pour la réduire dans sa situation naturelle, que de repousser un peu les Epaules, au moyen de quoi le Sommet de la Tête tombe de lui même à l'Orifice, y aura-t-il plus de difficulté à la réduire dans le cas supposé, en employant le même procedé?

Il est donc constant que dans quelque situation que l'enfant presente la Tête dans une Matrice droite, il est aisé d'en faire la réduction, à moins que l'enfant ne soit extrêmement resserré dans la Matrice à cause du long tems qu'il y a que les Eaux sont écoulées; donc la remarque que fait Lamotte, que, lorsqu'on veut sauver la vie à un enfant, il est tard d'ap-

Gij

peller du secours lorsque la Tête est engagée, ou enclavée dans la Sinuosité du Coccix, porte entierement à faux dans son Sistème.

Pour rendre ce raisonnement plus palpable, ou pour mieux dire, pour le rendre démonstratif, qu'on jette les yeux fur la figure seconde, & qu'on regarde les lignes marquées A, B, C, dont la premiere A, represente la situation naturelle de la Matrice, qui est, suivant notre Auteur, placée sur une ligne tirée des Parties naturelles exterieures de la femme au Nombril; la seconde, B, represente la Matrice tombée en avant, & la troisséme C, la Matrice renversée sur l'Epine; qu'on voye dans la premiere Figure les lignes D, E, dont la premiere D, represente la Matrice tombée directement de côté, & la seconde E, la Matrice tenant une situation moyenne, c'est-à-dire, moins inclinée, & placée entre le côté & la partie anterieure du Ventre, on en conclura nécessairement que la ligne de Direction de l'enfant étant A, rien ne s'oppose au passage de la Tête que le Coccix, dans quelque situation qu'elle puisse se presenter; que la ligne de Direction de l'enfant, étant C, le sommet de sa Tête porte directement sur les Os Pubis de la mere; que la ligne de Direction étant B, la Tête porte toute entiere sur la Courbure superieure de l'Os Sacrum; que la ligne de Direction étant D, la Tête porte sur le bord superieur du Bassin du côté opposé; enfin que la ligne de Direction étant E, la Tête de l'enfant porte en partie sur le même bord du Bassin, & en partie sur la Courbure superieure de l'Os Sacrum.

D'où je conclus que la ligne de Direction de l'enfant étant B, la Tête de l'enfant se trouve placée dans la Sinuosité, non pas seulement du Coccia, comme dit Lamotte, mais la Sinuosité formée par la partie inferieure de l'Os Sacrum, & le Coccia; ce qui rend l'engagement de la Tête beaucoup plus irremediable, attendu que, quand le Coccia pourroit reculer, la pression de l'enfant se faisant en partie sur l'Os Sacrum, qui est immobile, elle ne sera jamais assez forte pour écarter le Coccia, surtout dans l'endroit où son Articulation est la

plus ferme.

J'en conclus encore que la ligne de Direction de l'enfant

SUR LES ACCOUCHEMENS.

étant D, & la pression se faisant sur le bord superieur du Bassin du côté opposé, la Tête n'avancera jamais, parce que ce bord est immobile, & qu'en dirigeant la Tête au passage, ce qui n'est pas impossible, on n'avance rien. Car elle porte sous le bord du Bassin, où elle rencontre des Muscles trèscharnus, & une partie de l'Os Ischium, qu'elle ne peut saire reculer. Ainsi autre espece d'engagement auquel il est aussi difficile de remedier qu'au premier. Je dis aussi difficile, je pourrois dire plus: parce que les douleurs sont necessairement moins fortes dans ce cas, & que, suivant la remarque de M. de Deventer, consimée par l'Obs. 247. de Lamotte, on n'en est pas beaucoup plus avancé lorsqu'on a amené la Tête au passage, puisque les Epaules s'accrocheront fortement aux Os qui ont arrêté la Tête.

Je conclus enfin que la ligne de Direction de l'enfant étant E, & sa Tête portant en partie sur le bord lateral du Bassin, & sur la Courbure superieure de l'Os Sacrum, on ne peut l'amener au passage, qu'elle ne tombe dans la Sinuo-sité formée par la partie inferieure de l'Os Sacrum, & le Coccix, où elle restera fortement engagée ou enclavée, sans esperance peut-être de tirer l'enfant entier, après lui avoir donné la mort en se servant du Crochet pour son extraction.

L'inclinaison de la Matrice paroîtra sans doute suffisamment établie par les autorités, & les raisonnemens qu'on vient de voir; mais cette verité me paroît d'une si grande importance, que je ne puis omettre d'autres preuves, qui suffiroient par elles-mêmes pour convaincre les plus incredules.

Amand, p. 19. parlant des difficultés de l'accouchement de la part de la Matrice, parle d'un vice de situation. Que ce soit son obliquité qu'il entende par ces mots, c'est ce dont il n'est plus permis de douter, quand on a lû ceux qui suivent p. 24. Il se trouve quelquesois des semmes dont on ne peut au commencement toucher l'Orifice interieur de la Matrice, quoiqu'elles soient essetivement en travail, à cause qu'elles ont cet Orifice situé fort haut vers le boyau Rectum... néanmoins lorsque le Fetus est bien tourné, si la semme est veritablement en travail, on sent ordinairement au travers de la substance de la Matrice la Tête du Fetus s'abaisser peu à peu, & resister assez forte-

ment à l'attouchement dans le tems des douleurs. Ce sont aussi les propres termes de Mauriceau l. 2. c. 4. Or cet Orifice peut-il être situé sort haut vers le Rectum, que la Matrice ne soit renversée en devant? Et quand, au lieu de sentir la Tête par l'Orifice, on ne la sent qu'au travers de la substance de la Matrice, n'est-ce pas une preuve certaine que l'Orifice est collé contre l'Os Sacrum, au lieu qu'il devroit répondre à la Cavité du Bassin?

Mauriceau Obs. 354. rapporte qu'il fut appellé par une Sage-Femme surprise qu'un enfant n'avançoit pas depuis vingt-quatre heures que les eaux étoient écoulées. L'enfant presentoit le côté de la Face, & la semme n'avoit que de mauvaises douleurs qui faisoient renverser la Tête de l'enfant sur son Epaule, & l'empêchoient d'être poussée au passage. Je m'apperçus, dit-il, de cette situation à laquelle la Sage-Femme ne faisoit pas attention; & je trouvai qu'il étoit plus aisé de retourner l'enfant, & de le tirer par les pieds, comme je fis, que de reduire la Tête dans une meilleure situation. Mauriceau opera avec beaucoup de prudence dans le sentiment de notre Auteur, mais fort mal dans le sien, puisqu'il est incontestable, que, si la Matrice n'étoit point Oblique, il lui étoit beaucoup plus aifé de réduire la Tête, que de retourner l'enfant; puisqu'il n'avoit, comme on l'a vû plus haut, qu'à repousser l'épaule, & au cas, que la Tête ne se mît pas elle-même en situation, glisser le doigt par derriere, ou par le côté, & l'amener insensiblement à la situation naturelle.

Si la Matrice est Oblique dans quelques semmes qui ne sont pas grosses, il est incontestable, qu'elle peut l'être, & qu'elle le sera sûrement, si elles le deviennent dans cet état, or que la Matrice soit Oblique dans des semmes qui ne sont pas grosses; c'est précisément la Doctrine de Sennert, Pract. 1. 4. part. 2. c. 2. sect. 4. ce qui empêche, dit-il, la Matrice... c'est qu'elle est mal placée, & que son Col est tors, ou bien comprimé, & c. Uterus semen avide non attrahit; impeditur verò... propter cervicis angustiam, quæ ex uteri malo situ, & contorsione excitatur, vel á tumore, & c. C'est aussi ce qu'on lit dans Thomas Bartholin, Anatom. c. 29. p. 175. Si la situation de l'Ori-

fice change, de maniere qu'il ne regarde pas directement le Fond, on prétend que la semence n'y peut être portée en droite ligne, & qu'elle ressort, au lieu d'y être retenuë. Situs si immutetur, ut non in medio rectà fundum respiciat, ad illud rectà vir semen ejaculari non posse putatur, & semen potiùs ressuere, quàm concipi. C'est aussi le sentiment de Mauriceau, p. 57.

Il est vrai que ces Auteurs prétendent que cette inclinaison de la Matrice est une cause de la sterilité. Mais sommesnous assez instruits de la maniere dons se fait la Conception
pour décider aussi affirmativement qu'eux, après avoir vû sur
tout des semmes dont les unes sont devenuës grosses, quoique
leur Himen n'eût point été rompu, comme l'atteste Mauriceau
l. 1. p. 64. d'autres, quoique l'Orisice du Vagin sût presque
entierement sermé par la réunion des Levres ensuite d'une
excoriation, comme Amand le rapporte; d'autres ensin,
quoique le Vagin sût presque entierement sermé par une cloison presque pierreuse, comme le rapporte le Commentateur
d'Heister? Donc tout ce qu'on peut conclure raisonnablement des autorités que je viens de rapporter, c'est que la Matrice est-quelquesois Oblique dans les semmes qui ne sont
pas grosses: se redresser-t-elle pendant la Grosses? non

En examinant la nature des preuves que je viens de donner de l'inclinaison de la Matrice, on aura sans doute de la peine à concevoir comment ces sameux Operateurs ont pû ignorer si long-tems une verité aussi palpable, ou bien on en conclura que les consequences ne meritent pas autant de consideration que je le prétens avec M. de Deventer.

certainement : le contraire est manifeste.

Mais à supposer la justesse des consequences que notre Auteur en tire, sur quoi nous renvoyons aux endroits où il en sera parlé, on sera bien plus surpris de voir qu'elles n'ayent pas servi à persectionner la Pratique de ces Accoucheurs, quand on verra que le principe leur a été connu dans toute son étenduë. Je vais en donner deux preuves choisses dans un grand nombre qu'on peut voir dans les Observations de Mauriceau.

l'accouchai une femme, dont le travail étoit un des plus penibles, & des plus laborieux qu'on puisse voir, tant par la mau-

vaise situation de son enfant, qui presentoit un bras, que pour la mauvaise disposition du Ventre de cette femme, qui pendoit jusqu'au milieu de ses cuisses, en forme de sac; pour lequel sujet je fus obligé de faire une extrême contorsion de mon bras jusqu'au coude pour réflechir ma main par-dessus l'Os Pubis de la Mere, asin d'aller prendre au fond de ce sac les deux pieds de son enfant; lequely étant tout en un tas fortement engagé, étoit empêché par la reflexion de la Figure recourbée de son Corps, de ceder aussi facilement qu'il auroit pû faire à l'attraction des pieds, dans une disposition plus naturelle que n'étoit celle du Ventre de cette femme. Cependant je tirai cet enfant vivant, &c. Mauric. Obs. 18. Peut-on, malgré l'obscurité de plusieurs termes, méconnoître la chute de la Matrice en avant? On va voir dans la suivante, qui est la 683. du même livre, l'Histoire d'un Accouchement difficile par la chute de la Matrice dans-le côté droit.

Je vis une femme, qui étoit en travail depuis quatre jours entiers de son premier enfant, ses eaux s'étant écoulées depuis trois jours, & son travail ayant été très-laborieux par les mauvaises douleurs qu'elle avoit toújours eu jusqu'alors, à cause de la situation du Corps de son enfant, qui étant tout du côté droit, & un peu Obliquement, empêchoit que l'impulsion des douleurs ne se sit directement; de sorte que, considerant que les douleurs étoient tout-à-fait ralenties, je conseillai de lui faire prendre au plûtôt l'infusion de deux Drachmes de Senné, avec le jus d'une Orange, qui les lui ayant réveillées, la sit accoucher assez heureusement six heures ensuite d'un enfant mort, qu'on auroit été obligé de tirer avec les instrumens, si ce Remede n'avoit produit le bon esset, que nous en avions esperé.

Je renvoye plusieurs réflexions sur cette Observation au Chapitre de l'Accouchement difficile par la chute de la Matrice dans le côté droit, pour m'arrêter à la seule qui appar-

tienne au sujet present.

L'impulsion des douleurs se fait toûjours directement dans une Matrice directe, quelle que soit la situation de l'enfant; car les Muscles du Bas-Ventre, & le Diaphragme pressent toûjours immediatement, ou mediatement la Matrice suivant toutes ses dimensions, quand elle est directe; au lieu qu'il

SUR LES ACCOUCHEMENS.

qu'il n'y a que les seuls Muscles de l'Abdomen qui agissent sur elle, quand elle est en devant, ou dans le côté. Encore comment la pressent-ils, lorsqu'elle est dans le côté! le fond est presque hors d'atteinte de la pression, désendu qu'il est par l'Os des Iles, & la pression qui se fait en devant, peut-

elle être considerable?

Mais, dira-t-on, l'autorité de Graaf, que vous venez de citer, en faveur de votre sentiment vous est contraire, ou bien il est peu d'accord avec lui-même; car voici comme il s'explique: l'usage des Ligamens est de tenir la Matrice en équilibre. Cependant les ronds paroissent plus propres à produire cet effet dans ies femmes grosses, attendu que lorsque la Matrice est devenue d'un volume très-considerable, comme il arrive à la fin de la grossesse , ils la soûtiennent de part & d'autre , & l'empêchent de pancher de quelque côté. Et pour cet effet, il falloit les attacher au haut de la Matrice, sans quoi ils n'auroient pas pû s'acquitter si bien de cette fonction. On voit assez, par la structure de ces Ligamens, que tel est leur usage. Horum Ligamentorum usus est uterum in suâ sede detinere. Rotunda tamen in gravidis id magis præstare videntur, quatenus scilicet postremis gestationis mensibus, dum in magnam molem excrevit Uterus, eum ab utrâque parte detinent, quominus in hanc, aut illam ventris partem inclinet. Hinc illa superioribus partibus erant col. liganda, ut tanto melius suo fungerentur officio. Atque hunc verum Ligamentorum usum esse, illorum fabrica satis superque testatur. De Mul. org. c. 10. p. 147.

Ce passage qui semble faire contre nous, ou bien est absolument étranger, ou fait pour nous. La Matrice y est comparée au Mats d'un Navire qui est affermi, & tenu en situation par les Cordages. Il est constant que, s'il n'y avoit qu'un
seul Cordage de chaque côté, le moindre sousse renverseroit
le Mats, ou sur la Prouë, ou sur la Pouppe. D'où il suit qu'il
ne saut pas un grand essort pour renverser la Matrice en avant,
ou en arrière. Mais si les Cordages Lateraux, qui soutienneut le Mats, n'étoient point atrachés au haut, il est aisé à
toute personne qui regarde le Mats comme un Levier, les
Cordages comme la Puissance, & le Vent comme la Resistance,
de comprendre qu'un Vent sort leger qui sousseroit par le

H

côté jetteroit aisément le Mats du côté opposé. Aussi Graaf dit-il, qu'il falloit attacher les Ligamens ronds au haut de la Matrice. Ainsi cet Anatomiste seroit convenu qu'ils ne pouvoient être que d'un soible secours dans les derniers mois de la Grossesse, s'il avoit remarqué qu'ils sont d'autant plus éloignés du sond, qu'elle est plus avancée.

Cette disposition est fans doute l'esset de cette Providence infinie à laquelle rien n'échappe. En esset, comment le sond de la Matrice, qui est la seule Partie susceptible de cette dilatation considerable, auroit-il pû s'étendre suivant le besoin, s'il avoit été bridé, pour ainsi dire, par les Ligamens, qui composés de Fibres longitudinales, ne sont pas aussi susceptibles d'allongement, que si elles étoient disposées en sorme de reseau? Il a donc fallu qu'il n'y eut que la Partie de la Matrice qui est entre les Ligamens, & au-dessus, qui se dilatât, & par consequent, que les Ligamens s'éloignassent

du Fond, à mesure que ce même Fond se dilateroit. De plus, ne sçait-on pas combien certaines femmes sont incommodées de la douleur qu'elles ressentent aux Aînes,& aux Cuisses sur la fin de leurs Grossesses, douleur causée par le tiraillement de ces Ligamens, qui sont forcés de s'allonger pour suivre le Col de la Matrice qui remonte dans le Bassin, où elle ne peut plus tenir à cause de son étenduë? Il falloit donc, en attachant les Ligamens ronds au fond de la Matrice, rendre cette douleur continuelle, & d'autant plus vive que la Grossesse auroit été plus avancée? les femmes ne souffrent-elles point affez par les dégoûts, & les incommodités de la Groffesse, par les douleurs de l'Accouchement, & la crainte de fes suites, sans augmenter encore leurs peines par ce tiraillement douloureux, & continuel? & s'il est conftant que c'est l'esperance d'en être quittes à meilleur marché, qui leur fait courir le risque d'une seconde Grossesse un premier Accouchement laborieux, est-il vraisemblable qu'elles voulussent s'exposer une seconde fois à ces douleurs aiguës, sçachant qu'elles sont absolument inévitables?

# CHAPITRE X.

Quelle doit être la Situation de la Matrice, pour accoucherheureusement.

Vant de parler de l'Obliquité, que j'appelle mauvaise situation de la Matrice, il est naturel de parler de la situation directe, ou bonne, dont nous avons touché-quelque chose dans le troisséme chapitre, après la seconde planche, qui represente au naturel les Os qui composent le Bassin. J'y renvoye le Lecteur, me contentant d'ajoûter, pour un plus grand éclaircissement, que plus le Fetus est grand, & plus la Matrice remonte dans la capacité du Bas-Ventre. car la cavité du Bassin n'étant pas suffisante pour contenir un, ou plusieurs enfans dans l'état de perfection, & de plus les Arrieres-faix, & le liquide dans lequel ils nagent, la Matrice est obligée de remonter au-delà du bord superieur du Bassin, & de se placer dans le Bas-Ventre; & pour lors elle conserve sa direction naturelle, ou ne la conserve pas : si elle la conserve, je l'appelle bien placée, & pour lors sa pointe est directement tournée vers la cavité du Bassin, & le fond vers l'Ombilic; si elle ne la conserve pas, & qu'elle panche de quelque côté, je l'appelle oblique, & mal placée. C'est de cette situation que je vais parler. are my Ste of gard made



a second on the oil of

del'Aini ; vinite d'alles en contra de

# CHAPITRE XI.

De l'Obliquité, ou mauvaise situation de la Matrice dans les Femmes grosses.

A partie la plus grosse, & la plus pesante de la Matrice dans les semmes grosses étant en liberté, peut changer de direction, & tomber de quelque côté, sur-tout dans celles qui ont le Bassin petit, parce que sa pointe n'a pas assez long-tems l'assiete nécessaire pour l'empêcher de baisser de quelque côté, & que les Ligamens se relâchent aisément;

ce qui cause l'obliquité de la matrice.

Les ulceres, les cicatrices, l'obstruction des Glandes, ou des vaisseaux de ces Ligamens, ou des parties voisines, peuvent causer cette obliquité dès le commencement de la grossesse, ainsi que plusieurs autres choses; mais il est inutile de faire l'analise de ces causes; ainsi nous dirons seulement que la situation de la Matrice peut-être désectueuse de plusieurs manieres; & comme il seroit ennuyeux d'en faire le détail, nous nous bornerons à quatre especes de situation,

dont les autres ne sont que des combinaisons.

Le premier défaut que nous remarquerons, est que le corps de la Matrice soit trop couché sur l'Epine du dos, & que le fond s'appuye contre le Diaphragme; car alors l'Orifice de l'Uterus, élevé trop haut, se tourne directement vers les Os Pubis, & les enfans donnant aisément de la tête contre ces Os, demeurent immobiles dans cette situation; ou, ce qui est encore pis, leur Tête glissant par-dessus ces Os, ils se tournent de maniere, qu'ils passent la main, ou le bras par l'Orifice de la Matrice, tandis que leur Corps est couché dessus en travers, à la renverse, ou sur l'un des côtés. Ils ne peuvent jamais sortir dans cette situation; souvent même elle leur coûte la vie, ou à la mere, quelquesois à tous les deux, si un Accoucheur habile ne vient au secours.

Le second défaut est, que le Corps de la Matrice tombe en devant, comme il arrive aux femmes, qui ont le ventre trop

cet Os; où il demeure immobile, ou enclavé, si l'adresse

de l'Accoucheur n'y remedie.

Le troisième défaut est, que le Fond de l'Uterus soit tourné du côté gauche, soit qu'il s'éloigne plus, ou moins de la perpendiculaire. Dans cet état, l'Orifice de l'Uterus regarde, ou l'Os Ilium, ou l'Os Pubis du côté droit, & l'enfant, dont la Tête porte droit vers ces Os, se la casse quelquesois, & reste long-tems dans cette situation: où, la Tête passant par-dessus l'Epine de l'Os Ilium, ou Pubis droit, l'ensant se trouve couché en travers sur l'Orifice de la Matrice, où il reste jusqu'à ce qu'une personne habile l'en retire.

Le quatriéme défaut est, que le Fond de la Matrice soit tourné vers le côté droit; auquel cas son Orifice regarde le côté gauche de la Cavité du Bassin; & comme cette situation ne differe de la précedente que par l'inclinaison de la Matrice vers le côté opposé, on peut appliquer à celle-ci ce qui a été dit de

l'autre.

Toutes les autres situations de la Matrice se rapportent aux quatre dont nous venons de parler. Elles n'en different, que parce que l'Uterus s'éloigne plus, ou moins de la perpendiculaire en devant, en arriere, ou de l'un des côtés ; & c'est de cette plus, ou moins grande Obliquité, que vient le plus ou

le moins de difficulté des Accouchemens.

Peut-être qu'une partie de mes Lecteurs doutera de la verité de ces Remarques, & que l'autre s'en mocquera, & les taxera de nouveautés, & de faussetés; mais cela ne m'empêchera pas de publier hautement les verités qui sont venuës à ma connoissance. Pour moi je suis aussi certain de la réalité de ces situations Obliques, que je le suis, que deux & deux sont quatre, & que trois & trois sont six: J'en ai si souvent fait l'experience, que je ne puis en douter; & sur ce sondement, j'irai montrain, en disant ingénuëment, que ceux qui ne connoissent pas les Obliquités de la Matrice, sont aussi aveugles, en matiere d'Accouchemens, que ceux qui prendroient des hommes qui se promenent, pour des arbres; c'est ce qu'on verra clairement par la suite, lorsque j'aurai fait connoître, que cette

verité influë sur-tout ce qu'il faut sçavoir, ou faire pour les Accouchemens.

# CHAPITRE XII.

#### De l'Arriere-Faix.

A Près avoir parlé du Bassin, de la Matrice, & de ses differentes situations, il faut apprendre aux Sages-Femmes ce qu'il est nécessaire qu'elles sçachent de l'Arriere-Faix. Je ne m'arrêterai pas aux differens noms qu'on lui a donnés, à raison des differens avantages qui en reviennent à la mere, & à l'enfant, suivant le sentiment des Anatomistes les plus exacts; je m'arrêterai à celui d'Arriere-Faix, ainsi nommé, parce qu'ordinairement il sort après l'enfant; je dis ordinairement; car cela n'arrive pas toûjours; quelquesois un accident le sépare de l'Uterus, & en ce cas l'Arriere-Faix sort avant l'enfant; mais cela arrive rarement, & cause presque toûjours la mort de l'enfant, si une main habile ne lui porte un prompt secours.

Si j'étois d'humeur de faire de gros volumes, j'aurois ici un beau champ; je pourrois donner une infinité d'observations sur l'Arriere-faix,& son usage; mais elles seroient plus curieuses qu'utiles aux personnes de la profession. Ennemi comme je le suis du Plagiarisme, je suis bien éloigné de penser, avec ceux qui en sont profession, que pour meriter le nom d'Auteur, il suffise de transcrire les Ouvrages des autres, en se donnant seulement la peine de changer les mots; ainsi je ne passerai point les bornes du necessaire, & me contenterai de parler de deux usages de l'Arriere-faix, c'est-à-dire, de ce à quoi il sert à la mere, & à l'ensant, usages qui lui sont si propres, que la seule inspection les fait connoître.

L'Arriere-faix est composé de deux parties, l'une épaisse, & charnuë, nommée Placenta, qui s'attache au fond de l'Uterus, l'autre mince, & semblable aux Membranes. Il ne faut pas cependant prendre le terme de charnu à la rigueur; ce n'est point ici une chair telle que celle qui compose les muscles,

63

quoique cette derniere ne soit qu'un tissu de vaisseaux, & de liqueurs; mais j'entends par le mot de chair quelque chose qui en approche extrémement, sans en avoir la consistance, ni la solidité, de maniere que ses vaisseaux sont très-fragiles, & laissent très-aisément échapper les liqueurs qu'ils contiennent.

Le Placenta, ainsi nommé à cause de la ressemblance qu'il a avec un gâteau, que les Latins appelloient ainsi, est ordinairement de l'épaisseur d'un doigt, & plus épais au milieu qu'aux bords. Il est rond, & s'attache si étroitement, par le moyen de ses vaisseaux, au fond de la Matrice, qu'on ne peut le détacher sans rompre ses vaisseaux, & répandre le liquide qu'ils contiennent; c'est ce qui cause en partie l'épanchement de sang qui suit l'extraction du Placenta; je dis en partie: car il en sort aussi beaucoup des Cotiledons\* de la Matrice.

Le Placenta, du côté qu'il étoit attaché à l'Uterus, est inégal, & raboteux, parsemé d'une infinité de vaisseaux rompus. Il paroît, lorsqu'on le disseque, composé de plusieurs morceaux, ou parties jointes ensemble par un nombre infini de

vaisseaux.

Le dedans du Placenta est au contraire lisse, poli, & seroit uni sans les tumeurs qu'y causent une multitude de vaisseaux, qui vont aboutir au Cordon ombilical, qui part environ du milieu du Placenta, & va s'attacher à l'Ombilic de l'ensant. L'usage de ceCordon est de porter au Fetus le sang, & le suc nourricier, & de rapporter au Placenta le supersu de l'un, & de l'autre; ainsi il sert à la conservation de la vie de l'ensant. C'est aussi par le moyen du Placenta que se sépare le liquide dans lequel nage le Fetus, & qui, augmentant en même tems que lui, fait croître l'Arriere-faix en même proportion que la Matrice.

Le Poli que l'on remarque au dedans du Placenta vient des Membranes dont il est recouvert, & qui s'érendant en rond forment une Vessie, qui, comme une seconde Matrice,

contient le Fetus, & ses Eaux.

Toute mince qu'est cette Membrane, un Anatomiste ha-

<sup>\*</sup> On appelle ainsi les Vaisseaux excretoires de la Matrice, par lesquels coulent les Regles, & où s'infinuent les racines du Placenta.

bile peut, suivant la commune opinion, la séparer en deux; ou même en trois Lames; mais comme c'est une question très-peu utile aux Accoucheurs, nous n'en dirons pas davantage, & nous nous contenterons d'observer qu'elle a assez de consistence pour contenir pendant tout le tems de la grossesse le Fetus, & ses Eaux, quoiqu'elle ne soit attachée

qu'au Placenta.

Quand je dis de cette Membrane, qui est plus mince qu'une Vessie, qu'elle a de la consistence, je ne prétends pas qu'elle en eût affez pour contenir le Fetus, & ses Eaux, si elle n'étoit appuyée de tous côtés par la Matrice. Car bien qu'elle n'ait d'adherence à la Matrice, que par le moyen du Placenta, elle la touche si exactement de tous côtés, qu'elle participe de la force de la Matrice. De la même maniere qu'un Drap fort soûtient une doublure de soye, & l'empêche de se déchirer aisément, cette Membrane mince est garentie de la rupture par l'Uterus qui l'envelope.

Mais s'il falloit que cette Membrane cût assez de force pour renserner le Fetus, & ses Eaux pendant le tems de la grossesse, il falloit aussi qu'elle sût assez mince, & fragile pour se rompre par les efforts qui accompagnent les douleurs de l'enfantement, & laisser sortir librement le Fetus, & ses Eaux. Ainsi il ne faut pas être étonné de trouver cette Membrane

si mince.

On netrouve ordinairement qu'un Arriere-faix, cependant on en voit quelquefois deux, & même trois, quand il y a un égal nombre de Fetus. Quelquefois le contraire arrive; car on trouve deux, & trois Fetus dans la même envelope. Cependant en examinant avec plus d'attention, on trouve-roit que ce qui ne paroît être qu'un Placenta en comprend deux, ou trois; car, comme chaque enfant a fes Membranes, fon Cordon ombilical, & fes Eaux particulieres, chacun a fon Placenta, quelquefois tellement distinct, qu'on en peut faire l'extraction séparément.

Ce seroit ici le lieu de parler des Parties Genitales exterieures de la semme, puisqu'elles sont situées à l'orisice du Vagin; mais comme il n'y a point de semme qui n'en sçache parsaitement la structure, & que les Accoucheurs ne man-

queront





SUR LES ACCOUCHEMENS.

queront pas d'occasion de s'en instruire d'ailleurs, il n'est pas necessaire de les exposer aux yeux, d'autant plus que les sigures, qu'il en faudroit donner, seroient plus propres à exciter des mouvemens impurs, & à servir à des conversations obscenes, qu'à instruire les Eleves de ce qu'ils en doivent sçavoir. C'est pourquoi je passe à l'explication de la Figure.

# Explication de la cinquiéme Figure.

No. 1. L'Arriere-faix, tel qu'il est quand il n'a contenu qu'un Fetus.

A A a Le Placenta, ou la partie épaisse & charnuë, qui s'attache à la Matrice, avec les Membranes qui le couvrent.

BBB Les Membranes repliées du côté qu'elles regar-

doient l'orifice de la Matrice.

au point d par un grand nombre d'arteres & de veines, & coupé du côté qu'il tenoit au Fetus.

Nº. 2. Arriere-faix double, qui a contenu deux Jumeaux.

a a a a Le Placenta vû par sa partie inferieure.

b b Une portion repliée de la Membrane, avec celle qui féparoit l'Arriere-faix en deux portions, de maniere que les enfans étoient féparés, & nageoient chacun dans leurs Eaux.

c c c c La même Membrane repliée vers les bords.

d d d d Les Cordons ombilicaux avec leurs adherences aux Placentas.



#### CHAPITRE XIII.

Ce que c'est que Toucher une Femme grosse, & comment cela se fait-

I L faut qu'une Sage-Femme sçache parfaitement Toucher les femmes grosses; mais comme le mot de Toucher est impropre, & n'exprime pas clairement ce que les Sages-Femmes entendent par ce mot, il faut en donner une définition.

Toucher une femme grosse, ou qui se croit telle, n'est rien autre chose, que d'introduire dans le Vagin de la femme les deux premiers doigts de l'une, ou de l'autre main, après les avoir frottés de graisse, de beurre, ou d'huile, de maniere, qu'en touchant l'Orisice de la Matrice, on puisse connoître sa Figure, pour découvrir par ce moyen, ce qu'on ne pourroit connoître certainement par un autre.

Je repete ici, que je ne me sers jamais, comme plusieurs Auteurs, des termes d'Orifice interieur, & exterieur. Je ne connois dans la Matrice, qu'un seul Orifice, & par le terme de Matrice, je n'entens, que ce Corps pirisorme, où la Semence est reçuë, & dans lequel le Fetus se conserve jusqu'à l'Accouchement, dépeint dans la troisséme Figure, & dont l'Orifice est marqué b. Ce que les Auteurs appellent, Orifice externe de la Matrice, & qui n'est selon eux-mêmes, que l'Orifice du Vagin, je l'appelle, Orifice du Vagin. Ainsi il n'y aura point d'équivoque.



#### CHAPITRE XIV.

Ce qu'on peut sçavoir par l'Attouchement.

N Touche les femmes principalement pour sçavoir ; 1°. Si elles sont sûrement grosses.

2°. Si le tems de l'accouchement est proche, ou éloigné.

3°. Si les douleurs qu'elles sentent sont des douleurs veritables, c'est-à-dire, celles du travail.

4°. Lorsqu'elles sont en travail, si l'accouchement sera

aisé, ou non.

5°. Si l'enfant est bien, ou mal situé.

6°. Ce qu'il faut faire pour le soulagement de la mere, & de l'enfant.

7°. S'il faudra faire accoucher avant terme, ou avancer l'accouchement.

Le seul Attouchement peut donner des lumieres certaines sur tous ces articles; c'est pourquoi nous les traiterons chacun dans un chapitre séparé, pour mettre mieux au fait les jeunes Sages-Femmes; & nous leur ferons voir par quels moyens elles pourront tirer de cette Opération tous les éclaicissemens nécessaires. Je suis bien-aise de les avertir en cet endroit, qu'il est absolument nécessaire, & de la derniere consequence de sçavoir à fond cette partie. Il y a peu de Sages-Femmes qui en soient suffisamment instruites, & qui connoissent l'usage qu'on en doit faire pour le soulagement des enfans, & des meres, à qui cette ignorance a été souvent funeste. Car quand une Sage-Femme ne sçait point Toucher, elle ne prévoit point le danger, & donne dans des écueils, lorsqu'elle pense être en sûreté; d'où il arrive, que lorsqu'elle est dans l'embarras, elle ne peut en sortir, s'il ne lui reste assez de presence d'esprit pour appeller du secours. Sans cela c'est fait de la vie des enfans, & souvent même des meres. Les Sages-Femmes ne peuvent donc se mettre trop au fait de l'Attouchement, & de son veritable usage. C'est pourquoi nous examinerons tout ce qui le regarde avec un soin particulier.

#### CHAPITRE XV.

Comment on connoît auToucher si une femme est grosse.

I L est constant, & l'experience en fait foi, que les Signes de grossesse sont très-équivoques, & très-incertains les premiers mois; c'est pourquoi ils n'auront point ici de place. La suppression des Regles, le Vomissement, le défaut d'appetit, la dépravation du Gout, l'Enflure des Mammelles, & du Ventre; la douleur des Mammellons sont des Symptômes communs aux filles, & aux femmes groffes, quoiqu'on les regarde comme des signes de la Grossesse. Certaines femmes même se trouvent dans des cas particuliers. J'en ai connuë une, qui affûroit qu'elle n'avoit jamais été reglée avant sa premiere grossesses à peine fut-elle grosse, que les regles commencerent à paroître, & elles continuerent par Periodes reglés jusqu'à l'accouchement; depuis les purgations qui le suivirent jusqu'à la seconde grossesse rien ne parut; mais dès qu'elle commença à être grosse, les Regles recommencerent à couler ; & cela continua de même tant qu'elle eut des enfans, de maniere qu'elle n'avoit pas de plus forte indication de groffesse, que le retour de ses Regles; & cependant elle se portoit très-bien. Les autres Signes ne sont pas plus sûrs, que la suppression des Regles.

C'est l'Attouchement qui fournit des signes certains de la Grossesse, sur tout dans les derniers mois; ainsi une semme qui n'en est point sûre, & qui veut sçavoir ce qui en est, soit que quelqu'un des signes dont nous avons fait l'énumeration paroisse, ou non, (& il arrive toûjours que quelques uns de ces signes suivent la Grossesse, qui joints à d'autres Observations servent à assirrer le jugement qu'on peut porter, ) c'est par le moyen de l'Attouchement qu'on sçaura certainement ce qui en est. En esset quelques Auteurs prétendent que pendant les deux premiers mois de la Grossesse, l'Oristice de la Matrice est exactement fermé; ce qui rend sa pointe plus remarquable, plus dure, et plus ferme; il ne faut pas cependant

s'imaginer que ce soit une dureté schirreuse; on sent aisement la dissernce qu'il y a entre une sermeté naturelle, produite par une substance compacte, & un schirre. L'Orisse de la Matrice est pour lors semblable au museau d'un chien nouveau né, comme Mauriceau l'a judicieusement remarqué. J'avouë que pour distinguer exactement ce changement, il faut une main très-experimentée; & même malgré son experience, on peut encore se tromper.

Lorsque le Fetus est considerablement augmenté, & que le tems des Couches est proche, l'Orifice de la Matrice sort moins en dehors, & devient plus plat, & plus mince. C'est ce qu'il est aisé de connoître distinctement, dans les semmes sur tout qui ont souvent des Couches heureuses. L'Orifice de leur Matrice devient si plat, si mol, & si mince, qu'il commence pour l'ordinaire à s'ouvrir aux sixiéme, ou septiéme mois; ce qui fait qu'on peut sentir le mouvement de l'australe de la Crassian.

l'enfant, signe certain & infaillible de la Grossesse.

# CHAPITRE XVI.

Comment on connoît par l'Attouchement, si le tems de l'Accouchement est proche, ou éloigné.

IL s'agit ici de l'Accouchement naturel, & non pas de l'Avortement, qui peut dans tous les tems de la Grofsesse arriver par quelque accident. Mais en suivant l'ordre naturel, le tems de l'Accouchement ne vient jamais que quand la grandeur & les forces du Fetus sont suffisantes, ce qui arrive ordinairement au neuviéme mois, quelquesois au septiéme, & quelquesois dans l'espace intermediaire, suivant les forces de l'enfant. Cependant ce n'est pour l'ordinaire qu'au neuviéme mois qu'il en a suffisamment.

Nous avons déja remarqué qu'à mesure que le Fetus augmente, l'Orifice de la Matrice qui étoit pointu, épais, & serme, devient plus plat, plus mol, & plus mince après les deux ou trois premiers mois; d'où il suit que plus ces dispositions sont sensibles, & plus le tems de l'Accouchement est proche.

Nous avons ajoûté que dans quelques femmes après les deux ou trois premiers mois il commence à s'ouvrir, jusques là même que l'ouverture est de la grandeur d'un écu d'or, ou même plus; d'où il arrive qu'on sent distinctement le mouvement de l'enfant. Il arrive même à quelques semmes d'avoir l'Orifice si ouvert, que les secondes, ou troissémes douleurs suffisent pour l'Accouchement; dans ces cas une Sage-Femme experimentée peut aisément deviner par l'Attouchement si le tems de l'Accouchement est proche, ou combien il y a encore à attendre; mais cette connoissance exacte ne

s'acquiert que par un long exercice.

Mais comme toutes les femmes n'accouchent pas aussi heureusement, on ne trouve pas dans l'Orifice de la Matrice de toutes les femmes les mêmes dispositions. Ainsi il ne faut pas prendre tellement à la lettre ce que nous venons de dire, qu'on s'imagine qu'il n'y ait point d'exception. Le contraire arrive ordinairement dans celles dont le Fetus est mal placé jusqu'au dernier moment, ou ne se tourne bien que peu avant l'Accouchement, & sur tout aux semmes robustes, ou qui accouchent pour la premiere sois dans un âge avancé. Elles ont l'Orifice de l'Uterus sermé jusqu'à la fin, & ce n'est qu'à force de douleurs, qu'il s'ouvre. Ainsi il ne saut point s'étonner qu'elles accouchent avec tant de peine, & de douleurs.

Il est cependant certain, même dans les semmes dont le travail est ordinairement sâcheux, que l'Orisice de l'Uterus, quoiqu'il reste si long-tems sermé, n'est pas à la sin de la grossesse aussi pointu, & aussi épais qu'au commencement.

Il arrive quelquesois, même à des semmes qui accouchent heureusement, que l'Orifice de la Matrice est épais au Toucher; mais c'est par accident, lorsqu'une chute d'humeurs sur cette Partie rend son tissu mollasse, ou spongieux. C'est ce qu'une Sage-Femme doit observer avec attention, & ce qu'une main habile reconnoît aisément.

Ces Signes sont certains; mais il n'est pas impossible qu'on s'y trompe; une Sage-Femme experte dans le Toucher, & qui a du jugement, connoîtra aisément ce qu'une autre aura

de la peine à entrevoir.

SUR LES ACCOUCHEMENS.

Si les dispositions de l'Orifice de l'Uterus dans une Femme âgée, qui n'a jamais été grosse, robuste, & accoûtumée aux travaux du corps, sont toutes differentes de celles qu'on remarque dans une femme jeune, & délicate, qui n'a jamais essuyé de travaux penibles, & qui a été élevée délicatement, il n'y a pas moins de difference entre l'Orifice de l'Uterus bien, ou mal situé; ce que la Sage-Femme doit remarquer avec attention. Dans le premier cas, l'Orifice descend davantage dans la profondeur du Bassin, & l'on en peut aisément toucher le tour; dans le second, au contraire, il est tellement tiré vers le haut, que les doigts ne peuvent y atteindre, ou ne le font qu'à peine. De plus, l'Obliquité de la Matrice est cause, que son Orifice s'applique contre le bord du Bassin, de maniere, qu'on ne peut toucher que la moitié du demi-cercle qu'il forme, & qu'on ne peut tirer de l'état où il se trouve aucun prognostic certain. C'est dans ce cas qu'une Sage-Femme ne peut avoir trop de lumieres, pour découvrir la veritable disposition de l'Orifice de la Matrice; ainsi l'on voit qu'il n'y a point de regles sans exceptions, & qu'on ne peut avoir trop de circonspection, en portant son jugement sur les choses les plus certaines.



1 2 2 1000

#### CHAPITRE XVII.

Comment on peut découvrir par l'Attouchement, si les douleurs qu'une femme sent, sont celles du travail.

TII est aussi nécessaire à la Sage-Femme de chercher à découvrir par l'Attouchement, si les douleurs que sent une femme, sont celles du travail, qu'il l'est à la femme de les avoir; car c'est de ces douleurs qu'on doit conclure que le tems de l'Accouchement est favorable; & comme il n'y a qu'une ignorante qui puisse retarder la délivrance d'une femme, qui sent de veritables douleurs, puisqu'elles sont suivies de Contractions efficaces pour se décharger de son fardeau, sur-tout, lorsque l'Uterus, & le Fetus sont bien situés; il n'appartient aussi qu'à elle d'exciter à l'Accouchement une femme qui ne sent point de vraies douleurs; car elle ne le peut faire, sans lui faire tort. L'un & l'autre cependant n'arrive que trop souvent, sur-tout le dernier. Quand une Sage-Femme ne sçait point connoître par l'Attouchement les veritables douleurs, la Colique, des douleurs du Bas-Ventre, tout ce qu'on appelle douleurs fausses dans le cas present, lui paroît suffisant pour éxciter la femme à faire des efforts pour accoucher, & pendant qu'elle la fait promener, ou se donner d'autres mouvemens, elles lui fait prendre des remedes, qui vont au même but; ainsi les douleurs augmentent, & les efforts déplacés que fait la femme, excitent trop tôt les douleurs de l'Accouchement, & mettent la mere, ou l'enfant, ou tous les deux dans un danger évident. Il est donc extrêmement important de sçavoir bien distinguer les veritables douleurs de l'Accouchement, des douleurs fausses, telles que celles du Bas-Ventre. Et d'abord avant le septiéme mois, il ne faut pas croire aisément qu'une semme grosse ait de veritables douleurs, ni donner des remedes propres à les exciter avant le neuviéme, de crainte, qu'il n'en arrive mal à la mere, ou à l'enfant. Cependant si au septiéme mois, ou même auparavant, la femme sent des douleurs veritables,

SUR LES ACCOUCHEMENS. ce que la Sage-Femme connoîtra en touchant l'Orifice de

l'Uterus, il ne faut point violenter la nature, ou empêcher son opération; la Sage-Femme au contraire doit l'aider.

Les jeunes femmes s'imaginent aisément dans la premiere grossesse, lorsqu'elles sont attaquées de douleurs de reins vives, & de tranchées, que ce sont les douleurs du travail; elles ont aussi-rôt recours à la Sage-Femme, pour sçavoir ce qui en est. Si elles s'adressent à une ignorante, voyant beaucoup de ressemblance entre les douleurs que sent la femme, & celles du travail, sentant d'ailleurs, que l'Orifice de la Matrice est ouvert, & relâché, elle ne manquera pas d'assurer que ce sont les douleurs du travail; cependant voyant que l'Orifice ne se dilate pas davantage, & que les douleurs n'augmentent pas, elle a recours aux remedes, oblige la femme à se donner differens mouvemens, la met dans differentes situations, & la tourmente si fort, qu'elle s'affoiblit, & perd ses forces; de maniere que, si Dieu n'y met la main, elle avortera; ce qui n'arriveroit point à une Sage-Femme habile, qui sçauroit distinguer les veritables

douleurs, des fausses.

On prend quelquefois pour de veritables douleurs les tranchées qu'une colique venteuse cause dans tout le Bas-Ventre, un picotement causé par des humeurs acres, & qui occasionnent une diarrhée accompagnée de douleurs violentes. Mais une infusion de Lavande, ou de Romarin dans du lait, quelque lavement émolient, & carminatif, une pierre, ou des linges chauds appliqués sur le ventre, ou quelqu'autre remede ordonné par un Medecin habile, font disparoître ce prétendu travail. Au contraire, si ce sont de vraies douleurs, ces remedes ne feront que les aigrir. La Diarrhée caracterise l'acrimonie des Liqueurs, & sert ellemême de remede au mal, s'il n'est trop violent. Quelqu'aiguës que soient ces douleurs, & quoique tendantes de haut en bas, elles se communiquent à la Matrice, à ses dépendances, & aux aines, elles n'ont cependant pas la force de ces douleurs expulsives qui caracterisent, & qui accompagnent le travail. Il faut donc qu'une Sage-Femme habile ne donne point dans le piége, & que faisant attention à tout, elle ait recours à l'Attouchement, pour découvrir la verité. Il arrive ordinairement que quelques jours avant que le travail commence, le Ventre de la femme diminuë un peu; parce que les enfans, bien placés dans une Matrice perpendiculaire, tombent alors dans la Cavité du Bassin; d'où il suit que laissant vuide l'espace qu'ils occupoient dans la Capacité du Bas-Ventre, il doit diminuer en grosseur. C'est nonseulement le signe d'un travail prochain, mais même d'un Accouchement heureux; & le contraire n'arrive guere dans ce cas. Mais si l'enfant est mal situé, ou la Matrice Oblique, il ne tombe pas si aisément dans la Cavité du Bassin, & ne laisse point tant de vuide dans le Bas-Ventre. Cette descente du Fetus apporte presque toûjours quelque incommodité aux femmes grosses; car elle les empêche de marcher, d'uriner, ou d'aller à la selle; c'est ce dont il est aisé de rendre raison. La Tête de l'enfant étant tombée dans la Cavité du Bassin, & compriment la Vessie, le Rectum, ou tous les

De plus, la femme sent aux Reins des douleurs qui ne sont point ordinaires, qui augmentent de moment en moment, tendent de haut en bas, & qui, après quelque tems, font fortir petit à petit une humeur visqueuse, & mucilagineuse.

sément, qu'après l'Accouchement.

deux, empêche la fortie de l'urine, & des excremens. Quelquefois même, si elle est trop grosse, les Parties voisines, sur tout le Vagin, & son Orifice s'enflent; ce qui ne se passe ai-

Enfin, le tems de l'Accouchement étant très-proche, les douleurs des Reins deviennent ordinairement très-aiguës, elles s'étendent jusqu'au Nombril, & aux Aînes, avec une force qui les rabbat sur l'Uterus, & les Parties Genitales. Ces douleurs ne sont pas continuës; elles reviennent par accès. Une Sage-femme habile les distingue aisément par l'Attouchement des fausses douleurs, parce que, dans le tems qu'elles commencent, elle sentira l'Uterus ouvert, ou bien elle sentira qu'il s'ouvre petit à petit. C'est pourquoi en attendant que les douleurs soient assez vives, aussi-tôt qu'elle les verra commencer, elle aura recours à l'Attouchement pour sçavoir leur effet; & si ce sont de fausses douleurs, l'Orifice de la Matricese resserrera pendant l'accès, pour ne s'ouvrir

SUR LES ACCOUCHEMENS. 75 que quand il sera passé; si elles sontveritables, l'Orifice se dilatera davantage, & se relâchera par la sorce qui rabaisse les douleurs, & qui presse la sortie du Fetus, pendant que les fausses s'étendent de côté & d'autre, l'Uterus, comme s'il veilloit au dépôt qui lui est consié, seresserre plus étroitement.

La vivacité, & la violénce des veritables douleurs, fait boüillonner le fang, & en précipite la Circulation; de là la frequence du Pouls, & la rougeur du vifage, suivies pour l'ordinaire de secousses, & du tremblement de tout le corps, & principalement des extrémités inferieures; on diroit que c'est le commencement d'un accès de Fievre, s'il y avoit du froid. Quelques semmes vomissent alors; d'autres ne le sont pas, mais pour l'ordinaire elles laissent échapper une humeur visqueuse, & colante, qui annonce sûrement un Accouchement prochain, lorsqu'elle commence à rougir,

ou à être sanglante.

Comme une Sage-femme entenduë ne prend pas aifément le change sur la nature des douleurs, aussi ne tarde-t-elle pas à Toucher une femme qu'elle pense en sentir de veritables. elle pourroit y être aisément surprise. Car, l'enfant, & la Matrice étant bien placés, comme il arrive à plusieurs femmes, & la Tête de l'enfant étant dans la Cavité du Bassin, & l'Orifice de l'Uterus se trouvant assez mince, ouvert, & flexible, la sortie de l'enfant se fait si promptement, que l'on n'a pas le tems de préparer les choses necessaires; c'est pourquoi les enfans tombent quelquefois à terre, ou sont exposés à d'autres accidens; par exemple, si une femme en travail demande à aller à la felle, & qu'elle se presente sur un privé, ce qui arrive souvent, & qu'on n'accorde jamais sans un danger évident aux femmes qui sont en cet état, la contraction des Muscles, pour faire fortir les excremens, fait aussi sortir le Fetus. On pourroit rapporter une infinité d'Histoires sur ce sujet.

Une réflexion qu'il est à propos d'ajoûter, pour prouver que la Sage-Femme ne doit point attendre la violence des douleurs, & cette force qui les rabbat, pour Toucher une femme, c'est qu'il y en a qui accouchent presque sans douleurs. J'en connois deux, dont l'une, pour faire voir la faci-

K ij

lité avec laquelle elle accouchoit, disoit que son enfant tomboit aussi insensiblement que la pluïe : & que, bien qu'elle ne fût rien moins que dans le besoin, elle accoucheroit pour un verre de Bierre; & je comparois l'autre à un Gauffrier, dont les Gauffres tombent d'elles mêmes, lorsqu'on le renverse; tant cette semme accouchoit aisément. Ma semme même, qui outre qu'elle a eu plusieurs enfans, a aidé heureusement, & par charité plusieurs femmes en couches, & qui par consequent n'est pas Novice dans le Métier, s'étant sentie la nuit tourmentée de tranchées, qui lui sembloient être les douleurs du travail, me pria au point du jour de la Toucher. L'ayant fait, je lui dis qu'il étoit tems de se presser, si elle ne vouloit gâter les draps; je ne sis que prendre ma Robbe de Chambre pour aller appeller du secours, lorsqu'elle me rappella pour la délivrer, & je l'avois à peine renversée sur le premier siege qui se presenta, qu'il me tomba, pour ainsi dire, dans le giron une petite fille avant que personne eût le tems de venir. Voyant alors que le Ventre ne diminuoit pas autant qu'il devoit faire, je mis la main dans l'Uterus, & je sentis un autre enfant tout prêt à venir, ce qui fit rire ma femme, & moi. La Sage-Femme étant venuë pendant ce tems, Je lui laissai le soin de ma semme, & m'approchai de la cheminée avec le premier enfant, &, pendant qu'on allumoit le feu, l'on m'apporta sa sœur jumelle. On voit par ces remarques qu'on peut trop tarder; & trop sepresser; ce que les Sages-Femmes novices doivent bien remarquer. Mais pour être sûr de la nature des douleurs, on ne peut trop tôt Toucher la femme.

Avant de quitter cette matiere, il est necessaire de remarquer que quelques femmes sont attaquées tout à la fois de dou-leurs fausses, de douleurs veritables; c'est pourquoi certaines personnes les appellent assez proprement, équivoques. Car dans le tems que les douleurs expulsives se sont sentir, & que les femmes y répondent par leurs efforts, elles se changent tout à coup en douleurs contractives, qui rendent l'Accouchement impossible. C'est une espece de Convulsion qui arrive alors à la Matrice. Ces signes feront connoître à la Sage-Femme le mélange des douleurs fausses avec les veritables:

SUR LES ACCOUCHEMENS.

les premieres douleurs ouvriront l'Orifice de la Matrice, & les autres le fermeront tout d'un coup, quelque effort que fasse la femme. Dans cet état il est impossible de la délivrer, si l'on n'a préalablement calmé ces douleurs étrangeres; & je ne sçais pas de meilleur moyen, pour y réüssir, que de lui faire prendre maPilule Anodine, dont je donne la description dans le Chapitre 26. si l'esset n'en est pas sussissant, on peut réïterer sans danger la même dose une heure après. Ces douleurs étrangeres étant calmées, il ne restera plus que les veritables, ausquelles la semme joindra ses essorts pour saire sortir le Fetus. Ces douleurs équivoques sont si nuisibles, & si cuisantes, que les veritables, quelles qu'elles soient, sont moins sensibles, que les moindres des autres.

Quelque éloigné que je sois de donner aux Sages-Femmes un Traité des Medicamens, dont je pense qu'il faut laisser l'administration aux Medecins, & aux Accoucheurs, j'ai crû ne pouvoir me dispenser de donner la Composition de cet excellent Remede, sur tout en saveur des Sages-Femmes qui sont mandées à la Campagne, où elles ne sont point à portée d'avoir un Medecin toutes les sois qu'il le saudroit; C'est pourquoi elles doivent toûjours avoir ces Pilules prêtes, & les emporter avec elles, pour s'en servir dans le cas de necessité. Je dis dans le cas de necessité: car ce seroir une solie de vouloir s'en servir pour appaiser les veritables douleurs; elles n'en doivent faire usage, que pour calmer les

douleurs équivoques, dont nous venons de parler.

# REFLEXION.

Tous ceux qui ont traité methodiquement la Chirurgie des Accouchemens, ont parlé des signes qui les précedent, & qui les accompagnent. Le premier qui se presente est les douleurs. Mais comme il y en a de fausses, & de veritables, il est très-important de les bien distinguer; car il faut aider les dernieres, & calmer les autres. En esset en les irritant, ou par le moyen des remedes, ou par les mouvemens qu'on oblige la semme de se donner, on peut mettre en tra-

vail une femme qui n'y a aucune disposition. Mauriceau l. 1. c. 7. en rapporte une Histoire, dont il ne sera pas inutile de mettre ici le précis. Une femme groffe de six mois ou environ, ayant ressenti de grandes douleurs, à peu près semblables à celles de l'accouchement, par l'avis de sa Sage-Femme, se donna de grands mouvemens, & prit des lavemens acres, qui heureusement ne produissirent pas l'effet qu'on en esperoit. Lasse ensin de souffrir inutilement depuis deux jours, elle appella Mauriceau, qui, l'ayant Touchée, sentit l'Orifice de la Matrice dilaté à y mettre le bout du petit doigt; mais ne voyant point d'autre accident, que ces douleurs, il la fit mettre au lit, qu'elle garda pendant huit jours, pendant lequel tems les douleurs se dissiperent, & la Matrice se referma, pour ne s'ouvrir qu'à terme. Il est constant, comme il le dit, que, s'il eût continué, comme on avoit commencé, cette femme seroit accouchée à six mois, ce qui lui auroit peutêtre été funeste, & à son fruit.

Ce n'est pas assez de ne point irriter les sausses douleurs, il faut les calmer. Car elles sont souvent contracter si sortement les Muscles du Bas-Ventre, que les veritables douleurs leur succedent à la sin, au grand préjudice des meres, & des

enfans.

Les Auteurs qui ont écrit sur les Accouchemens parlent beaucoup mieux de la cause des fausses douleurs, qu'ils ne les distinguent des veritables. Les fausses douleurs, suivant Dionis, l. 3. c. 2. ne viennent pas de la Matrice, & ne portent point en bas: elles sont causées par des vents, ou de la bile répandue dans les Boyaux; on les connoît par des broüissemens, par des épreintes, & des envies d'aller a la selle. Mauriceau, l. 2. c. 2. dit, que les douleurs de Coliques sont dissipées par linges chauds appliqués sur le Ventre, en prenant un, ou plusieurs lavemens, par les quelles choses les vraies douleurs de l'Accouchement augmentent au lieu de diminuer. Les douleurs de Colique Néphretique se distinguent assez par les propres Signes de cette Maladie; celles qui sont causées par une disposition au Flux de Ventre, par les frequentes déjections qui les suivent.

Rien n'est plus beau que ces raisonnemens dans la speculation, mais dans la Pratique il fautchanger de ton. Est-il

# SUR LES ACCOUCHEMENS.

naturel de laisser souffrir une malade jusqu'à ce qu'un remede approprié à ce qu'on croyoit à sa maladie, ait sait voir par son inutilité qu'on s'étoit trompé dans sa conjecture? Est-il naturel de l'exposer aux suites, de ces accidens, c'està-dire, à un Accouchement prématuré? c'est cependant le cas où se trouvent les Accoucheurs, lorsqu'ils ne connoissent pas les signes caracteristiques des fausses douleurs.

La peinture que ces Auteurs nous font des douleurs veritables, ne met guéres mieux au fait des fausses. Les veritables douleurs, suivant Dionis, loco citato, commencent à la region des Reins, & des Lombes, & se font sentir dans celle de la Matrice; elles reprennent, & cessent par intervalle, & vont toujours en augmentant. Je ne vois pas comment sur cette description on distinguera les veritables douleurs de l'Accouchement, de celles qui accompagnent le Tenesme, & la Colique Néphretique. Mauriceau ne les caracterise pas mieux. C'est à notre Auteur que la gloire de les peindre au naturel étoit reservée. Si ce sont, dit-il, de veritables douleurs, on sentira, en Touchant, l'Orifice de la Matrice se dilater, & s'ouvrir, & après les douleurs il sera plus ouvert qu'auparavant; le contraire arrivera, si ce sont de fausses douleurs; plus elles seront fortes, plus l'Orifice se resserrera; sans doute, parce que ces fausses douleurs causent une convulsion de l'Orifice de la Matrice. Il est aussi le seul que je sçache, qui ait parlé des douleurs Mixtes, ou Equivoques ; mais il est inutile de répeter ce qu'il en a dit. Il est donc maniseste, que c'est par l'Attouchement seul, qu'on connoît la nature des douleurs.



#### CHAPITRE XVIII.

Comment on connoît par l'Attouchement, si l'Accouchement fera aisé, ou non.

S la Sage-Femme Touche une femme au commencement du travail, & qu'elle fente que la Partie inferieure de la Matrice, & la Tête de l'enfant font tombées dans la Cavité du Bassin, de maniere que l'un & l'autre soit au bord du Vagin, & qu'il ne soit pas besoin d'introduire les doigts bien avant pour les rencontrer, il y a beaucoup d'apparence que l'Accouchement sera aisé. Et si elle sent que l'Orisice de l'Uterus est mince, mol, & bien ouvert, & que par l'ouverture elle sente que l'ensant y presente la Tête, sans que les Bras, ou le Cordon Ombilical soient entre deux, elle peut compter sur un Accouchement aisé pour elle, & pour la mere.

Lorsqu'elle sent les Eaux s'étendre en large, ce qui doit arriver dans cette situation de la Matrice, & de l'ensant, elle doit s'attendre à une prompte, & heureuse délivrance, par les raisons suivantes; car si l'ensant, & la Matrice n'avoient point été situés sur une ligne tirée de la Cavité du Bassin au Nombril, qui est la direction naturelle de la Matrice, comme nous l'avons remarqué ci-dessus, son Orisice, & la Tête n'auroient pû tomber directement dans le Bassin. De plus la Tête est, par rapport au reste du Corps, ce que la Prouë est au Vaisseau. Quand la Prouë est entrée dans le Port sans avoir donné contre les jettées, le reste entre sans danger. Outre cela l'Uterus est ouvert, son Orisice est mol, & s'étend aisément, qu'est-ce qui pourroit empêcher l'Accouchement, s'il vient des douleurs sussissants.

Mais si par l'Attouchement la Sage-Femme trouve l'Orifice de la Matrice sort élevé, peu, ou point ouvert, pointu, épais, & dur, où les Eaux étenduës en longueur, \* elle doit prendre ses précautions, parce que les choses iront mal; la

! Voyez l'Explication de ce terme, Part. II. Chap. V. premiere Demande.

femme

femme aura un travail pénible, & la Sage-Femme de quoi fuer, si elle sçait sa Profession. Elle ne peut en cet état quitter un moment la femme; au contraire, elle a besoin de toute son attention pour observer tout ce qui se passe, comme nous le dirons dans le Chapitre suivant, où l'on verra les accidens où les Accouchemens sacheux exposent, & ce qu'on en peut découvrir par l'Attouchement.

# REFLEXION.

DeDeventer est le seul qui ait parlé de l'Attouchement . ex Prosesso. Tous les autres Accoucheurs se contentent de dire, qu'ils ont trouvé la semme en tel état après l'avoir Touchée; il ne paroît pas qu'ils ayent sçu qu'on pouvoit juger sûrement par cette opération de la facilité, ou de la dissiculté de l'Accouchement. Amand, & Mauriceau sont les seuls, que je sçache, qui l'ayent dit implicitement. J'ai déja rapporté plus haut leurs paroles, il se trouve, disent-ils, quelquesois des semmes dont on ne peut au commencement Toucher l'Orisice interieur de la Matrice, quoiqu'elles soient essectivement en travail, à cause qu'elles ont cet Orisice situé fort haut vers le Boyau Rectum; d'où un Sectateur de notre Auteur conclura nécessairement, comme nous avons fait, que la Matrice dans ce cas est tombée en avant, & par consequent, que l'Accouchement sera laborieux, & le travail très-long, si l'Art ne vient au secouts.

Les Accoucheurs n'ont pas fait plus d'attention à la forme que prennent les Eaux. Mauriceau se contente de remarquer, que si on met le doigt dans le Col de la Matrice, c'est-à-dire le Vagin, on trouve l'Orifice interne ouvert, à l'embouchure duquel se presentent les Membranes de l'enfant qui contiennent les Eaux, les quelles sont fortement poussées en bas à chaque douleur qui vient à la Femme, pendant quoi on les sent resister, & paroître aux doigts d'autant plus, ou moins tenduës, que les douleurs sont plus, ou moins fortes. Il les compare ensuite quand elles sont formées, c'est-à-dire, quand elles ont gagné le devant de la Tête de l'enfant, à ces Oeufs Avortifs, qui n'ont point de Co-

quille, & qui sont seulement couverts d'une simple membrane, s. 2. c. 2. Ainsi point de remarques sur la forme des Eaux. Dionis la détermine plus précisément, l. 3. c. 2. mais en cela même il se trompe grossierement. Voici ses paroles. Si l'on trouve l'Orifice dilaté, & si l'on sent la Membrane pousser comme un Boudin plein d'eau, c'est signe que les Eaux se forment, & qu'elles sont poussées par la Tête de l'enfant qui les doit suivre. Il s'ensuivroit de cette observation, que toutes les sois que les Eaux prennent la forme d'un Boudin, la Tête doit les suivre. L'Accoucheur n'a donc qu'à se tranquilliser, si la Tête se presente sans le Cordon, ou quelqu'autre partie. Mais M. de Deventer pense tout autrement; car il regarde cette Figure des Eaux comme un prognostic sûr d'un Accouchement difficile; au lieu qu'il s'en promet un heureux, quand les Eaux sont rondes, & plates. La raison est, que dans le premier cas, ou la Matrice est Oblique, ou l'enfant se presente mal. En effet la Tête de l'enfant ne peut se presenter à l'Orifice d'une Matrice droite, qu'elle ne le bouche parfaitement; l'Orifice s'élargit donc, & s'arrondit, ce qui lui a fait donner en cet état le nom de Couronnement, & les Eaux glissant entre la Membrane, & la Têté dans le fort de la douleur, ne peuvent jamais la faire avancer en forme de Boudin, comme il arrive, quand la Tête ne pressant pas sur l'Orifice, il n'y a que les Eaux qui le dilatent; alors à mesure qu'il s'ouvre, les Eaux pouffent la Membrane par l'ouverture, & elle prend la forme d'un Boudin rempli d'Eaux : c'est ainsi que M. de Deventer l'explique, part. II. c. V.

On ne doit donc pas trouver étrange que cet Auteur se soit attaché si fort à parler au long de l'Attouchement; on doit au contraire lui avoir obligation d'avoir communiqué des découvertes si importantes. L'Attouchement n'est donc plus comme autresois une Operation par laquelle on peut sçavoir seulement si l'Orisice de l'Uterus est dilaté par les douleurs, ou quelle Partie s'y presente, c'est un moyen sûr pour connoître la nature des douleurs, celle du travail, les difficultés qui l'accompagnent, & les moyens d'y remedier.

Nous ne dirons rien sur le Chapitre suivant: ceux qui auront lû avec attention les reslexions que nous avons faites SUR LES ACCOUCHEMENS. 83 fur la seconde Partie du Chapitre IX. entendront aisément le XIX.

# CHAPITRE XIX.

Comment on peut connoître par l'Attouchement, si l'enfant est bien, ou mal situé.

N distingue ordinairement deux sortes d'Accouchemens, le Naturel, quand c'est la Nature qui l'opere seule, & sans le secours de l'Art, & le Non-Naturel, ou qui est contre Nature, est celui qui a des dissicultés, & qui ne peut s'operer, que la main d'une Sage-Femme n'éloigne les obstacles qui s'y opposent; c'est le premier que nous avons appellé Aisé, & le second peut se nommer Dissicile, ou Laborieux. C'est la direction de l'Uterus, & de l'ensant, suivant une ligne tirée du Vagin au Nombril, qui rend l'Accouchement aisé; le contraire arrive quand la direction de la Matrice, & de l'ensant n'est pas la même, & l'Accouchement ne se sera jamais, si l'Art ne vient au secours, comme on le verra, lorsque nous parlerons de l'Accouchement Naturel, & contre Nature.

Il est du devoir d'une Sage-Femme prévoyante, & prudente, de Toucher exactement la semme, pour connoître la direction de la Matrice, & de l'ensant. Cette Opération, je le repete, se fait avec les deux premiers doigts bien frottés d'huile, ou de beurre. Les semmes qui sont à leur aise se servent de l'huile de Lis, ou de quelque autre huile adoucissante; d'autres d'huile d'Olives; à peine trouve-t'on à la Campagne d'autre chose que l'huile de Navette, ou le beurre sondu. Le choix de ces choses est assez indisserent; tout est bon, & même excellent, quand on le trouve, & qu'il peut servir à l'usage qu'on en veut faire. Dans le besoin il faut prendre ce qu'on rencontre le premier.

Il faut se servir des deux premiers doigts de la main gauche, ou de la droite, selon la situation de la semme, ou de la Matrice, ou la commodité de la Sage-Femme: si la droite lui est moins commode, elle se servira de la gauche; car l'Uterus est quelquesois tellement situé, qu'on le peut plus commodément Toucher avec une main, qu'avec l'autre. C'est à la

Sage-Femme à se regler sur sa situation.

On se sert de deux doigts pour Toucher, afin de connoître plus sûrement ce qu'on veut sçavoir. Car on peut mesurer, ou embrasser quelque chose avec deux doigts, ce qu'on ne pourroit faire avec un seul. Par exemple, si l'on trouve l'Orifice de l'Uterus fermé, avec deux doigts on découvrira aisément s'il est pointu, & épais, ou s'il est plat, & mince : si on peut le prendre entre les deux doigts, il est clair qu'il sera plus pointu, & par consequent plus épais, que si l'on ne peut le faire; dans le second cas il atriveroit la même chose, que si vous vouliez toucher un Corps plat, & large, mais cependant un peu arrondi. Si l'Orifice de l'Uterus est ouvert, en étendant les deux doigts, vous connoîtrez beaucoup mieux la largeur de l'ouverture, qu'avec un seul; avec deux doigts on connoîtra mieux la rondeur de la Tête tournée vers l'Orifice, qu'avec un seul; & ainsi de tout ce qui peut se prefenter à l'Orifice.

Il est à propos de parler ici des précautions que prement

les Sages-Femmes prudentes pour Toucher.

La premiere est, que les ongles des doigts dont elles se servent, ne soient ni longs, ni pointus, ni inégaux; ils doivent au contraire être courts, & polis, afin de ne blesser aucune des Parties qu'elles touchent, ou au milieu desquelles elles passent. C'est ce qui arrive souvent à celles sur-tout, qui ne connoissent point assez ces Parties, ou qui n'ont point d'habitude.

2º. Il faut commencer par bien graisser les doigts, & les introduire dans le Vagin, après avoir doucement écarté les Lévres, en ayant soin qu'ils n'aillent point donner à droite, ni à gauche, qu'ils ne fassent point d'effort, autant que faire se peut, contre les Rides, & autres choses qui se rencontrent; en un mot, qu'ils suivent le droit chemin, en les dirigeant plûtôt en bas, qu'en haut, vers le Col de la Vessie, jusqu'à ce que, coulant doucement, & insensiblement entre le col de la Vessie, & le Rectum, ils rencontrent l'Orifice, ou la Partie Inserieure de l'Uterus. Alors on la mesure, & on la manie avec le bout des doigts.

3°. Les Sages-Femmes qui connoissent la Figure de ces Parties, sçavent qu'il ne faut point suivre une ligne parallele à l'Epine, mais que la direction des doigts doit être suivant une ligne tirée des Parties Exterieures de la femme à l'Ombilic; c'est ainsi qu'elles trouveront la Matrice. Mais si l'on va pousser ses doigts tout droit, on risque de blesser le Vagin avec les ongles, en rencontrant la Courbure Superieure de l'Os Sacrum, recouverte par le Rectum.

Lorsqu'une Sage-Femme veut sçavoir au juste si l'enfant est bien placé dans une Matrice bien située, elle doit saire attention, que le Menton d'un enfant bien placé est baissé sur la Poitrine, & le Sommet de la Tête au milieu, ou directement devant l'Orifice de l'Uterus. Mais pour connoître sûrement s'il en est ainsi, il saut que l'Orifice soit assez ouvert pour donner passage au moins à l'un des doigts; autrement il n'y a rien à faire. Quand elle sçait l'état des choses, il ne saut pas qu'elle l'apprenne aux autres, comme il arrive souvent aux impru-

dentes de faire.

Quand j'ai dit qu'il falloit introduire les doigts dans l'Uterus, je n'ai pas entendu que ce fût bien avant. Car si l'Otifice est bien ouvert, & si la Tête du Fetus s'y presente, vous ne pouvez avancer les doigts sans la rencontrer; car elle est souvent plus avancée que le bord de l'Orifice; dans ce cas, la rondeur de la Tête sait l'esset d'une balle qu'on auroit fait entrer dans une Vessie de Bœus toute fraîche, dont on auroit coupé le Col; si vous saites essort pour faire sortir la balle par cette ouverture, à mesure que le trou s'élargit, une des surfaces de la balle se presente. Mais comme l'Orisice de l'Uterus est beaucoup plus épais que la Partie de la Vessie, où le Col étoit attaché, on sent autour de la rondeur de la Tête de l'ensant un bord assez solide, qui devient plus plat, & plus mince, à mesure qu'il s'élargit; parce que cette dilatation est prompte, & violente.

Les Fesses, ou l'une des deux, le Genoüil, & le Coude font aussi une rondeur, lorsqu'ils se presentent à l'Orisice de l'Uterus; mais il est aisé de distinguer la Tête de tous ces Membres; car la rondeur de la Tête est plus platte, & plus large, que celle du Genoüil, & du Coude, & plus dure, que

celle des Fesses. D'ailleurs, il n'est pas sort dissicile de distinguer la Chair des Os; & de plus la Tête se reconnoît sa-cilement à cette ouverture molle qui est entre les Os, & que l'on nomme la Fontaine. A cette marque on ne peut mécon-

noître la Tête.

Il est aussi aisé à une Sage-Femme habile, qui sçait distinguer par l'Attouchement la Tête des Fesses, du Genoüil, & du Coude, & cela avant que les Eaux ayent percé, ou même pris une Figure déterminée, de connoître si c'est la Main, le Pied, le Cordon Ombilical, ou le Placenta qui se presente à l'Orisice de la Matrice. C'est ce qui peut arriver, & qu'il est important de connoître. La main se reconnoît aux Doigts, le Pied aux Doigts, & au Talon, le Cordon à une rondeur mince, & molle. Après l'écoulement des Eaux, l'obstacle que formoit la Membrane qui les contenoit étant levé, il n'y a plus de dissiculté. C'est ce qui fait que plusieurs Sages-Femmes ne s'embarrassent pas beaucoup de s'instruire avant ce tems de la situation de l'enfant, & des Parties qui se presentent au passage. On verra par la suite les consequences sunesses de cette negligence.

Il n'est pas également aisé de Toucher toutes les semmes. celles qu'on Touche aisément accouchent pour l'ordinaire heureusement, parce que la Tête de l'enfant se presente à l'Orifice; quand même le Cordon, ou la Main s'y trouveroient, il seroit aisé d'y remedier, comme je le dirai plus bas.Le contraire arrive à celles qu'on a de la peine à Toucher. On en peut rendre plusieurs raisons tirées de la mauvaise situation de la Marrice, ou du Fetus; ce qu'il faut bien remarquer; car quoique la Matrice soit bien placée, si le Fetus se presente mal, l'Accouchement est laborieux; il en arrive autant, si l'enfant se presente bien dans une Matrice mal placée: mais c'est le comble du malheur, quand ces défauts se trouvent ensemble; sur quoi, pour éviter les repetitions, je renvoye au Chapitre XI. où nous avons fait voir que l'Accouchement laborieux est une suite nécessaire de la mauvaise situation de la Matrice.

Pour connoître par l'Attouchement la situation de l'Uterus, il faut remarquer, que lorsque l'enfant tombe de lui-

même la Tête en avant dans la Cavité du Bassin, comme il artive souvent, c'est une preuve de la bonne situation de la Matrice; alors on peut toucher aisément le tour de son Orisice, sans être obligé d'avancer les doigts prosondément dans le Vagin; mais si, l'ensant étant bien tourné, l'Orisice de l'Uterus, & la Tête s'appuyent contre l'Os Sacrum, ou ses Vertebres, l'Uterus est couché en long de devant en arriere, ce qui arrive souvent aux semmes qui ont le Ventre trop gros, & pendant, dans cet état il est dissicile de toucher l'Orisice de la Matrice, puisqu'il est tourné vers le Rectum, & le Coccix, & c'est là que la Sage-semme doit aller le chercher.

S'il arrive au contraire qu'il s'appuye contre les Os Pubis, & la Vessie, de maniere qu'il ne puisse tomber dans la Cavité du Bassin, c'est une preuve que la Matrice est couchée sur les Vertebres des Lombes; alors la Sage-Femme doit tourner ses Doigts en haut, & contre les Os Pubis, si elle

veut trouver la Tête de l'enfant.

Lorsque la Tête de l'enfant bien tourné s'appuye contre le bord gauche du Bassin, c'est-à-dire, contre l'Os Ilium, ou Pubis gauche, il faut en conclure que le fond de l'Uterus est tourné vers le côté droit; s' si elle s'appuye contre le bord droit de la Cavité, c'est-à-dire, contre l'Os des Iles, ou contre l'Os Pubis du même côté, le fond de l'Uterus est du côté gauche. Dans ces situations de la Matrice, il est difficile de toucher son Orisice, parce qu'il est trop élevé dans le corps. On le peut cependant, & il est necessaire de le faire, si l'on veut sauver la mere, & l'enfant; car l'Accouchement ne se fera jamais dans ce cas sans le secours de l'Art, ou sans un miracle.

En voilà assez pour faire voir aux jeunes Sages-Femmes, qu'il est plus important qu'elles ne pensent de Toucher les femmes grosses; & beaucoup d'autres conviendront sans doute après ces remarques, qu'elles n'ont jamais bien connu l'importance de cette Operation. Il s'en faut cependant de beaucoup que nous en ayons fait voir toutes les dissicultés. Car dans chaque situation de la Matrice, Oblique, ou Directe, il y a une infinité de mauvaises situations de l'enfant, qu'une Sage-Femme habile doit reconnoître par l'Attouche-

ment, même avant l'écoulement des Eaux, à moins qu'elle ne soit appellée après. Elle ne doit rien épargner pour parvenir à cette connoissance, & si l'on demande quel bien, ou quel avantage il en revient à la Sage-Femme, à la mere, & à l'enfant, je répondrai qu'il en revient de très-grands. Sans cette connoissance, il est impossible à la Sage-Femme de faire sondevoir comme il saut, & de donnerà la mere, & à l'enfant les secours dont ils ont besoin. C'est ce qu'on verra clairement parla suite, où les Sages-Femmes reconnoîtront les services qu'elles peuvent, & qu'elles doivent rendre aux semmes entravail, & nous serons voir dans chaque cas particulier les remarques que l'onpeut saire par le moïen de l'Attouchement.

# CHAPITRE XX.

Quel est le tems le plus propre pour Toucher une femme grosse; Est-ce avant, pendant, ou après les douleurs?

CE seroit presentement le tems de parler de l'Accouchement naturel; mais auparayant il est à propos de dire un

mot du tems où il convient de Toucher les femmes.

Il est necessaire de le faire ayant l'accès des douleurs; parce que la Membrane qui contient les Eaux est alors plus lâche, & qu'ainsi on peut plus aisément reconnoître la situation de l'enfant. Mais il ne faut pas retirer la main aussi-tôt; il faut au contraire attendre l'accès pour sentir distinctement si l'enfant continuë à se presenter à l'Orisice, pour voir la forme que prennent les Eaux, si elles se resserrent en long, ou si elles s'applanissent, & s'étendent en large; pour examiner la force des douleurs, & enfin faire toutes les remarques necessaires, ou du moins pour s'instruire de tout ce qu'on peut connoître par l'Attouchement. Il faut encore Toucher la femme après les douleurs, pour voir si elles ont avancé l'accouchement; d'où je conclus qu'il faut Toucher les femmes avant, pendant, & après les douleurs. On doit cependant prendre garde de rompre la Membrane en la touchant durement, sur tout si les douleurs expulsives l'ont considerablement étenduë. CHAPITRE

#### CHAPITRE XXI.

Comment on connoît par l'Attouchement ce qu'il faut faire pour le soulagement de la Mere, & de l'Enfant.

N ne peut connoître plus fûrement toutes les situations bonnes, & mauvaises de la Matrice, ou de l'enfant, que par l'Attouchement. Il est donc nécessaire que la Sage-Femme y ait recours dans tous les accidens, qui peuvent accompagner les Accouchemens laborieux, afin de connoître comment elle peut secourir la mere, & l'enfant, & en quoi elle peut leur être utile; après quoi elle doit mettre la main à l'œuvre. Une Sage-Femme ignorante, & qui ne sçait point Toucher, se repose sur la nature, du soin de soulager la mere, & l'enfant; & c'est le hazard qui détermine le bien, & le mal qui leur arrivent; c'est ce que nous ferons voir en parlant de l'Accouchement contre nature, & de la maniere de retourner les enfans; où nous montrerons comment on connoît par l'Attouchement en chaque cas, ce qu'il faut faire pour soulager la mere, & l'enfant. Nous y renvoyons pour éviter les repetitions.

# CHAPITRE XXII.

Comment on peut sçavoir par l'Attouchement s'il faut faire accoucher avant terme.

La cause de ces Avortemens, car c'est ainsi qu'on appelle les

00

Accouchemens prématurés, est quelque accident considerable arrivé à la mere, comme un Coup, une Chute, une Blessure, une Secousse, ou bien de violentes passions de l'ame, comme la tristesse, et la crainte; quelques aussi les semmes avortent sans accident remarquable. L'Avortement est ordinairement précedé de pertes de sang abondantes, causées par la divulsion du tout, ou d'une partie du Placenta; d'où il arrive que les Cotiledons de la Matrice restent ouverts, & ne peuvent se resermer, parce qu'elle renserme toûjours le même volume. Dans cet état les Médicamens sont inutiles, & si l'on ne sait accoucher la semme, elle perira nécessairement avec son fruit; car ces pertes abondantes ne cesseront jamais, tant que le sang aura un mouvement considerable. De là les Syncopes, & les Convulsions, que suit une mort prochaine de la mere, & de l'ensant.

Tous les écoulemens de fang qui arrivent aux femmes grosses n'ont pas le même danger, & des suites aussi funestes. On en voit qui ont leurs regles pendant les quatre, cinq, ou six premiers mois, sans qu'il leur en arrive mal, ni à l'enfant, à moins qu'elles ne soient trop abondantes. J'ai parlé plus haut d'une semme de ma connoissance, qui n'étoit jamais reglée, que pendant ses grossesses, & dont les Regles cessoient de couler après les purgations qui suivent l'Accouchement; ce qui continua tant qu'elle eut des ensans. Il arrive à d'autres des écoulemens abondans, & subits, causées par une plenitude de la Matrice, & qui n'ont cependant point de suites fâcheuses. Ainsi, il ne saut point s'allarmer toutes les sois qu'il arrive des écoulemens aux semmes: mais il faut sçavoir distinguer ceux qui sont dangereux de ceux qui ne le sont pas.

En voici la difference. Ceux qui n'ont point de danger viennent doucement, & n'ont que les simptomes qui accompagnent le Flux menstruel; ils ne coulent que par reprise; & s'arrêtent d'eux-mêmes. Il en est de même de ces écoulemens subits, & abondans, qu'on arrête facilement au bout de quelques heures, ou de quelques jours, en donnant des Remedes convenables. Les écoulemens dangereux, & mortels au contraire sont abondans, & continuels, à moins que

quelque grumeau de fang ne pallie le mal, en les diminuant en quelque maniere. Dans ce cas l'on trouve l'Orifice de la Matrice entr'ouvert; quelquefois le Placenta s'y presente; s'il est entierement détaché; c'est alors qu'il est tems de se presser, si l'on veur sauver la mere, & l'enfant, ou l'un des deux. Toutes les fois même qu'on ne sent pas le Placenta, il ne faut point se flatter qu'il n'est point séparé de la Matrice. Il peut l'être, sans être encore tombé. C'est pourquoi si les Remedes sont sans effet, si la perte continuë, avec Convulsions, il faut nécessairement accoucher la femme, si vous ne voulez la laisser perir, & il n'est point question d'examiner l'âge de l'Embrion, & si la grossesse est avancée. Il ne faut point non plus attendre des douleurs, ni un travail. Les femmes dans cet état accouchent ordinairement sans en avoir. Mais comme elles ne le peuvent faire sans secours, il faut que la Sage-Femme commence par introduire un Doigt, puis deux, puis trois, & ainsi du reste dans l'Orifice de la Matrice, & qu'alors les écartant, elle le dilate suffifamment. Elle doit ensuite déchirer la Membrane avec les doigts, ou les ongles, qui, bien que courts, sont affez longs pour cet ouvrage, & saisissant l'enfant par les pieds, sans s'embarrasser de chercher les autres membres, le tirer promptement; &, aussi-tôt qu'il est venu, faire l'extraction de l'Arriere-faix. Si, dans le tems qu'on dilate l'Orifice de l'Uterus, on rencontre le Placenta, au lieu de la partie mince de la Membrane, il faut de même le percer, ou le déchirer, & faire l'extraction de l'enfant, & de l'Arriere-faix, comme nous venons de le dire, & comme nous le dirons plus amplement, en parlant des secours qu'on peut donner aux femmes dans les differentes especes d'Accouchemens difficiles.



#### CHAPITRE XXIII.

## De l'Accouchement Naturel, ou Aisé.

J'Appelle Accouchement naturel celui qui s'opere de luimême, fans fecours étranger, & fans en avoir besoin. Ainsi, c'est à juste titre que je le nomme aisé. Pour qu'il soit tel, il faut,

1°. Que la femme n'ait aucune incommodité generale;

ou particuliere, qui puisse l'empêcher.

2°. Que la Matrice soit bien placée:

3°. Qu'elle soit entierement saine, & bien disposée pour

l'exclusion du Fetus.

4°. Qu'il n'y ait ni dans le Bassin, ni dans la Vessie, ni dans le Vagin, ni dans le Rectum, ni dans les parties exterieures aucun vice qui empêche son passage.

5°. Que le, ou les Fetus ayent vie.

6°. Que l'Accouchement se fasse à terme.

- 7°. Que le Fetus ne soit point monstrueux, & qu'il ne lui soit point arrivé aucun accident, qui puisse retarder l'Accouchement.
- 8°. Qu'il soit proportionné au Canal, par lequel il doit passer.

9°. Qu'il soit bien situé.

10°. Que les douleurs expulsives viennent naturellement. & fans le secours de l'Art.

110. Que les douleurs soient veritables, & non pas équi-

voques.

12°. Que l'Accouchement se fasse promptement, & ce-

pendant sans simptomes violens.

- 8 fortent chacun en particulier, comme nous venons de le dire; fans cela l'un viendroit naturellement, & non les autres.
- 14°. Que l'Arriere-faix suive l'enfant, au moins sans difficulté considerable.

y renvoyons le Lecteur.

Je donne moins d'étenduë au terme d'Accouchement naturel, que ne le font les autres Auteurs, à cause de la facilité que cela me donne à décrire l'Accouchement contre nature, ou difficile. Puisqu'ils ont eu la liberté d'étendre la signification de ce terme, je dois avoir celle de la resserrer; je laisse au Lecteur à juger, lequel a raison; pour moi, je suis persuadé qu'en fuivant ma methode, je donne aux jeunes Sages-Femmes une idée claire de l'accouchement naturel, & de celui contre nature; avantage que je n'aurois pas, en suivant les autres Auteurs.

J'appelle donc, comme je l'ai déja dit, Accouchement naturel, celui qu'opere la Nature seule sans le secours de l'Art. & fans avoir besoin du ministere de la Sage-Femme; & j'appelle Accouchement contre nature, laborieux, difficile, celui qui ne se feroit pas sans le secours de la Main. Le devoir de la Sage-Femme dans le premier cas se réduit à peu de choses; c'est de recevoir l'enfant, couper le Cordon Ombilical, laver l'enfant, & le tenir chaudement, ou le faire faire par quelque autre

personne.

Avant de passer aux Accouchemens contre nature, ou difficiles, il n'est pas hors de propos de faire voir aux jeunes Sages-Femmes la situation naturelle de l'enfant dans une Matrice bien située, & la maniere dont il doit être tourné avant, & pendant un Accouchement naturel; afin qu'elles distinguent plus aisément les mauvaises situations de la Matrice, & de l'enfant. C'est pourquoi elles doivent jetter les yeux sur les fix, sept, huit, & neuvième Figures, que nous allons expliquer, pour leur en donner une parfaite intelligence.

La sixième represente l'Uterus bien situé, & la maniere dont l'enfant l'est ordinairement, avant qu'il se tourne. Il a le Dos tourné aux Vertebres des Lombes, les Jambes croisées, les Mains fermées, & appuyées sur les Genouils, & le Nez entre les deux Mains. C'est ainsi que les enfans sont ordinairement afsis, jusqu'à ce qu'ils se tournent; alors leur balancement les

fait tomber la tête en avant, & elle se trouve vis-à-vis l'Orifice de la Matrice. Il se trouve au contraire d'autres enfans qui ont le visage tourné vers l'Epine de la mere, comme on le voit par la septiéme Planche: Mais il faut remarquer que dans cette situation ils setournent ordinairement mal; à moins qu'en tournant ils ne fassent un demi tour de côté, qui les remette dans la même situation que les premiers, dont nous avons parlé. C'est ce qu'il est aisé de concevoir. Car sil'enfant ne fait ce demi tour de côté, soit qu'il tombe en avant, ou en arriere, la tête se presentera bien à l'Orifice de la Matrice, mais le Visage sera tourné vers l'Os Pubis, au lieu de l'être vers le Coccix, ce qui rend quelquefois l'Accouchement plus difficile, que dans la fituation opposée. Quelquesois aussi les enfans ne se tournent pas, & ne font qu'allonger les Jambes; alors ils presentent les Pieds à l'Orifice; nous parlerons en son lieu de cette situation.

# Explication de la sixième Planche.

a a Deux Vertebres.

b b Cercle, qui represente le Ventre.

c c L'Uterus bien situé, où l'enfant est assis dans une situation convenable, avant qu'il se tourne.

d d Les Os des Hanches, ou Ilium, ou des Iles.

e e Les Os Pubis.

ff Les Cavités Cotiloïdes, qui reçoivent la Tête du Femur de chaque côté.

gg La partie moyenne des Os Ischium, ou les Os d'Assiete."
h L'enfant assis dans la Matrice, avant qu'il se tourne.

# Explication de la septiéme Planche.

a a Deux Vertebres.

b b Cercle, qui represente le Ventre.

c c L'Uterus bien situé, où l'enfant est assis, le Visage en arriere.

d d Les Os de la Hanche, ou Ilium.

e e Les Os Pubis.













Mathey . Scul.





ff Les Cavités Cotiloïdes.

gg Les Os d'Assiete.

h'L'enfant dans la Matrice.

i Le Cordon Ombilical.

k L'Arriere-faix, ou le Placenta?

## Explication de la huitième Planche.

a a Deux Vertebres des Lombes.

b b Cercle, qui represente le Ventre.

c c Le tour de la Matrice, où l'on voit l'enfant?

d d Les Os de la Hanche, ou des Iles.

e e Les Os Pubis.

ff Les Cavités Cotiloïdes.

gg Les Os d'Assiete.

h'L'enfant bien tourné, le Dos en avant, la Tête en bas dans le Bassin, & le derriere en haut.

i La Tête de l'enfant à l'Orifice.

k Le Cordon Ombilical.

Le Placenta attaché au fond de la Matrice.

## Explication de la neuvième Planche.

a a a a a a Les six Vertebres des Lombes.

b b Cercle, qui represente le Ventre.

c Le Nombril.

d d L'Uterus bien situé, où l'on voit l'enfant de profil, ou de côté.

e L'un des Os des Iles, ou de la Hanche.

f Une des Cavités Cotiloïdes.

g Un des Os Pubis. h h Les Os d'Assiete.

i La Courbure inferieure de l'Os Sacrum?

k L'enfant bien tourné dans la Matrice.

1 Le Cordon Ombilical.

m La Tête de l'enfant representée à l'Orifice le plus clairement que la structure des Os a pû le permettre.

n Le Placenta, ou l'Arriere-faix.

Explication plus détaillée de la huitième, & neuvième Planche.

L'une & l'autre represente des enfans bien tournés dans des Matrices bien placées, avec cette seule difference, que la premiere Planche étant de face, l'enfant tourne le Dos au Spectateur. On y voit clairement l'enfant tombé la Tête en avant dans le Bassin; Mais, comme elle ne peut servir à faire connoître la distance qu'il y a du fond de l'Uterus aux Vertebres des Lombes, (& en esset, en ne regardant que cette Figure, on croira que le fond de l'Uterus est appliqué contre l'Epine, quoiqu'il n'en soit rien: au contraire, il regarde l'Ombilic.) J'ai fait graver de profil la même Figure, pour saire mieux connoître au Lecteur la véritable situation de la Matrice. C'est l'usage de la neuvième Planche.

Il faut remarquer ici que ces deux Figures représentent la situation la plus convenable de la Matrice, & de l'enfant, & la meilleure maniere dont il puisse être tourné, pour venir naturellement. En effet dans cet état l'enfant par son propre poids tombe dans la Cavité du Bassin, &, pesant sur l'Orifice de la Matrice, fait tellement effort pour sortir, qu'il ne faut que la moindre douleur, pour qu'il le fasse; car dans cette situation de l'enfant, & de la Matrice, les Os ne forment aucun obstacle à sa sortie. Il n'est donc pas surprenant que l'Accouchement soit aisé. Il n'est pas besoin, comme on le pensoit autresois, d'attribuer à l'enfant, ou à une Nature, que l'on ne connoît pas, une sagesse qui fasse sortir le premier, & qui engage l'autre à venir au secours : ces choses arrivent par une nécessité méchanique, nécessité pareille à celle qui fait que deux, & deux font quatre, & qu'un Corps droit, mis suivant sa longueur dans un Tuyau droit, tombe par son propre poids, ou entre par la plus legere pression. De même les enfans tombés entre les Os, penetrent par leur propre poids dans le Vagin, que les douleurs expulsives dilatent aisément; & quoique le Coccix ait quelque résistance, il cede d'ordinaire à l'effort de la Tête de l'enfant, & n'apporte aucun obstacte à son exclusion.

On demandera peut-être s'il n'arrive jamais d'Accouche-

meng

ment fâcheux quand la Matrice, & l'enfant sont bien situés, & ce dernier bien tourné; ou s'il n'y a pas d'autres causes qui peuvent rendre l'Accouchement difficile. Je réponds, que la situation convenable de la Matrice, & de l'enfant ne suffi-

sent pas, & qu'il faut encore toutes les conditions que nous avons demandées au commencement de ce Chapitre. Il est cependant certain, que dans ce cas l'Accouchement est pour

l'ordinaire aisé.

Il faut remarquer, que dans la situation de la Matrice, & de l'enfant, telle qu'elle est representée dans la huitième, & neuvième Planche, siles douleurs font contracter les Muscles de la Poitrine, & du Bas-Ventre, l'Uterus est comprimé, & resserré; d'où il suit que les Eaux, cherchant une isfuë, font un effort considerable sur l'Orifice de la Matrice. Il faut encore remarquer que, si l'Orifice est mince, & mol, & le bord du Bassin étroit, les Eaux dilatent tellement l'Orifice de la Matrice, que la Tête de l'enfant est presque toute à découvert, avant qu'il vienne jusqu'à l'Orifice du Vagin; mais si le Bord Superieur du Bassin est grand, & l'Orifice de la Matrice ferme, & roide, l'enfant tombera bien la Tête la premiere dans le Bassin, mais l'Orifice de l'Uterus sera peu ouvert; car les douleurs qui font contracter les Muscles de la Poitrine, & du Bas-Ventre, sont un effort general sur toutes les Parties contenuës dans la derniere Cavité, & resserrent l'Uterus de toute part, excepté sa pointe, qui est entrée en partie dans la Cavité du Bassin, où elle ne trouve rien qui balance l'effort des Muscles; de maniere que les Eaux renfermées dans l'Uterus, ou, pour mieux dire, dans la Membrane, pressent par dedans sur l'Orifice, qui, n'étant soûtenu en aucune maniere par dehors, cede né cessairementà cette pression, & s'ouvre, pendant que le Col de la Matrice ne peut s'étendre, à cause de la petitesse du Bassin. Mais la Matrice n'étant pas retenue par la peritesse du bord du Bassin, baisse bien-tôt par la force des douleurs expulsives, & ne s'arrête qu'à cause de la résistance du Coccix, & du Vagin; alors les Eaux, faisant effort contre son Orifice, l'obligent de s'ouvrir de plus en plus, jusqu'à ce que la Membrane rompuë leur laisse la liberté de s'écouler, & au Fetus celle de sortir.

Il faut encore remarquer en passant, ce que nous serons plus au long par la suite, que dans cette situation directe de l'Uterus, & de l'enfant, la Matrice, & le Vagin peuvent tomber sans beaucoup d'efforts, si le bord du Bassin est trop grand, à proportion de l'Uterus, & de ce qu'il contient, ou si l'Orifice de l'Uterus est ferme, & épais, & que celui du Vagin se dilate aisément. La contraction des Muscles agit également sur tout ce qui est contenu dans le Bas-Ventre; ainsi si le Coccix, ou la petitesse de l'Orifice du Vagin ne retient la Matrice, que le Bassin n'a pû soûtenir, à cause de sa largeur, rien ne l'arrête, & elle peut tomber tout à coup. Lors donc que le Coccix ne résiste point, & que les Parties Exterieures se dilatent aisément, la Matrice sort en partie avec la Tête de l'enfant, & ses Ligamens, & le Vagin se relâchent si fort, qu'il est difficile après l'Accouchement de les remettre dans leurs places, & encore plus de les y retenir, leur poids les portant toûjours en bas. On verra dans la suite comment on peut prévenir ce mal, ou y remedier.

Je demande à present à ceux qui prétendent que la Matrice, dans le tems de l'Accouchement, est aussi mince qu'une Vessie, pourquoi, lorsqu'ils tirent avec violence le Fetus, & l'Arriere-Faix, le fond de l'Uterus ne se retourne pas, & ne tombe pas pendant, ou après la sortie de l'enfant; car il y a pour lors assez de vuide dans la Matrice, pour que cela arrive; & cela seroit certainement, si elle n'étoit pas plus épaisse qu'une Vessie gonflée. Ils répondront peut-être, que la promptitude avec laquelle elle se contracte, & la Pression laterale qu'elle soussire dans toute sa longueur empêchent cet accident. Mais je leur dirai, que l'Accouchement est quelquefois si prompt, que la Matrice ne peut avoir le tems de se contracter assez-tôt, pour resister à l'effort des Muscles, & des Intestins qui la pressent, & l'obligent de tomber, ou de se renverser; & que la Pression se fait moins sur les côtés, que sur le fond; d'où il suit qu'elle tomberoit, & se renverseroit nécessairement, si son épaisseur ne l'en empêchoit; ce qui cependant arrive quelquefois, lorsque l'on tire trop brusquement le Cordon Ombilical; alors la Pression des Intestins sur le fond de la Matrice, le fait rentrer en dedans, &

paroître à l'Orifice de la grosseur de la Tête; accident accompagné de douleurs insuportables, & suivi d'une mort prompte, si l'on n'y donne remede sur le champ; parce que les Intestins remplissent la concavité que la Matrice sorme alors.

Cet accident fait assez voir aux jeunes Sages-Femmes l'avantage qui revient de l'épaisseur de la Matrice, sur-tout à son sond; car, quand même dans la plûpart des Accouchemens le fond de la Matrice, aussi mince qu'on le suppose, ne se retourneroit pas, & ne tomberoit pas, cet accident arriveroit nécessairement dans les Accouchemens très-prompts; ce qui arrive quelquesois, quoique très-rarement, lorsque la Matrice est extrêmement mince. Alors elle s'applique, & se colle autour de la main, comme un linge mouillé, & sa contraction ne se fait, ni aussi aisément, ni aussi promptement. Cet état me déplaît très-fort. J'aime beaucoup mieux qu'elle conserve sa forme ordinaire, qu'elle se contracte aussi-tôt après l'Accouchement, & qu'elle se ferme, avant qu'on ait retiré la main. Il y a pour lors beaucoup moins de danger.

#### CHAPITRE XXIV.

Ce que c'est en general que l'Accouchement contre Nature; ou Difficile.

Ous avons parlé dans le Chapitre précedent de l'Accouchement Naturel, ou Aifé, où il n'y a rien à faire pour la Sage-Femme, parce que, la Nature faifant tout, l'Art devient inutile: Il est tems à present de parler de l'Accouchement où l'Art est nécessaire, & de faire voir aux Sages-Femmes comment il vient au secours de la Nature, ou même fait seul ce que la Nature ne pourroit faire, à cause de differens obstacles qui empêchent son opération; & comme il y a differentes especes d'obstacles, & qu'il faut que les jeunes Sages-Femmes sçachent la conduite qu'elles doivent tenir dans les differens cas, pour être utiles à la mere, & à l'enfant, nous ferons notre possible pour parler de chacun, en suivant un

ordre convenable, & nous montrerons, en parlant de chacun en particulier, comment la Sage-Femme peut connoître par l'Attouchement l'état des choses, & y apporter les

remedes propres.

Il faur se rappeller ici ce que j'ai déja dit, & que je répete pour la derniere fois, en faveur des jeunes Sages-Femmes, que, quelques choses qu'elles ayent à faire, soit pour Toucher, soit pour délivrer la femme, leurs ongles doivent être fort courts, plats, & polis, & leurs doits frottes d'huile, de graisse, ou de beurre, de crainte de blesser la femme. Je les avertis aussi que, dans quelques cas qu'elles se trouvent, il leur est défendu de casser, ou couper aucun membre aux enfans, ni de les tirer avec des Crochets, ou autres Instrumens. Car quelle que soit la situation de la Matrice, ou de l'enfant, on n'est jamais obligé d'en venir à ces extrêmités. Ce que les Accoucheurs doivent aussi s'appliquer, quoiqu'il leur convint mieux de se servir d'Instrumens, qu'aux Sages Femmes, s'il y avoit nécessité. A la fin de cet Ouvrage je parlerai de quelques Instrumens, dont l'usage est extrêmement rare.

### CHAPITRE XXV.

De l'Accouchement contre Nature, causé par des Maladies Generales, ou Particulieres.

A difficulté des Accouchemens vient de la mere, de l'enfant, ou de la Sage-Femme. De la mere, si elle est attaquée de Maladies generales, ou particulieres, comme font les Vices de Conformation dans le Corps, ou dans les Parties destinées à la Generation. Les femmes qui ont eu long-tems la Fiévre, qui sont attaquées d'Epilepsie, d'Hidropisie, de Vices d'Estomac, ou de quelqu'autre Maladie, perdent souvent tant de leurs forces, qu'il ne leur en reste plus affez, pour aider par leurs efforts ceux de la Nature; ce qui retarde l'Accouchement. Il faut en ce cas, que les Sages-Femmes veillent plus exactement sur elles, que sur celles qui en ont assez pour seconder la Nature. Quelquesois

l'Accouchement est empêché par des attaques subites de Maladies particulieres, comme de Coliques, Courbature, Colique Néphretique, Vomissemens, Convulsions, Pertes considerables, Diarrhée, ou de quelques accidens particuliers, qui sont plus, ou moins d'obstacle, suivant leur dégré de force.

C'est l'affaire des femmes de prendre de bonne heure les Remedes appropriés à ces especes de Maladies, afin que leurs forces soient rétablies dans le tems de leurs Couches; & c'est d'un Medecin habile qu'il faut emprunter des lumieres, & non pas d'une Sage-Femme; j'en dis autant des Maladies qui peuvent attaquer les femmes avant, ou pendant le Travail. Ainsi je n'ai rien à dire aux Sages-Femmes sur ce sujet. Tout ce qu'elles ont à faire en pareil cas, c'est de veiller sur la Malade, de la secourir avec douceur, & prudence dans tout ce qui est de leur Ministere, & d'apporter tous leurs soins pour faire trouver à l'enfant un chemin facile, & glissant, & pour empêcher, s'il est besoin, l'Orifice de l'Uterus de descendre avant le tems, enfin de consoler, & d'encourager la femme de leur mieux. La Garde aura foin pendant ce tems-là de garantir la femme du froid, & de lui donner les Nourritures, & Remedes Confortatifs, que le Medecin aura ordonnés.

Si la Sage-Femme trouve une femme en travail attaquée de Spasmes, de Convulsions, d'Epilepsie, de Pertes considerables, de Sincopes, & dont les enfans se presentent mal, elle ne doit point perdre le tems à diriger la Tête de l'enfant vers l'Orifice de l'Uterus; mais étant en quelque maniere ouvert, si l'on doit s'attendre à un Travail fâcheux, & long, il faut rompre les Membranes, si elles ne le sont déja, & tenter de tirer l'enfant par les Pieds, comme nous le dirons ciaprès.

Il convient très-fort, lorsqu'on peut avoir un Medecin; que la Sage-Femme n'ordonne rien sans avoir son avis; & celles qui ne veulent rien avoir à se reprocher, n'y doivent pas manquer; mais à la Campagne, où l'on est souvent privé de ce secours, la Sage-Femme doit saire de son mieux; pour soulager la semme. C'est cependant de l'Opération Mandale par la deire principalement se son de l'opération Mandale par la deire principalement se son de l'Opération Mandale par la deire principalement se son de l'opération Mandale par la deire principalement se son de l'opération Mandale par la deire principalement se son de l'opération Mandale par la deire principalement se son de l'opération Mandale par la deire principalement se son de l'opération Mandale par la deire principalement se son de l'opération Mandale par la deire principalement se son de l'opération Mandale par la desire par la desire

nuelle qu'elle doit principalement se servir.

l'enfant, ne demande le contraire.

Il ne faut point mettre si-tôt sur la Chaise les semmes mal conformées, comme celles qui sont Bossuës, ou Courbées, ou les Ashmatiques; il faut, tant qu'elles le peuvent, les faire promener, ou tenir de bout, s'appuyant sur quelqu'un, jusqu'à ce que l'Accouchement soit très-prochain; mais il faut prendre garde que l'enfant ne tombe par terre. Et pour leur laisser la liberté de respirer, elles ne doivent point être si renversées sur la chaise, mais plûtôt assisse, que couchées; à moins que la situation de la Matrice, ou de

#### CHAPITRE XXVI.

Des Utenciles que la Sage-Femme doit porter avec elle à la Ville; ou à la Campagne.

Ne Sage-Femme de Ville doit être munie d'une Chaife commode, & faite exprès, sur laquelle les semmes puissent s'assécir, ou se coucher, selon le besoin, soit que l'Accouchement soit naturel, ou contre nature. On peut voir la Figure de cette Chaise gravée à la treizième Planche. Ces Chaises percées sont beaucoup plus commodes pour accoucher qu'une Chaise ordinaire, un Lit, ou un Lit de Travail, & les Sages-Femmes, avec cette Chaise, ont plus de liberté de faire leurs sonctions.

Une Sage-Femme de Campagne doit toûjours avoir avec elle, au lieu de Seringue d'Etain, une Vessie, & un Cannule de Buis, ou d'Yvoire, pour donner des Lavemens dans le cas de besoin. Ces Vessies sont plus portatives, que les Seringues ordinaires, & plus commodes, pour donner un Lavement. Elle doit toûjours avoir avec elle quelques Herbes seches, pour faire une décoction; quoiqu'il ne soit pas toûjours nécessaire de se servir de Lavemens composés. Nous donnerons ci-après des sormules de Lavemens.

Comme beaucoup de Sages-Femmes de Campagne ne





fçavent ce que c'est qu'un Lavement, ni comment il se donne, ni comment il se compose, ce que je sçais par experience, ayant été souvent dans le cas de travailler à la Campagne, & ayant eu le bonheur d'y conserver la vie à des meres, & à des enfans, souvent même à tous les deux, dans le tems qu'ils étoient prêts de la perdre, je vais par pitié apprendre aux Sages-Femmes de Campagne, & aux jeunes Sages-Femmes, comment se prépare un Lavement, & comment on le donne aux personnes qui en ont besoin.

# Ce que c'est qu'un Lavement.

Un Lavement, ou un Clistere est une Décoction, ou une Liqueur composée, propre à être injectée dans l'Intestin Rectum, ou dans le Bas-Ventre. L'injection se fait avec une Vessie, à laquelle on attache une Cannule, ou avec une Seringue saite de quelque matiere convenable. Elles sont ordinairement d'étain dans les Villes. Pour moi j'ai plusieurs raisons, pour trouver les Vessies plus commodes; mais je ne prétens pas saire une regle pour les autres.

# Explication de la dixiéme Planche.

La dixième Planche represente un Tuyau de Buis, ou Cannule, pour injecter les Lavemens. Il est de grandeur, & grosseur ordinaire pour les adultes. Ce Tuyau est percé d'un bout à l'autre.

a Est un Tuyau mince, qui, vers b, est percé de plusieurs trous, asin que, si le Trou qui est à l'extrêmité est bouché par les excrémens, la Liqueur puisse s'écouler par ceux des côtés. On fait ordinairement entrer cette Cannule depuis b jusqu'à a, & même plus avant, si les Excremens le permettent.

b La pointe de la Cannule percée de plusieurs Trous.

e La partie Inferieure, où l'on attache la Vessie. Il y a plusieurs Moulures, asin que le Fil, avec lequel on attache la Vessie, la tienne plus ferme.

d Marque l'endroit, où la plûpart des Cannules se parta-

gent en deux parties; en ce cas, l'extrêmité c a un autre perit Tuyau, qui entre dans le Tuyau a: Cette disposition est telle, asin que, si tous les Trous de la Parrie b venoient à être bouchés, l'on puisse retirer, & nettoyer la Cannule a, sans détacher la Vessie. Mais ces Cannules sont sujettes à un inconvenient; c'est d'être moins sermes, & sujettes à s'ouvrir. C'est pourquoi je présere celles qui sont tout d'une pièce. Chacun peut cependant, choisir ce qu'il aimera le mieux.

#### Planche X I.

abcd Est la même Cannule que la précedente; mais plus petite, faute d'espace; il y a une Vessie attachée; les petites Vessies de Bœuf sont plus commodes, & plus sermes.

e La Vessie attachée avec une petite sicelle, à la Lettre c. Voici comment cela se fait. Coupez le Col a une Vessie legerement humectée, de maniere, qu'on puisse y faire entrer librement la main; alors appliqués à la Partie Inferieure de l'extrêmité e le Fond de la Vessie. Retournez-la de maniere, que la surface Exterieure soit en dedans; tenez alors la Cannule serme, & liez-y la Vessie à la partie c avec une sicelle, en faisant cinq, ou six tours, le plus serrés, que saire se puisse, en assurant chaque Tour par un nœud, sans quoi elle se détacheroit aisément; puis percez de plusieurs coups de poinçon le sond de la Vessie, qui est étendu sur l'extrêmité Inserieure de la Cannule, asin que la Liqueur, qui sera contenuë dans la Vessie, puisse sortir par le Tuyau; ensuite retournez la Vessie; elle prendra à la Cannule, comme on le voit à la Figure II.

f Est la Partie Inserieure de la Vessie, par où on fait entrer

la Liqueur.

### Planche XII,

abcd Est la même Cannule.

ef Sont les deux extrêmités d'une Courroie; avec la quelle on serre la Vessie au-dessous de la Partie Inserieure de la Cannule, pour empêcher la Liqueur de s'écouler, à mesure qu'on la verse.

g Le Corps de la Vessie rempli de Liqueur, & lié vers la

lettre h par une seconde Courroie.

j. La

L'intention que l'on a , en donnant un Lavement , est simplement de décharger les Intestins des gros Excremens ; de rendre le Canal plus large , & de détourner les maux que la Constipation peut produire , ou d'exciter les douleurs trop paresseuses. S'il y a plusieurs jours qu'une semme n'a été à la Selle , & qu'on ne trouve par l'Attouchement rien qui le puisse empêcher , on peut lui lâcher le Ventre par un Lavement. Le suivant se fera avec peu d'embarras , & à peu de frais.

Prenez une poignée de Son, faites-la cuire seule, ou avec une poignée de Fleurs de Camomille dans une livre & demi d'Eau de Pluye, jusqu'à la consommation d'un tiers; passez la Liqueur à travers un Linge, faites-y fondre un peu de Sucre, de Miel simple, ou composé, suivant qu'il se trouve, & une pincée de Sel commun; si la Liqueur n'est point assez claire, repassez-là, & elle sera prête à être injectée.

Ou bien, prenez une chopine de Lait nouveau, ce qui revient à peu près au poids d'une livre, faites lui jetter un boüillon; l'aïant retiré du feu, faites-y fondre un peu de Sucre, de Miel simple, ou composé, & une pincée de Sel commun, mêlez le tout, & le passez. La Liqueur sera prête à être injectée. On peut y ajoûter, si l'on veut, quelques cuillerées d'Huile d'Olives, ou de Navette.

Si la femme est incommodée de Vens, & qu'on veiille rendre le Lavement Carminatif, on fera cuire avec le Lait quelques pincées de Graines d'Anis, de Fenoiiil, ou de Levisticum, que la Sage-Femme doit toûjours porter avec elle; on ajoûtera, comme l'on a dit, ou du Sucre, ou du Miel.

Mais s'il n'est pas seulement question de lâcher le Ventre, mais encore d'exciter les douleurs, on préparera un Lavement comme il suit.

Prenez sommités d'Absinte, & de Sabine, coupées menu, Fleurs de Matricaire, & de Camomille, de chacune une poignée, Semences de Levisticum, de Fenouil, & d'Anis, de chacune demi cuillerée; faites cuire le tout dans une livre & demi d'Eau de Pluye, jusqu'à la consommation d'un tiers, passez la Liqueur, ajoûtez-y un peu de Sucre, ou de Miel, & une pincée de Sel; quand le tout sera fondu, si la Liqueur n'est pas assez claire, passez-la une se-conde fois.

La décoction ainsi préparée, prenez la Vessie ajustée à la Cannule, comme nous l'avons expliqué, liez étroitement contre l'extremité inferieure de la Cannule, ainsi qu'on le voit aux lettres ef de la Figure 12, en faisant attention de ne faire qu'un tour avec la couroie, ou la ficelle, & de ne faire qu'un nœud coulant, afin que le Cordon se défasse de luimême, en tirant un des bouts; car, je le repete, cette Ligature ne sert qu'à empêcher la liqueur de s'écouler à mesure qu'on la verse dans la Vessie, & lorsqu'on introduit la Cannule dans le Rectum; ayant versé la liqueur dans la Vessie, on en lie la partie inferieure avec un autre cordon, à qui l'on fait faire plusieurs tours, à chacun desquels on fait un nœud bien serré, & double, asin d'être sûr qu'il ne se lâchera pas.

La Vessic étant pleine, on graisse la Cannule avec du beurre, ou de l'huile, & on l'introduit dans le Rectum. Il faut prendre quelques précautions dans le tems de cette introduction, & conduire la Cannule de l'Oeil, & de la Main, de maniere que dans le tems que l'une des Mains écarte les Fesses, & ouvre l'Orifice du Rectum, l'autre fasse doucement glisser la Cannule dans l'Intestin de la longueur du Doigt, si on le peut

sans obstacle.

4

Il est à propos d'avertir que la décoction ne doit être, ni trop chaude, ni trop froide. L'excès de chaleur, en brûlant la semme, peut lui causer la mort, comme il est arrivé quelquesois, & la froideur du Lavement est cause de plusieurs autres maux, & le rend inutile. Il vaut mieux au reste qu'il soit plus froid, que plus chaud; car il y a moins de danger. Pour connoître le degré de chaleur convenable, il faut tenir la Vessie entre les Mains, jusqu'à ce qu'on ait compté environ cinquante; si on le fait sans être incommodé de la chaleur, on peut injecter le Lavement avec sûreté; ou bien il faut appliquer la Vessie sur la Jouë, & sur l'Oeil, & si on en peut soussir la chaleur, le Lavement est bon à prendre; ensin il faut tenir un milieu entre le tiede, & le chaud, tel que dans un Boüillon, ou une Liqueur qu'on avale sans sous-filer, & sans se brûler.

Lorsque la Cannule est entrée dans le Rectum, on lâche le Cordon qui est près de son extrémité inferieure; il ne faut

pour cela qu'en tirer un bout, mais il le faut faire affez adroitement pour ne point donner de secousses à la Cannule, dont le mouvement causeroit de la douleur; prenant alors la Vessie entre les deux mains, on l'évacuë doucement en la comprimant. Je dis doucement : car si on le faisoit trop vîte, la Liqueur se répandroit avec plus de peine dans les Intestins, & cette prompte augmentation de chaleur pourroit causer de la douleur à la femme. Il faut observer ici que certaines personnes sont plus sensibles à la chaleur, que d'autres; c'est sur quoi l'ondoit se regler. Il faut encore observer qu'il ne faut pas évacuer entierement la Vessie, soit parce qu'on feroit entrer dans le Corps l'air qui s'y trouve renfermé, soit parce qu'il y a des personnes qui ont le sentiment si vif, qu'elles ne peuvent recevoir une si grande quantité de Liqueur, sans la rendre aussi-tôt. Ainsi il faut avoir du jugement, & du discernement.

Lorsque l'Injection est faire, on retire doucement la Cannule en l'essuyant avec un linge chaud, que l'on tient de l'autre main. Ce linge doit être assez grand pour être mis en plusieurs doubles sous le Corps de la personne couchée, jusqu'à ce qu'elle soit obligée d'aller au bassin, & cela pour empêcher le Lit d'être gâté par quelque accident. Un des bouts de ce linge doit sortir du Lit; c'est de celui-là, qu'on se sert pour essuyer la Cannule; mais s'il y a peu de linge dans la maison, on peut prendre, pour cet usage, la premiere chose qui se trouve.

Lorsqu'on veut donner un Lavement, il faut que la femme se couche sur le côté qui lui conviendra le mieux, à l'un des bords du Lit, afin que la Cannule s'introduise plus aisément; il y a des personnes qui se la mettent elles-mêmes, par ce moyen elle est moins sujette à faire de la douleur; on peut laisser aux semmes la liberté de le faire; mais il faut que la Sage-Femme la mette à celles qui ne sçauroient le faire.

Pendant ce tems on doit préparer un pot, un bassin, ou une chaise de commodité, pour rendre le Lavement. La Sage-Femme ne doit point s'éloigner pendant ce tems; au contraire, elle doit prendre garde que l'enfant ne tombe avec les Excrémens; c'est pour éviter ce malheur, qu'il ne

O ij

faut jamais permettre qu'une semme en Travail se presente

sur un privé.

Aussi-tôt après l'Injection, on doit détacher la Vessie de la Cannule, la laver, & la faire sécher; si l'on en a besoin par la suite, on l'humecte un peu pour la rendre plus molle, & plus maniable. Les petites Vessies de Beuf, ou, à leur défaut, de Porc, qui n'ont pas été trop étenduës en soussilant,

fous les plus propres à cet usage.

Il faut que la Sage-Femme ait une bonne paire de Cifeaux pour couper le Cordon Ombilical, & un fil doux, & en quatre, pour le lier. Il faut qu'elle ait quelques Oignons pour presenter au nés de l'enfant, après les avoir pilés, supposé qu'il tombe en soiblesse, ou un peu de vin qu'elle sui fera entrer dans le Nés, les Yeux, & les Oreilles, pour rappeller ses esprits, s'ils ne sont pas entierement dissipés. Il lui saut encore des Brosses de crin, pour frotter la Plante des Pieds aux enfans, qui sont en sincope, afin de sçavoir, s'ils sont vivans, ou morts. Il lui faut aussi des Bandes blanches, & de résistance. Ce sont des morceaux de Linge larges de deux, ou trois doigts, & longs d'une, ou de deux coudées, dont on se sert, dans le cas de besoin, pour tirer l'enfant. Il y a des Accoucheurs, qui ajoûtent une Seringue, pour injecter, pendant le Travail, de l'Huile dans l'interieur du passage; ce que je ne blâme pas; mais je ne trouve pas cet. Instrument aussi nécessaire, qu'ils le veulent faire entendre; je ne m'en suis jamais servi, & cependant je suis venu à bout d'Accouchemens très-difficiles. Quand-les mains sont largement graissées, elles graissent assez les endroits qu'elles touchent. Si la Sage-Femme a cependant quelque scrupule, un peu de linge, ou une éponge fera l'affaire. Ceux qui veulent se servir de la Seringue, ne trouveront point en moi. de Contradicteur.

Explication de la Chaise Percée servant aux Accouchemens, representée Figure XIII.

a. La partie superieure de la planche, qui forme le derriere de la Chaise, sur laquelle s'appuyent le Dos, & les

4-

Reins de la femme, & sur laquelle elle se couche, ou se panche; ce qui fait qu'on l'appelle Dossier, avec raison. Ce Dossier est attaché au derriere du Siege par deux charnieres placées par derriere, à la hauteur du Coussin h, l'une à l'endroit marqué h, l'autre derriere la porte droite, ce qui fait que le Dossier peut se baisser jusqu'à terre. Pour le soûtenir j'ai fait saire par derriere deux autres battans de porte, percés à disserens endroits; & par ces ouvertures je passe une tringle de ser, qui va de l'un à l'autre battant, & sert à appuyer le Dossier, soit qu'on le redresse, soit qu'on le baisse,

suivant l'exigence des cas.

b La partie inferieure de la planche de derriere qui n'est point mobile, & à laquelle sont attachés le Dossier a, & les portes, ou battans des côtés ee, par le moyen de deux charnières de chaque côté; de manière que ces battans peuvent se fermer, & se coucher l'un sur l'autre. Ainsi il faut avoir soin que les charnières puissent servir à cet usage. Il faut remarquer qu'au derriere de la même planche sont attachés deux autres battans, ou portes, que je n'ai point fait graver ici, pour éviter la confusion, & qui se couchent par derriere l'une sur l'autre, comme celles de devant le font. Elles sont entierement égales à celles du devant, quoiqu'un peu plus legeres, & non-seulement elles servent d'appui au Dossier, au moyen de la tringle de ser qui va de l'une à l'autre, elles donnent encore une assiete ferme à la Chaise, de maniere qu'elle ne peut ni balancer, ni allet en arriere. Un autre avantage est, qu'elles servent de rebords, lorsque l'on renverse le Dossier, & que la semme a la partie superieure du Corps plus basse que l'inferieure; alors elles soûtiennent les coussins, & la femme y est couchée comme dans une crêche, ou un lit, dont les bords seroient plus élevés, que le milieu.

c L'une des charnières qui est la plus proche de la terre: L'autre charnière, car il y en a deux à chaque porte, est

cachée par le Coussin.

Le dossier a deux pieds de hauteur, sur un & demi de large; & la partie inserieure, & immobile du Siege, a un pied & demi en quarré.

dd Coussin percé sur lequel la femme s'assied. Sa largeur pardevant est de deux pieds, & d'un pied & demi par derriere, à l'endroit où il touche le Dossier. Ce Coussin est fait d'une forte planche de chêne, couverte d'etoffe, & garnie de bourre, afin qu'il soit épais, & mol; Il est garni en dessous de deux bandes de fer épaisses, & larges de deux doigts, attachés avec des clouds rivés avec soin, & figurées en Croissant; l'extrêmité de chaque bande se termine par un crochet fort, qui est reçû dans un piton attaché à la partie immobile du Siege, ce qui rend le Coussin mobile, & fait qu'on peut élever, ou baisser sa partie anterieure dd; ainsi ayant renversé le Dossier plus bas que le niveau du Coussin, on peut élever le Coussin pour donner au Corps une situation uniforme. L'extrêmité anterieure du Coussin est garnie d'un crochet de fer, qui s'accroche à la bande de fer marquée i, laquelle est bien attachée à la porte, au moyen de plusieurs trous pratiqués dans l'épaisseur de la bande. Ce crochet fert à attacher le Coussin à la porte, & la porte au Coussin, & à donner une assiete sûre à la Chaise. Il y en autant de l'autre côté. Je me sers rarement du Coussin dd, fait en forme de Lunette; parce que sa partie anterieure n'est pas assez ouverte; je lui substitue ordinairement celui qui est representé Figure XIV. qui étant plus ouvert par le devant, donne plus d'aisance à l'Opérateur, dans les Accouchemens difficiles.

ee Les deux portes des côtés en devant. Elles ont un pied & demi de haut, & seize pouces de large. Au bord superieur est attaché un tuyau de ser, dans lequel est ensermée une tringle de même métal, quarrée, & percée de plusieurs trous; qui reçoivent une cheville de ser attachée à un ressort, qui la fait entrer dans un des trous. A ce ressort est attaché un bouton marqué k, qui tire à lui le ressort, & la cheville, quand on le baisse, & alors la tringle peut s'avancer, ou se reculer, selon le besoin. Cette tringle a été rendue mobile, asin que les anses, ou poignées gg, qui sont à l'extrêmité de la tringle, puissent s'approcher, & se reculer, suivant la longueur des bras de la femme. Aussi-tôt que vous lâchez le bouton, la cheville va entrer dans quelque trou, & sixe la tringle, & l'anse, de maniere qu'elle ne peut remuer.





g g Les anses, ou poignées, que la femme tient dans les mains, & contre lesquelles elle peut faire autant d'effort

qu'elle veut.

h Le lieu où le Coussin est attaché au Dossier, au moyen des crochets dont nous avons parlé. Ces crochets s'engrainent dans deux pitons qui sont attachés au Siege. On peut faire tenir les pitons avec des ecroües, pour les ôter quand

il le faut; cependant le cas est rare.

j Bande de ser attachée à chaque porte, derriere laquelle se remuë, ou leve, & baisse le Coussin, & où s'attache le crochet qui est au bout du Coussin. Cette bande est attachée avec des clouds rivés avec soin, & les trous qui paroissent anterieurement, sont pour mettre une cheville de ser, qui soûtient le Coussin dans la place où on l'a mis. (Cette cheville est assés inutile, au moyen des crochets qui sont à chaque côté du Coussin.)

k Le bouton qui est attaché au ressort, & qui sert à le

baisser, quand il faut avancer, ou reculer les anses.

## Figure XIV.

No. 1. Autre espece de Coussin propre pour la même Chaife, mais échancré autrement. Il est très-commode pour les Accouchemens difficiles, où le ministere des Accoucheurs est principalement nécessaire; car il donne plus de facilité pour approcher de la semme, & laisse aux mains plus de liberté.

No. 2. Un poële plus haut que les ordinaires, creux endessus, sans trous, de figure ovale, dans lequel on peut mettre des sacs remplis de sable, ou cendres chaudes, pour éviter dans la Chambre la puanteur du charbon, & des poëles. Si quelqu'un aime mieux du feu, on peut s'en servir. Au-dedans il est semblable aux autres; mais il doit être deux fois aussi haut, que les poëles ordinaires; parce qu'il convient que les semmes ayent les genoüls hauts, lorsqu'elles sont sur la Chaise. Il en saut deux de pareille grandeur.

Explication plus ample de la Chaise qui sert aux Accouchemens.

PRES avoir décrit en particulier toutes les parties qui composent la Chaise, il est à propos de remarquer la difference qu'il y a entre celle dont je me sers, & celle dont les Accoucheurs se servent ordinairement; difference qui ne faute pas aux yeux, & qui merite cependant attention. Et d'abord je pose pour principe que la force, qui opere l'Accouchement, consiste principalement dans la pression que les Intestins, resserrés par les contractions que les douleurs causent dans les Muscles, sont sur la Matrice. Afin qu'elle ait tout l'effet qu'on en peut attendre, il faut que la femme, lorsqu'elle sent commencer les douleurs, (ceci foit dit pour toutes celles qui sont dans le cas) commence par inspirer, & que lorsque la poitrine est remplie d'air, elle contracte de toute ses forces les Muscles du Bas-Ventre, afin que la Matrice soit pressée de tous côtés. Elle sentira alors qu'elle est obligée de fléchir le Tronc, & de courber les Reins, & le Dos, ce qui cause la grande douleur des Reins dont se plaignent les femmes, & qui apporte un obstacle considerable à l'exclusion de l'enfant, à moins que les Reins, appuyés par quelque corps solide, ne soient forcés de rester droits. Si donc la semme a les Reins tellementappuyés contrequelque chose de solide, qu'elle ne puisse les courber, avec quelque force qu'elle contracte les Muscles du Bas-Ventre, une seule douleur sera plus d'effet, que plusieurs ne le feroient dans un cas different; & c'est un trèsgrand avantage, quand l'Accouchement ne se peut operer que par des douleurs violentes. J'établis ensuite qu'il est absolument necessaire qu'une semme s'asseïe de manière qu'elle n'amortisse pas l'essort qu'elle fait, à moins qu'elle ne veuille prolonger inutilement son travail; c'est ce qui arrive lorsque le Coccix appuye sur le Coussin. Elle pousse d'un côté, & arrête de l'autre.

Il est donc necessaire de faire une chaise où l'on ait ces deux avantages. Mais à dire vrai, je n'ai vû que la mienne où

es

4

les proportions soient assez bien gardées, pour operer ces deux essets. Dans la mienne la semme est tellement assis, que ses Reins ne peuvent se courber, à cause de la force du Dossier, quelque essort qu'elle sasse; & le Coussin est fait de maniere que le Coccix n'y touche pas; & par consequent les essorts de la semme se tournent tout entiers contre la Matrice.

On ne trouve pas ces proportions dans les Chaises, dont le Dossier est fixe. Les Reins de certaines femmes se courbent plus que ceux des autres ; ainsi ce qui convient à l'une, ne convient pas aux autres. Mais lorsque le Dossier est mobile, on l'accommode suivant la conformation des Reins. 2°. Il est impossible à une semme d'empêcher ses Reins de se courber, si la Chaise n'a deux anses, ou poignées, qu'elle ne peut ni rompre, ni éloigner, en les poussant loin d'elles avec force. Ce n'est pas même assez que la Chaise ait ces deux poignées; il faut qu'elles soient à une distance proportionnée à la longueur des Bras. C'est en se roidissant contre ces poignées, & tâchant, pour ainsi dire, de les éloigner d'elles, qu'elles appliquent leurs Reins contre le Dossier de la Chaise, ce qu'elles ne peuvent faire, si elles sont trop éloignées, parce qu'elles ont de la peine à les atteindre, ni lorsqu'elles sont trop près, parce que le Bras, étant trop fléchi, perd la plus grande partie de sa force. Puis donc que toutes les semmes n'ont pas les Bras également longs, les poignées doivent être mobiles, afin de pouvoir les avancer, ou les reculer suivant les cas. Il faut encore, pour que les Reins s'appuyent contre le Dossier, sans que le Coccix pose sur le Coussin d d; qui lui est contigu, qu'il n'ait par derriere que deux pouces de large; d'où l'on peut assez conclure, qu'il ne faut pas que les environs du Coccix posent sur le Coussin. On me dira peut-être que la largeur de deux pouces, que je donne au derriere du Coussin, suffit pour empêcher le Coccix de reculer; mais je répondrai qu'on n'assied jamais une semme sur la Chaise, sans mettre sur le Dossier une couverture préparée pour cet usage, laquelle est même souvent double; ce qui remplit tellement l'espace des deux pouces, que le Coccix ne porte sur rien; & ainsi la Figure du Coussin ne fait aucun

obstacle. L'on ne sçauroir croire de quel secours est une Chaise bien saire à une semme qui ne doit attendre l'Accouche-

ment, que de la force des douleurs.

Que l'on compare à present à ma Chaise celles dont on se serve des cont les mêmes avantages. Qu'on regarde ces Dossiers immobiles, & ces Coussins larges par derriere, comme la Main, & qu'on me dise comment le Coccix peut reculer, lorsqu'une semme y est assiste jou bien, si elle s'approche de l'échancrure, comment on remplira l'intervalle qui est entre les Reins, & le Dossier. Avec des Coussins, me répondra-t-on, comme beaucoup le sont: mais par ce moyen on soûtient peu les Reins des semmes, & on leur cause beaucoup de douleurs. Les femmes ne le sentent que trop, quoiqu'elles en ignorent la cause.

Ces conditions ne suffisent pas encore pour que la Chaise soit parfaite. Les travaux de la femme sont quelquesois infructueux, & il lui convient mieux de souffrir, que d'agir, ou lorsque la Matrice est malsituée, ou lorsque les enfans sont mal tournés, & se presentent mal. C'est plûtôt alors à la Sage-Femme à travailler, qu'à la femme. Quand on a donc connu exactement par l'Attouchement la mauvaise situation de l'Uterus, ou de l'enfant, c'est à la Sage-Femme à voir de quelle maniere il faut affeoir la mere, ou la coucher, pour lui rendre les services, que son état exige. Il faut quelquesois que la femme soit entierement renversée, quelquesois quela Tête, & les Epaules soient plus élevées, que le reste du Corps. Que faire si le Dossier, ou le Coussin, ou l'un,& l'autre sont immobiles? Que fert alors cette Chaife percée? Plus l'Operation est dissicile, & plus la chaise doit être commode. Or si l'on ne peut baisser que le Dos, & que le Coussin reste immobile, on ne pourra coucher la femme uniformément sans beaucoup de peine, & la Sage-Femme n'aura pas d'aisance. J'aimerois mieux dans le cas mettre la femme fur un Lit, que sur une Chaise semblable. C'est ce qui nous a fait imaginer le mouvement du Dossier, & du Coussin, par le moyen desquels notre Chaife peut fervir à donner à la femme toutes les situations convenables à celles de la Matrice, & de l'enfant,

Nous avons donné deux pieds d'étenduë par devant au Coussin, & seulement un pied & demi par derriere, 1°. parce que l'espace de deux pieds suffit pour toutes les Operations nécessaires; 2°, pour ne pas laisser aux femmes par derriere assez de place, pour se remuer d'un côté à l'autre; ce qui embarrasse extrêmement l'Accoucheur. Je n'ai donné aux portes des côtés qu'un pied quatre pouces de large, parce que si je leur en avois donné davantage, il auroit fallu augmenter à proportion la Partie anterieure de la Chaise, sans quoi la femme n'auroit pû suffisamment écarter-les Cuisses; ce qui auroit été un autre inconvenient très-considerable.

Il est aisé de juger, par ce que nous venons de dire, de quel avantage est une Chaise bien faite; les autres au contraire ne sont qu'une masse incommode qui n'est bonne qu'à jetter au feu. Quelque composée que soit la mienne, un homme la peut aisément porter avec le second Coussin: ainsi elle n'est pas assez pesante pour qu'on ne la puisse porter à la Ville, & à la Campagne; & il feroit à fouhaiter que chaque Sage-Femme en eût une sur ce modele. Ceux à qui la Figure,& la description n'en donneront pas une idée assez claire, peuvent venir chez moi, & je leur ferai voir la mienne.

### REFLEXION.

Pour mettre le Lecteur plus en état de juger des avantages de la Chaise imaginée par Marie Duger des avantages de la Chaise imaginée par Marie Duger des avantages de la Chaise imaginée par Marie Duger des avantages de la Chaise imaginée par Marie Duger des avantages de la Chaise imaginée par Marie Duger des avantages de la Chaise imaginée par Marie Duger des avantages de la Chaise imaginée par la chaise de la Chaise de la Chaise imaginée par la chaise de avons crû devoir partager en deux Parties le Chapitre XXVI. ce que nous avons fait avec d'autant moins de scrupule, que la matiere traitée dans la seconde Partie est entierement indépendante de celle qui fait le sujet de la premiere. C'est dans la même vûe, & en suivant toûjours le même plan, que nous allons lui faire connoître les differentes situations dans lesquelles les femmes accouchent ordinairement. Mauriceau s'en explique ainsi l. 2. c. 7.

Après que les Eaux de l'enfant auront percé d'elles-mêmes ieurs Membranes, on fera mettre aussi-tôt la femme sur le Petit Lit, Pij

qui lui aura été préparé à cet effet devant le feu, ou bien elle sera couchée dans le sien ordinaire, si elle le desire; Car toutes les femmes n'ont pas coûtume d'accoucher en même posture. Les unes veulent que ce soit en se tenant sur les Genoüils, comme font certaines femmes au Village, d'autres étant debout, & ayant seulement les Coudes appuyés sur quelque Oreiller mis sur une Table, cu sur le bord du Lit, & d'autres étant couchées sur quelque Matelas mis à terre au milieu de la Chambre. Mais le meilleur, & le plus sûr est, qu'elles soient accouchées dans leur Lit ordinainaire, pour éviter l'incommodité & l'embarras de les y transporter après, auquel cas on le doit bien garnir de Matelas, plûtôt que de Lits de plumes, y ajustant des linges, & des draps pliés en plusieurs doubles, ou autres garnitures qu'on rechangera suivant la nécessité, pour empêcher que le Sang, les Eaux, & autres immondices, qui sortent en l'Accouchement, ne viennent à les incommoder ensuite.

Ce que Mauriceau dit ensuite regarde, non la disposition du Lit, mais la situation de la semme. Voici donc comment le Lit doit être sait selon Dionis l. 3. c. 3. Voici ses paroles.

La maniere la plus usitée en France, c'est d'Accoucher sur un petit Lit, qu'on appelle, Lit de Travail. L'Accoucheur ne doit pas se contenter d'avoir ordonné de disposer ce Lit, il faut qu'il le fasse faire de telle sorte, qu'il convienne à l'Accouchement. Il doit être composé de deux Matelas sans. Lit de Plumes, placés sur un Lit de Repos, qui n'ait pas plus de trois pieds de large. Il faut même mettre entre les deux Matelas une planche, asin que les Fesses de la semme ne soient pas dans un creux. On y met deux Draps, & une Couverture des plus minces. Il y faut un double Traversin pour lever la Tête, & les Epaules de la semme. On y met deux Chevilles d'un pied de long, l'une à droite, l'autre à gauche, que la semme empoigne dans le tems des douleurs. Il y a une barre aux pieds du Lit, qui sert d'appui aux Pieds de la Femme.

L'Analyse de ces deux passages nous sournira plusieurs réflexions importantes. Il ne saut pas que la complaisance qu'on doit avoir pour une semme qui souffre, aille jusqu'au point de se gêner dans une Operation, où on ne peut être trop à l'aise. Un Operateur aura-t-il assez de sorce, ou de constance, pour

SUR LES ACCOUCHEMENS. '117 passer des heures entieres à repousser le Cordon qui se presente au passage, la femme étant couchée sur un matelas mis à terre au milieu de la Chambre? pourra-t-il à son aise retourner un enfant dans toutes les situations possibles de la Matrice, ou de l'enfant, si la femme s'obstine à se tenir sur les genoux? S'il est question d'une Operation violente, & où la semme ne peut être trop ferme, aura-t-elle assez de force étant debout, les coudes simplement appuyés sur une Table? L'Accoucheur risque donc sa réputation, & la vie de la mere, & de l'enfant, quand il a la mollesse de condescendre à des caprices de cête nature. De plus, pourquoi les femmes adoptent-elles certaines situations? C'est parce que c'est leur coûtume d'accoucher ainsi. En les empêchant donc de prendre un mauvais pli, l'Accoucheur s'égargne bien des peines, & des chagrins, & à la mere des douleurs, & des dangers. J'estime donc que le premier avis qu'on doit donner à une femme qui accouche pour la premiere fois, est d'avoir une docilité parfaite, non-seulement pour souffrir toutes les Opérations convenables, mais pour rester autant qu'il sera besoin dans la posture la plus commode pour les faire. Il paroît que Mauriceau, & les autres Accoucheurs auroient dû faire cette remarque; mais comme ils n'ont pas connu l'Obliquité de la Matrice, & que ces situations n'ont été imaginées pour la plûpart, que dans ce cas, il ne faut pas leur sçavoir mauvais gré, s'ils n'en ont rien dit.

Il n'en est pas de même de la réstexion qu'ajoûte Mauriceau, que le meilleur est que les semmes accouchent dans leur Lit ordinaire, pour éviter l'embarras de les y transporter; car je pense le contraire avec Dionis. Outre la commodité du Lit de Travail pour l'Operateur, & la propreté, il seroit impossible dans une Operation pénible de ne point déranger assez le Lit, pour être obligé de le resaire, si on vouloit que

la femme y fût commodément.

Quand je préfere le Lit de Travail, dont parle Dionis, au Lit ordinaire, je n'en parle que par comparaison, sans prétendre en approuver l'usage. J'y trouve plusieurs désauts, que ceux, qui auront lû avec attention l'explication de la Chaise de notre Auteur, sentent déja. Il n'y est pas parlé d'une Fosse.

ou Chute, pour me servir des termes de La Motte, qui laisse au Coccix la liberté de reculer. Elle est même impraticable dans le cas, puisque les Fesses de la femme portent sur la planche, & par consequent le Coccix, qui est entre-deux. Ce double traversin, pour soûtenir la Tête, & les Epaules de la femme, suppose nécessairement que les Reins sont en l'air, autre défaut considerable. Les deux Chevilles sont assez bien imaginées, & cette pratique vaut beaucoup mieux que celle de Mauriceau, qui veut que la femme tienne quelques personnes de ses mains, asin de se mieux roidir pendant les douleurs liv. 2. chap. 7. Il est difficile que cette personne soit assez ferme pour ne point reculer, si la femme se roidit fortement; mais cependant elles sont insuffisantes dans le cas, parce qu'elles sont trop basses, pour que la femme puisse se fixer en les empoignant, au moins sans se fatiguer extrêmement, troisiéme defaut. En s'affermissant contre elles, le traversin doit s'affaisser, & le Tronc se renverfant trop en arriere, les bras deviennent trop courts, quatriéme défaut. La barre, qui est aux pieds du Lit, pour appuyer ceux de la femme, doit gêner l'Operateur, si les Fesses de la femme ne sont directement dessus, sans quoi il est obligé d'étendre trop les Bras, & si elle est dessus, les Pieds de la femme n'ont plus une assiete serme. De là je conclus que la Chaise de M. de Deventer est par toute sorte d'endroits préferable aux situations dont parle Mauriceau, & au Lit de Travail de Dionis. Je dis la Chaise de Monsieur de Deventer, & non les Chaises ordinaires, telle, par exemple, que celle dont Paré nous donne la Figure; car aucune de ses parties n'étant mobile, elle ne peut convenir que dans l'Accouchement naturel, ou au moins aisé. Et dans le cas je préfererois celle de Paré au Lit de Travail, parce qu'elle évite l'embarras de ces changemens de linges; puifqu'on peut recevoir, par le moyen d'une Cuvette mise dessous, le fang, & les autres choses qui peuvent sortir de la Matrice avant, pendant, & après l'Accouchement; avantage qui est commun à celle de notre Auteur. Il ne me reste qu'une réslexion à faire sur cette derniere, c'est que le coussin en forme de lunette est entierement inutile, puisqu'il ne peut servir que dans SUR LES ACCOUCHEMENS.

certains cas, il suffit donc d'avoir celui marqué N° 1. Fig. 14. qui étant propre pour les Operations les plus difficiles!

l'est à plus forte raison pour les plus aisées.

Les situations dont parlent Mauriceau & Dionis, ne sont plus de mise, quand il est question d'un Accouchement contre nature. Aussi Mauriceau en indique-t-il une autre dans le dernier cas. Il faut, dit-il, situer la femme en travers du Lit, afin de travailler plus commodément, couchée sur le Dos, ayant les Fesses un peu plus hautes que les Epaules, ou à tout le moins le Corps également situé, quand il est besoin de repousser, ou retourner l'enfant, pour lui faire prendre une autre situation.... il faut qu'elle ait les Jambes pliées, & recourbées entelle façon que ses Talons soient assez proches de ses Fesses, les Cuisses écartées l'une de l'autre, & tenuës en cet état par deux personnes assez fortes. Il y en aura aussi quelque autre qui la retiendra pardessus les Bras, afin que son Corps ne vienne à suivre en faisant l'attraction de l'enfant, pour laquelle il est quelquefois besoin d'une très-grande force.... le Chirurgien sera assis sur un siege d'une hauteur proportionnée à la situation de la femme, qui doit être couchée en telle sorte que l'entrée exterieure de sa Matrice réponde environ à la hauteur du Coude du Chirurgien assis, afin qu'il les puisse faire plus sûrement, & plus commodément, sans se fatiguer avec excès. L'enfant étant retourné, on remettra la femme dans la situation que nous avons décrite pour l'Accouchement naturel. 1. 2. chap. 11.

Un défaut essentiel dans la Pratique de tous les Accoucheurs, est l'unisormité des situations, qui rend presque toûjours les Operations, & plus laborieuses pour la semme, & plus fatigantes, & plus difficiles pour l'Operateur. Il est inutile de s'arrêter ici à faire sentir le désaut de cette situation dans les differens Accouchemens contre nature, il nous suffit de prier le Lecteur de ne point perdre de vûë ce passage de Mauriceau, asin d'être en état de confronter la Prassage de Mauriceau, asin d'être en état de confronter la Prassage de Mauriceau.

tique de cet Auteur, avec celle de M. de Deventer.

# Suite du Chapitre X XVI.

Omme il n'y a à la Campagne ni Medecins, ni Apoticaires, & qu'on ne peut les faire venir aussi-tôt qu'on en a
besoin, il faut que les Sages-Femmes ayent toûjours un Anodin efficace, & qui puisse enlever sur le champ les fausses
douleurs; mais il ne faut pas s'attendre qu'une femme accouchera sans douleurs, & encore moins entreprendre de calmer les veritables. On ne doit se fervir de calmans, que pour
appaiser les douleurs inutiles, ou du moins pour les adoucir
considerablement. Nous n'avons rien de plus efficace pour
cet effet que l'Opium, Remede merveilleux entre les mains
d'un Medecin habile, qui sçait le préparer, & s'en servir à
propos, infiniment dangereux, & poison veritable entre les

mains d'un étourdi, & d'un ignorant.

Il y a differentes préparations de l'Opium, qui ne sont pas également bonnes. Paracelse, & Van-Helmont, ont parlé avec éloge de ce Suc, & de sa préparation; mais ils n'ont point rendu public le moyen de corriger ce qu'il a de nuitible. Georges Sterkey leur Interprete, qui s'est plus étendu sur cette matiere, & sur la maniere de le corriger, s'en est cependant expliqué avec tant d'obscurité, qu'il faut sçavoir deviner, si l'on veut comprendre quelque chose à ce qu'il a écrit. On diroit qu'il a plûtôt pris à tâche d'obscurcir ces Auteurs, que de les éclaircir; quoiqu'il en soit il a engagé beaucoup de personnes à chercher ce Correctif de l'Opium. Mais pourquoi ne l'appeller que Correctif de l'Opium? c'est trop restraindre son action; puisqu'il ôte non seulement à l'Opium, mais à tous les Vegetaux nuisibles cette nature empoisonnée, qui en fait apprehender l'usage, en ne leur laisfant que les qualités avantageuses à l'homme & que par son moyen l'Opium, l'Hellebore blanc, & noir, & toutes les autres herbes empoisonnées peuvent devenir; & deviennent des Remedes falutaires.

J'avouërai franchement que j'ai passé seize ans à chercher ce Correctif, sans avoir eu le bonheur de le trouver; & je n'ai

h'ai pû réissir à l'avoir dans le degré de perfection, où Sterkey paroît l'avoir eu, quoique depuis quelques années je l'aye beaucoup perfectioné. Quoiqu'il en soit, l'experience m'a appris que mon Correctif mêlé avec la Poudre, ou le Suc d'une Plante, ou d'une Racine, sans aucune effervescence, sans séparation, & fans diminution de poids, & de quantité, en un mot, par le seul mêlange, a tellement dompté les poisons Vegetaux, qu'on les pouvoit donner sur le champ, comme un Remede très-salutaire, & très-efficace. Ce qui me force de penser avec Sterkey, que le poison des Vegetaux n'est point de l'Essence, ni même une qualité essentielle de la Plante, mais un défaut de maturité, ou une crudité, que ce precieux Correctif répare dans le moment. Je l'appelle précieux, non pas qu'il coûte beaucoup à ceux qui le sçavent bien préparer, quoique sa recherche ait ruiné un grand nombre de personnes; mais à cause de l'universalité de son action, pour préparer toute forte de Remedes; car non-seulement ce Correctif dompte les poisons de toutes les parties des Vegetaux, & change toute leur substance en Remedes falutaires, mais il fert à en extraire des teintures agréables, & incorruptibles, en séparant les parties subtiles, & essentielles, des parties grossieres. L'Opération de ce Correctif universel est si prompte, qu'un seul Medecin peur par son moyen préparer plus de Remedes, qu'une Ville très-peuplée n'en peut employer; mais ce Secret ne doit être sçu; que de ceux à qui le souverain Medecin en a bien voulu faire part.

Cependant pour n'avoir pas mis inutilement le Lecteur en appétit, en lui parlant d'une Opération, que je n'ai envie de lui découvrir, que fort obscurément, je vais lui apprendre un autre moyen de corriger, non-seulement l'Opium, mais les qualités empoisonnées de presque tous les Vegetaux; & je suis persuadé, que les amateurs de la Chimie me sçauront bon gré de leur avoir communiqué ce Secret. Cette préparation est aussi universelle, & aussi sûre, que celle du Correctif universel; mais elle demande plus de travail; quoique l'autre ne se fasse pas sans peine. Je ne décrirai pas cette préparation énigmatiquement. Je la mettrai

DBSERVATIONS

à la portée de ceux-mêmes qui n'ont qu'une teinture de Chimie; mais tous ne réüffiront pas également; ceux qui ont plus d'adresse, & de soin, auront plus de succès. Voici donc avec sincerité la préparation de tous les Vegetaux, par le moyen du Pain.

# Préparation des Vegetaux avec le Pain de Segle.

Prenez quelques Herbes que ce soient, vertes, ou seches. (j'approuve ces dernieres, quoique je ne m'en sois Jamais servi.) Réduisez les seches en poudre très-fine, & pilez les vertes, jusqu'à les réduire en boüillie. N'employez que des Herbes, ou des Racines huileuses, & qui ayent beaucoup d'énergie; car les froides, & aqueuses ne valent pas la peine qu'on se donneroit. Mêlez avec ces Herbes de la mie de pain frais, sait avec la meilleure Farine de Segle, & une quantité suffisante de levain. La proportion des Herbes avec le pain doit être de 1, à 2, ou 3, augmentant le pain, suivant la force des Herbes, ou la malignité de leur poison. Lorsqu'on veut par exemple corriger l'Opium, qui a beaucoup plus de force, que le Pavot, dont il est extrait, il faut augmenter la dose

du pain.

J'ajoûte à chaque livre d'Opium, quatre, ou six livres de pain. Mais il faut observer, que, si l'Opium est assez nouyeau, & assez mol, pour pouvoir se distribuer dans tout le pain, en le pilant dans un Mortier de fer, sans se ramasser par grains entre les parties de la mie, il n'a pas besoin de préparation précedente, il suffit de le piler avec la mie, jusqu'à ce qu'on ne le voye plus; mais s'il est trop sec, il le saut couper par petites rouelles, & le piler exactement, l'humectant en même-tems avec de l'eau de pluye, afin qu'il s'amollisse par le moyen de la chaleur, ou en pilant seusement, suivant l'occasion. Quand on l'a réduit en consistance d'extrait, & qu'il ne s'y trouve plus de grumeau, il est propre à être pilé avec le pain; mais il ne faut pas mettre tout à la fois; il faut en mettre à differentes reprises autant qu'on en peut mêler commodément dans un grand Mortier. Tout l'Opium étant aunti mêlé exactement avec le pain, on mêle ensemble tout

SUR LES ACCOUCHEMENS. 128 ce qui a été pilé séparément, & on le pile encore pendant quelque-tems. On met alors ce mélange sans addition dans une Cucurbite de verre, en le pressant, de maniere qu'il n'y ait point de vuide sensible. Il faut que la surface de la masse foit platte, & égale, sans quoi elle secheroit, & se moisiroit; il faut que la Cucurbite soit assez forte, pour résister à l'effort des vapeurs rarefiées, & qu'elle soit assez grande, pour que la masse soit à peu près égale en hauteur, épaisseur, & largeur; qui est la meilleure proportion qu'on puisse garder. Alors on y adapte un Vaisseau de rencontre qu'on lutte exactement. On peut se servir d'un Lut composé avec la cire, la Résine, & le verre réduit en poudre très-fine. Le tout étant fondu selon les regles, on en prend avec une Spatule de ser chaude, ou autre Instrument de fer poli, & on en garnit exactement les jointures; après quoi on met la Cucurbite dans un Bain de vapeurs, en prenant garde de l'ajuster, de maniere que pendant quarante jours, que doit durer la digestion de la masse, la chaleur du Bain ne fasse point fondre, & décoler le Lut, de crainte qu'un nouvel air n'entre dans la Cucurbite.

Elle doit être placée dans le Bain, de maniere qu'elle ne touche pas l'eau, c'est-à-dire, deux, ou trois doigts au-dessus; il ne faut pas aussi la mettre trop près des bords duBain, mais l'ajuster en sorte qu'elle y entre deux, ou trois doigts au-dessus de la masse, afin qu'elle s'échausse également de tous côtés. Il faut alors laisser la masse en digestion pendant quarante jours, & quarante nuits,à une chaleur égale, ayant soin que l'eau ne diminuë pas trop, & que la chaleur ne s'affoiblisse pas. J'ai fait faire pour cet effet un Fourneau, de maniere, que mettant un Chaudron à l'endroit de la cheminée, je ne manquois jamais d'eau chaude; & trois fois par jour j'en faisois entrer dans le Bain par un Tuyau fait exprès, jusqu'à ce qu'il commençat à s'en écouler par un autre Tuyau; ce qui me faisoit connoître certainement, que le Bain étoit plein, & m'empêchoit d'en mettre plus qu'il ne falloit. Il ne faut point que l'eau bouille ; mais il faut qu'elle approche de ce dégré de chaleur; car si la chaleur est trop grande, il y a du danger que les Vaisseaux ne cassent, & que la matiere ne se seche ;

Qij

OBSER VATIONS

& ne se brûle; & si la chaleur est trop lente, il est à craindre que la masse ne moississe, & qu'ainsi l'on ne perde ses peines. La chaleur doit donc être continuelle, & moderée. Alors vous verrez dans le Vaisseau des vapeurs, qui tourbillonnent doucement, & continuellement, & le tems passé, vous serez payé de vos peines.

La digestion achevée, l'on met la Masse dans une terrine, & on verse dessus autant d'eau de pluye, qu'il en faut, pour séparer l'Opium de la mie de pain, ce qui se fait en exprimant la Masse, après l'avoir suffisamment delayée avec les mains.

Si vous croyez n'avoir pas tout emporté par la premiere lotion, vous pouvez la réiterer, & cela, tant que vous jugerez que tout l'Opium est séparé. Alors vous laisserez reposer la Liqueur pendant quelque tems, afin de laisser précipiter ce qui peut y être resté d'étranger, & vous la verserez par inclination; après quoi vous la mettrez dans des Vaisseaux de Verre, ou d'Argile vernissés, pour la faire évaporer, jusqu'à la consistance d'extrait solide; alors on y ajoûte partie égale de bon Saffran Oriental réduit en poudre très-sine, on mêle le tout dans le Mortier de ser, & l'on a un Composé excellent, dont on peut saire des Pilules en tout tems. Je puis assirer que cette Masse payera au decuple le travail, & la dépense, & que j'en ai employé au bout de douze, & treize ans, dont la force n'étoit en aucune maniere alterée.

Je me suis servi avec beaucoup de succès de la même methode pour tirer avec l'Esprit de Vin des teintures de presque tous les Vegetaux, asin qu'étant en sorme liquide, je les pusse mêler les unes avec les autres, ou avec d'autres Drogues, suivant le besoin, & l'état des Malades; & quoique presque toutes, sur tout celle de Sabine, ayent fait de bons essets, je puis assurer qu'aucune préparation ne m'a jamais si bien

réuffi, que celle de l'Opium.

L'Opium ainsi préparé se donne aux adultes depuis un grain, jusqu'à quatre. Dans des douleurs très-aiguës je l'ai donné jusqu'à douze; mais c'est un exemple que je ne conseillerois pas de suivre. En general on peut compter que, si deux grains ne sont point leur esset, les deux suivans répondent à pos esperances. Mais il saut observer que ceux qui sont usa-

SUR LES ACCOUCHEMENS.

ge de ces Pillules, doivent toûjours se mettre en état de suer; & que si deux, ou trois heures au plus après la premiere prise le malade ne sent un soulagement considerable, c'est une marque que la dose n'a pas été assez forte, ou, ce qui n'arrive pas une sois en cent, que le corps est tellement disposé; que l'Opium augmente plûtôt les douleurs, qu'il ne les diminuë. Je connois deux, ou trois personnes dans ce cas; d'où je conclus, que toutes les Loix de la Nature dépendent de

la seule volonté de leur Auteur.

Je pourrois m'étendre ici fort au long sur les vertus, & les effets de l'Opium, & donner la maniere de tirer de la préparation que je viens de décrire, une teinture incorruptible de ce suc; mais cela m'arrêteroit long-tems, sans servir le moins du monde à mon projet. Il suffit à la Sage-Femme de sçavoir où elle prendra de l'Opium ainsi préparé, de lui dire que dans les douleurs équivoques des semmes en travail elle peut sûrement, & sur le champ leur en faire prendre deux grains, & en cas qu'une heure après elles ne se trouvent point soulagées, résterer la dose; rarement on aura besoin de la troisséme. Qu'elle observe cependant si la malade sent quelque soulagement; si cela est, il faut differer pendant deux heures à donner une seconde prise; mais si les douleurs recommencent alors, il faut aussi recommencer à donner le Calmant.

Il n'est pas besoin de dire à ceux qui connoissent les vertus de l'Opium, à quoi cette préparation est bonne; c'est pourquoi j'en demeurerai là, content d'avoir fait part aux veritables Medecins d'une préparation aussi excellente.

Les Sages-Femmes qui n'ont pas occasion de trouver cette préparation, ou qui ne la sçauroient faire elles-mêmes, doivent appeller un Medecin habile, ou avoir recours à tous les Remedes imaginables, pour le soulagement des semmes. Je le repete : la moindre de ces douleurs équivoques est plus aiguë, que les plus grandes des veritables. On ne doit point trouver étrange que j'insiste si fort sur cette matiere, & sur l'importance de ce Remede; ma semme, qui a eu dix enfans, n'a manqué de sentir ces douleurs, qu'une seule sois, & c'est aussi la seule, où elle ne se soit point servie de ce merveilleux.

Remede, qui, graces au Ciel, l'a toûjours tirée d'affaire.

Les personnes qui se servent de mes Pillules sudorifiques, scavent qu'on les peut employer aux mêmes usages que la préparation d'Opium, que je viens de donner, & avec le même succès. J'ai commencé par donner la préparation de l'Opium, pour m'éloigner de ces Auteurs qui font un étalage pompeux des Médicamens qu'ils composent, parce qu'ils en tirent un profit. J'ai voulu écarter de moi ce soupçon, en donnant ma préparation d'Opium, & j'ajoûte encore à cet effet, que l'Opium préparé avec le suc de Coings, suivant la methode de Van-Helmont, fait encore le même effet; mais il ne faut pas de négligence dans cette préparation : sans cela elle se moisit, & se gâte facilement. Cependant je lui préfere la préparation avec le Pain, qui est celle de Paracelse, quoiqu'il ne l'ait clairement décrite en aucun endroit. Mon dessein même n'étoit pas de l'expliquer si clairement; mais celui qui m'a déterminé à sacrifier mes interêts particuliers au bien de mon prochain, en mettant cet Ouvrage au jour, & le remplissant de toutes les connoissances nécessaires aux Accouchemens, ne m'a pas permis de cacher cet important Remede.

Ceux donc qui craignent la dépense, ou le travail, ou qui n'ont pas l'occasion, ou l'habitude de travailler suivant cette méthode, & qui ne peuvent faire faire ce Remede, pourront en sa place employer mes Pilules sudorifiques, dont beaucoup de familles de Hollande, Zelande, Frise, &c. se servent depuis plusieurs années avec beaucoup de succès, non-seulement dans ce cas, mais dans une infinité de Maladies. Et comme beaucoup de personnes seront sans doute bien-aise de connoître les vertus, & l'usage de ces Pilules, je les satisferai ici en peu de mots, en commençant par avertir, qu'elles sont composées des Vegetaux les plus efficaces, préparés, & corrigés avec ce Correctifuniversel de tous les poisons des Vegetaux, c'est-à-dire, l'huile, & le sel, tellement joints, & mariés, qu'il en résulte un composé blanc, & épais, comme de la Crême, & d'une saveur douce, lequel melange peut se mêler avec l'eau, ou l'esprit de Vin, sans que le sel, & l'huile se dissolvent; ainsi ceux qui sçauront

SUR LES ACCOUCHEMENS. 127 mêler, & joindre, avec les conditions susdites, les sels Alkalis sixes des Plantes, avec deux, ou trois sois autant de leur Huile Spiritueuse, extraite par la distillation, ou bien, comme on l'appelle, Huile Essentielle, auront dénoué le nœud Gordien, & auront trouvé le secret de déraciner la malignité des Vegetaux, & de changer les substances nuisibles, & empoisonnées, en Médicamens salutaires. Ce moyen, je le ré-

des Plantes. Il ne faut donc pas s'étonner, s'ils peuvent en pénetrer le Tissu, & corriger ces Sucs cruds, & déreglés, qui envelopent les qualités Medicinales des Plantes.

Des vertus, & de l'usage des Pilules Sudorifiques.

pete, n'est rien autre chose, que le Sel, & l'Huile essentiels

On peut regarder ces Pilules, comme un Remede universel, puisqu'elles s'employent avec succès, non-seulement dans quelques Maladies, mais dans presque toutes, soit qu'elles soient nouvelles, ou inveterées; & comme beaucoup de personnes en usent journellement, qu'elles en ont chez elles, & que je me suis trouvé dans la nécessité de leur en donner par écrit, & à mes amis, la vertu, & l'usage, pour m'éviter la peine de recommencer si souvent, j'ai cru devoir faire imprimer le Memoire suivant.

## On employé avec succès les Pilules Sudorifiques dans les Maladies suivantes.

1º. Dans toutes les Fiévres intermittentes, & continuës, même les Fiévres Malignes, mais avec quelques differences par exemple, dans toutes les Fiévres intermittentes Doubles-Tierces, Tierces, & Quartes, l'usage des Pilules est le même; il faut seulement observer de n'en prendre qu'une, c'est-à-dire, douze grains pour un Adulte, une, ou deux heures avant l'accès, après quoi l'on boira un verre de Vinde France, ou d'Espagne, suivant le temperamment du Malade, & la qualité de la Fiévre; car les personnes d'un temperamment chaud, & sec, qui n'ont que peu, ou point de frisson, suivi d'une chaleur longue, & brûlante, doivent

plûtôt se servir de Bierre, que de Vin. Et une, ou deux heu? res après, elles boiront quelques prises de Cassé chaud; c'est ce qu'il faut observer, sur-tout, dans les Fiévres Ardentes, & Continuës; mais au contraire, si quelqu'un est d'un temperamment froid, & humide, & que le frisson soit violent, il doit plûtôt prendre après la Pilule un verre de Vin de France, ou d'Espagne, & se couchant dans un lit bien-fait, & bien bassiné, s'exciter à suer, avant que le frisson commence; il fera certainement moins violent, & la chaleur, & les autres symptômes diminuëront de même. Si le ventre est resserré, il faut, avant de prendre les Pilules, commencer par se purger; si l'on a des Nausées, prendre un Vomitif; car il est important de dégager l'Estomac des sucs indigestes qui le surchargent, & causent les Nausées; Mais si le Malade n'a aucun de ces symptômes, & que la Fiévre soit fon feul mal, il se servira de ces Pilules avant l'accès, sans qu'il foit besoin de préparations précedentes, & la Fiévre, diminuant de jour en jour, ne revient plus après quelques prifes.

Une personne attaquée d'une Fiévre ardente, accompagnée de douleurs de Tête, & de différentes parties du corps, avec une alternative frequente de froid, & de chaud, appréhendant que ce ne soit la Rougeole, ou la petite Verole, qui cause ces symptômes, si elle a été à la selle le jour, ou la veille, n'a qu'à prendre une Pilule, & après, un verre de Vin, ou de Bierre, & se mettre en état de suer abondamment. Douze heures après, elle entretiendra fa fueur par une seconde Pilule, & continuëra ainsi de douze, en douze heures, tant qu'elle sentira des douleurs, qui cessent ordinairement au troisiéme, ou quatriéme jour, lorsque la Rougeole, & la petite Verole commencent à paroitre. Alors, comme le Malade se trouve en meilleur état, & qu'il n'a plus besoin de ces sueurs continuelles, puisque la Maladie est déclarée, c'est assez de prendre une Pilule de tems en tems, après avoir mis au moins vingt-quatre heures de distance entre chacune. Si ce n'est point la Rougeole, ou la petite Verole, l'usage des Pilules guérira les douleurs, & la Maladie, & les symptômes; si c'est la petite Verole, elle

est plûtôt guérie, & vient rarement à suppuration; mais si le Malade n'avoit point été à la selle, pendant les deux, ou trois premiers jours, je lui conseille de vuider les premieres voyes par un Purgatif approprié à son temperamment, ou de prendre un Lavement, si ce remede est plus de son goût. La Purgation n'est point à craindre dans ces Fiévres, accompagnées de symptômes, qui annoncent la Rougeole, ou la petite Verole; mais aussi-tôt que l'un, ou l'autre Remede aura fait son esset, il saut prendre une Pilule, & entretenir la sueur, comme nous l'avons déja dit.

Mais lorsqu'un Corps plethorique est attaqué d'une Fiévre ardente, avec tension douloureuse des Hypochondres, Delires, ou Convulsions, il ne doit point se servir des Pilules, sans avoir préalablement pris l'avis d'un Medecin habile.

Il faut remarquer que la dose est differente pour les enfans. Depuis un an jusqu'à deux, on ne doit donner toutes
les douze heures, que la sixiéme partie d'une Pilule; depuis
quatre jusqu'à six, le quart; depuis huit jusqu'à dix, le tiers;
depuis douze jusqu'à quatorze, la moitié; & ainsi en augmentant, à raison de l'âge, & des forces. On n'en donnera
que la moitié de six en six heures aux personnes foibles, ou
bien la sixiéme partie, toutes les deux heures, ou en nature,
ou dissoute dans la Bierre, ou du Vin de France, ou d'Espagne, ou quelqu'autre Liqueur qui se trouve, ou qui convient à la Maladie. Je puis assurer que ces Pilules sont souveraines dans les Rougeoles des ensans, & qu'elles n'ont jamais trompé mes esperances.

2°. Dans la Dysenterie, ou la Diarrhée, on peut tous les jours, ou tous les deux jours donner une Pilule avec du Vin d'Alicante, ou quelqu'autre Vin rouge. On la peut donner entiere à quelques Malades tous les soirs avant le souper; il vaut mieux pour d'autres la faire prendre par parties à diverses reprises. Ces Pilules arrêtent le Cours de Ventre, & appaisent les douleurs qui les accompagnent, en corrigeant

leur cause, c'est-à-dire, l'âcreté des humeurs.

3°. Ces Pilules font merveille dans la Goute. Elles détruifent la cause des douleurs, qui est l'âcreté de la Lymphe, & résolvent petit à petit les obstructions qui produisent le Tuf, 130 & les Nodosités des Gouteux. Ainsi ceux, qui dans le contmencement de la Maladie, & avant la formation de ces concretions, auront fait usage des Pilules, peuvent compter qu'ils vaincront la Maladie, ou au moins qu'ils retarderont ses progrès. Ceux qui sont attaqués depuis long-tems de ce mal, & qu'il retient au lit chaque année pendant long-tems, recevront de l'usage des Pilules un soulagement considerable, & empêcheront la Maladie d'augmenter, si le mauvais régime, ou les passions de l'Ame n'en détruisent l'effet. Si les douleurs sont bien violentes, on prend une Pilule toutes les douze heures, jusqu'à ce qu'elles s'appaisent, ce qui arrive ordinairement le premier, ou le second jour; alors on en prendra une de tems en tems, & l'on se fera suer abondamment. Il n'est pas nécessaire que les personnes accoûtumées au Vin en discontinuent l'usage, même pendant l'accès, pourvû qu'elles en usent modérement. Ces Pilules corrigent, & émoussent les acides, & les âcres du Vin.

4°. On employe avec succès ces Pilules dans les Coliques; & les Tranchées, même dans celles qui regnent aux Indes Occidentales, nommées Beljack. On en prend une, ou une demi, suivant l'âge, & les forces. Si les douleurs ne diminuent pas au bout de deux heures, il faut en résterer la dose; mais si elles diminuënt, il faut discontinuer d'en donner, & attendre, pour le faire, qu'elles recommencent. Alors on

en donnera la même dose.

5°. Dans toutes les Toux, & Catharrhes, ces Pilules, sont très-efficaces. On en prend une après le souper, & l'on va se coucher, pour tâcher de dormir, & de suer. Le lendemain on garde le lit plus long-tems, & l'on s'apperçoit, que l'âcreté des humeurs diminuë, qu'elles commencent à s'épaissir, & à mûrir, & que la Toux, & la douleur s'appaisent. Pour guérir promptement, il faut s'abstenir d'alimens liquides, & solides, âcres, acides, ou salés, ne point s'exposer à l'air froid, & tenir toujours dans la bouche un morceau de Reglisse. Ces Pilules appaisent aussi la toux des Phissiques, & l'âcreté du Pus qu'ils crachent; mais il est à propos de ne leur donner toutes les six, ou douze heures, qu'un quart, ou un sixième de Pilule, dissoute dans quelque bon Vin vieux, d'Espagne, de Candie, ou autre.

Néphretique, & aux personnes qui ont la Pierre. Dans l'un, & l'autre cas on prend une Pilule, & l'on réïtere deux heures après, si la douleur ne s'appaise. Lorsqu'elle l'est, toutes les nuits, ou de deux l'une, on prend une Pilule. On n'en a pas continué l'usage pendant quelques semaines, qu'on s'apperçoit que les douleurs ne reviennent plus si souvent, que le sable passe avec moins de douleur, que l'urine n'est plus si âcre, ni si brûlante, & que ces Maux se supportent plus aisément, ces Pilules attaquant la cause de ces Maladies, & l'empêchant d'augmenter.

7. Dans les maux de Tête, & de Dents, s'ils sont considerables, on prend une Pilule le soir; & lorsque la carie a rongé le dehors de la Dent, on peut mettre dedans un morceau de la Pilule, & se coucher bien chaudement, pour exciter la sueur. Mais si la douleur est plus aiguë, & qu'elle ne diminuë pas au bout de deux heures, on peut prendre une seconde Pilule, & rester plus long-tems au Lit le lendemain.

8. On peut faire usage de ces Pilules dans toutes les douleurs, quelles qu'elles soient, & dans quelque endroit qu'elles se sentierement, elles

les soulagent, & les diminuënt considerablement.

9. Ces Pilules sont d'un grand secours aux semmes qui ont leurs regles supprimées. Elles en peuvent prendre une, lorsqu'elles vont se coucher, huit, ou dix jours avant le periode, en buvant après un verre de Vin chaud, dans lequel on aura mis un peu de Saffran Oriental, & de Macis, ou, si cette Boisson leur déplaît, elles prendront un Boüillon de Lait, dans lequel on aura insusée du même Saffran, ou du Vin d'Espagne, ou de la Bierre vieille, qui ne tire pas sur l'aigre.

10. Ces Pilules soulagent beaucoup les semmes en travail, attaquées de douleurs fausses, ou équivoques, qui retardent l'Accouchement. On leur en donne une, ou une demie, suivant leurs forces. Elles enlevent bien-tôt les fausses douleurs, fortissent la semme, & laissent aux douleurs veritables le tems de procurer l'Accouchement. Mais si, une heure après la premiere prise, les douleurs équivoques ne diminuënt pas,

Rij

11. Ces Pilules calment aussi les douleurs qui suivent l'Accouchement. On en peut alors donner le quart, ou la moitié. Elles facilitent les purgations, en sortifiant les Parties affoiblies; mais il ne saut pas que celles qui ont les purgations trop abondantes en sassent usage, à moins qu'elles ne soient accompagnées de douleurs violentes. Il saut alors en prendre peu à la sois, éviter le Vin, & tout ce qui peut augmenter l'écoulement, & se livrer à un entier repos.

12. Les personnes attaquées de Courbature se trouveront très-bien d'une Pilule avalée avant de se coucher, dans un verre de bonne Bierre, & bien cuite, sur-tout si elles suent

copieusement.

13. Dans les Engourdissemens, l'épaisseur du Sang, la lenteur de sa Circulation, l'Enslure des Jambes, & les douleurs que l'on sent dans plusieurs Parties du Corps, comme il arrive dans le Scorbut, il faut prendre tous les jours avant de se coucher un Pilule avec un verre de Vin chaud, se coucher chaudement, exciter une sueur abondante, & se purger tous les huit, ou dix jours, si le Ventre est resservé.

14. Ces Pilules soulagent beaucoup les Hydropiques, en divisant la Lymphe, & évacuant la serosité du Sang par les urines, ou les pores; ainsi elles peuvent guérir les Hydropisies nouvelles; mais il saut se purger de tems en tems avec les Hydragoges, & boire après chaque Pilule, un verre de Vin

chaud avec de la Muscade.

15. Dans les Rhumes de Cerveau, qui causent subitement la Surdité, il saut prendre une Pilule avant de se coucher, & enveloper sa Tête d'un Coussin de plumes, de maniere qu'on suë copieusement, & en peu de tems on se portera mieux.

En general ces Pilules ont une vertu sudorifique, & diuretique; elles corrigent l'âcreté, ou la salure des humeurs; resistent au Poison, & le domtent, appaisent toutes les douleurs, calment les mouvemens trop violens de l'ame, disfolvent les humeurs épaisses, levent les obstructions, ramollissent les duretés, divisent, adoucissent, & rendent sluides toutes les Liqueurs. C'est ainsi qu'elles adoucissent, ou guérissent toutes les douleurs. Ainsi elles sont très-bonnes dans

les peurs violentes.

Ces Pilules d'ordinaire operent promptement; c'est pourquoi il n'en faut continuer l'usage que quinze jours, ou trois semaines. Ceux qui ne se trouveront pas soulagés au bout de ce tems, doivent abandonner ce Remede; mais si l'on sent du soulagement, on peut continuer jusqu'à une pasaite guérison, ou l'on peut se purger de tems en tems, & reprendre ensuite l'usage des Pilules. Ceux qui s'en serviront avec prudence, & dans les tems savorables, & qui sçauront y entremêler quelques autres Remedes qui augmentent, & accelerent leur esset, s'en trouveront mieux que les autres.

Quand je parle de purgation, je n'entends pas que ceux qui se servent de mes Pilules soient obligés de prendre de tems en tems un fort purgatif. Mais si l'on a pris pendant dix, ou douze jours de suite ces Pilules pour domter quelque maladie inveterée, comme le Scorbut, & l'Hydropisse qui le fuit, la Goute, les douleurs de Reins, la Nephretique, &c. Car les Maladies Aiguës finissant bien-tôt, ne laissent pas le tems de faire un long usage des Pilules sudorifiques, on peut pendant les sept, ou huit jours suivans, prendre avant le souper, ce qu'il faut toûjours pratiquer, une de mes Pilules purgatives, qui fortifient en même tems; & si une ne fuffit pas pour faire aller une, ou deux fois à la selle par jour, & vuider la matiere âcre, que les Pilules sudorifiques ont dissoute, on en peut prendre deux. L'Operation de ces Pilules purgatives est si douce, que j'ai coûtume d'en donner une avant souper aux femmes le second, ou le troisséme jour après l'Accouchement, sur-tout si elles ont eu auparavant, & si elles ont encore le Ventre resserré. Ce qui les garantig des douleurs, qui dureroient trop long-tems, des Délires, des Fiévres violentes, & des autres accidens, que la constipation leur cause très-souvent.

Ceux qui font usage de mes Pilules sudorissques, employent aussi pour l'ordinaire mes Pilules purgatives, & en

134 même tems confortatives. Elles operent très-doucement, & peuvent être employées dans tous les cas, où il faut purger, avant, ou après l'usage des Pilules sudorifiques, & meme sans qu'on s'en serve. On en peut donner aux enfans, & aux adultes, aux personnes en santé, & aux malades, de quelque temperament qu'ils soient. On peut avec ces Remedes domter toutes les maladies qui peuvent se guérir, & celles qu'ils ne déracineront pas, auront bien de la peine à ceder à d'autres.

#### CHAPITRE XXVII.

Comment les Vices de conformation du Bassin peuvent empêcher l'Accouchement.

N des obstacles à l'Accouchement, & qui en augmente les douleurs, est la mauvaise conformation du Bassin. Qu'il soit trop grand, trop petit, ou trop applati, il en naît des inconveniens, que la Sage-Femme doit connoître, afin d'y apporter les Remedes convenables; c'est pourquoi nous

parlerons de chacun de ces défauts en particulier.

Un Bassin trop étroit est très-désavantageux. Je l'appelle étroit, quand il n'est pas proportionné à la grandeur du Corps. Les femmes petites de taille ne sont point toûjours celles qui ont le Bassin le plus petit. Quelquesois elles l'ont plus grand, que les grandes, & de même les grandes plus petit, que les petites; d'où il suit qu'on peut dire d'une femme qu'elle a le Bassin trop grand, & d'une autre qu'elle l'a trop petit. Car, quoiqu'il arrive à de petites femmes de mettre au monde de grands enfans, & à de grandes de donner le jour à des petits, il est plus ordinaire de voir les enfans proportionés à la grandeur du corps de leur mere; d'où il suit nécessairement que si une petite femme doit accoucher d'un grand enfant, elle ne le peut faire sans beaucoup de peine; parce que ce n'est qu'à force de douleurs qu'une Tête, & un Corps, aussi grands, peuvent être poussés au travers d'un Bassin aussi étroit. Il peut même arriver que l'enfant soit si gros, & si grand, qu'il ne

puisse passer par le Bassin; & je sçais, mais le cas est rare, qu'il y a des femmes qui ont toutes les peines du monde à accoucher, quoique la Matrice, & l'enfant soient bien placés, & ce dernier bien tourné, tant elles ont le Bassin étroit. Une preuve de la verité de ce fait, c'est qu'elles n'accouchent qu'avec des peines infinies, quoique tout paroisse parfaitement bien disposé au commencement du travail, & que la Figure de la Tête de leurs enfans est tellement oblongue, quand ils naissent, qu'il faut la manier, & l'ajuster tous les jours, pour lui donner une figure convenable. De plus, le Visage de ces enfans est livide, & meurtri; parce qu'ils ont été trop long-tems pressés dans cet étroit passage; ce qui fait que les uns viennent morts, d'autres extrêmementfoibles, & demi morts; & fouvent il se passe plusieurs jours, avant que cette lividité, ou ces meurtrissures disparoissent. Une Sage-Femme habile peut dans ce cas être bien utile à l'enfant, en lui figurant la Tête d'une maniere convenable.

Je remarquerai en passant, que ce n'est pas sans raison que la Tête des enfans est ouverte, c'est-à-dire, que leur Crane n'est pas composé d'un seul Os, & que les Sutures sont encore membraneuses, & sur-tout le sommet. C'est afin que dans une occasion semblable, les Os du Crane puissent se serrer, & même se croiser, pour former une Tête oblongue; ce qui ne pourroit arriver, si les Os, & les Sutures étoient dans les enfans aussi solides, que dans les adultes. D'où je conclus que, quand même la Matrice, & l'enfant seroient bien situés, un Bassin trop étroit non seulement augmente les difficultés de l'Accouchement, mais peut causer la mort à la mere, & à l'enfant, si l'Art ne vient au secours. Un autre inconvenient, c'est que la petitesse du Bassin est cause que la Matrice s'éloigne aisément de sa direction naturelle, & devient Oblique, ce qui cause toûjours un travail très-sâcheux, dont nous parlerons en son lieu.

Si le Bassin trop petit est sujet à des inconveniens, celui qui est trop applati, quoique suffisamment grand, n'empêchera pas moins la descente de l'Uterus, & de l'enfant. J'appelle Bassin applati celui, ou, quoique les Os des Iles mar-

qués b b sur la premiere Planche, soient suffisamment éloignés l'un de l'autre, les Os Pubis d d s'approchent trop de la Courbure superieure a e de l'Os Sacrum; ou bien, si l'on conçoit mieux par la seconde Figure, ou la distance de l'Os Pubis f a la Courbure superieure de l'Os Sacrum a b n'est pas assez grande. Cette structure du Bassin non seulement empêche l'entrée de l'enfant, s'il a la Tête grosse, quoique la Matrice soit bien placée, mais occasionne l'inclinaison de la Matrice en devant, ouen arriere, de l'un, ou de l'autre côté; ce qui produit nécessairement un Accouchement laborieux.

Un Bassin trop grand a aussi son désavantage. J'appelle ainsi celui qui, comparé avec la Matrice, & l'enfant, est assez ample pour que la Tête de l'enfant, & la Matrice encore fermée, tombent facilement jusqu'à l'Orifice du Vagin. Ce grand espace ne resserrant pas la Matrice, ne la retient pas à une certaine hauteur; ce qui fait que la Tête de l'enfant, & les douleurs expulsives, en resserrant les Eaux, ne peuvent faire assez d'efforts contre l'Orifice de la Matrice, pour l'obliger de s'ouvrir; de maniere qu'il n'y a que l'Orifice du Vagin qui empêche l'enfant, & la Matrice, de tomber hors du Corps. Dans ce cas on sent les Eaux très-étenduës en large. Il y a même plus; elles forment hors du Corps une si grosse Tumeur, qu'il semble que l'enfant va jaillir, pour ainsi dire, avec elles. Il n'y a gueres de danger, s'il en arrive ainsi, & l'Accouchement est aisé; mais si l'Orifice de la Matrice est épais, & ferme, & l'Orifice du Vagin lâche, ce qui fait que l'un se dilate aisément, & l'autre avec peine, les Eaux, quoique moins étenduës en largeur, sortent du Corps avec impetuolité, l'Orifice de l'Uterus fait effort contre celui du Vagin, & non-seulement la Tête de l'enfant, mais l'Orifice de la Matrice fort du Corps; & , si on ne la retient, le relâchement du Vagin, & des Ligamens de la Matrice, sera cause de la chute de l'un, & de l'autre. C'est pourquoi la Sage-Femme doit avoir soin dès le commencement d'empêcher la Matrice de tomber si bas. Sa main, si elle est habile, fera avec d'autant plus d'avantage la fonction de l'Orifice du Vagin, qu'elle peut commodément soûtenir la Matrice à une plus grande hauteur.

Que

SUR LES ACCOUCHEMENS.

Que les Sages-Femmes voyent à ce propos, combien leur négligence, dans les cas les plus favorables, peut-être funeste aux femmes. Car il ne faut pas s'imaginer, que la chute de la Matrice, ou du Vagin, soit un accident leger. Il est au contraire très-fâcheux, & par les douleurs qu'il cause, & par l'incommodité qu'en ressent les semmes dans les moindres mouvemens qu'elles se donnent. Deplus, il les rend languissantes. Je ne dirai pas ici combien des femmes dans cet état sont incommodes, & à charge à leurs maris. C'est cependant à quoi exposent les Bassins trop larges; au lieu que ceux, qui sont plus étroits, soûtiennent la Matrice, pendant que les douleurs la baissent; ce qui fait que la Tête de l'enfant, & les Eaux comprimées dilatent son Orifice par la pression qu'elles sont contre lui. Si donc la grandeur du Bassin l'empêche de soûtenir la Matrice, c'est à la Sage-Femme à le faire par le bas, si elle ne veut que la femme soit exposée aux accidens, dont nous venons de parler.

Tout le monde est à portée de connoître, parce que nous venons de dire, de quelle importance il est, que la Sage-Femme s'instruise, dès qu'elle arrive auprès d'une semme, de la forme, & de la grandeur du Bassin. Elle doit donc commencer aussi-tôt par Toucher la semme, pour sçavoir exactement la situation de la Matrice, & de l'ensant, & si ce dernier est bien tourné, & se presente bien. Il saut encore qu'elle examine la Figure du Bassin, s'il est grand, ou petit, rond, ou plat, & comment la Matrice, & l'ensant, sont placès, ou tournés dedans, ou au-dessus; & suivant ce qu'elle aura découvert, elle doit mettre la main à l'œuvre; c'est-à-dire, tirer l'ensant sur le champ, s'il le saut, ou attendre l'Accouchement des seules douleurs; ou secourir la nature,

dans les cas, où elle manque.

Le premier devoir de la Sage-Femme, avant même que la Matrice, & l'enfant foient tombés dans le Bassin, est de s'éclaircir avec soin de la conformation du Bassin, sçavoir, si son bord est rond, ou applati, large, ou étroit, & de regler ses démarches sur cette connoissance. Car si le Bassin est applati, ou si les Os Pubis, & l'Os Sacrum sont peu éloignés, elle doit bien se donner de garde de faire faire des mouves

S

mens; ou des efforts violens, pour accelerer l'Accouchement. Car il y a lieu de craindre, qu'une secousse prompte, & violente, en faisant baisser la Tête de l'enfant, ne la fasse heurter contre les Os, avec assez de force, pour la casser; ce qui causeroit la mort à l'enfant; ou qu'elle ne s'engage tellement dans le petit espace, que laissent les Os, qu'on essaye inutilement ensuite à faire passer l'enfant; ce qui pourroit lui être funeste, & à la mere. Mais lorsque la femme aide doucement des douleurs moderées, ou que la femme ne se prête que peu aux douleurs, lorsqu'elles deviennent violentes, & que la Sage-Femme dirige sa Tête de l'enfant vers l'endroit le plus large du passage, elle passe ensin sans accident, malgré la petitesse du passage. Or, quand la Tête est passée, le reste du Corps passe aisément, à moins qu'il ne soit monstrueux. Les Sages-Femmes se trompent lourdement, quand elles obligent les femmes à faire de violentes contractions des Muscles du Bas-Ventre, & à se donner des peines infinies, ou lorsqu'elles aigrissent les douleurs par des Remedes, sans connoître distinctement la Figure du Bassin, & la situation de l'Uterus, & de l'enfant, ou les autres obstacles, qui peuvent se presenter. Je suis touché d'une veritable compassion pour le sort de ces infortunées, que l'imprudence, & l'ignorance des Sages-Femmes tourmentent, & affoibliffent si cruellement, & si inutilement. Voyons donc les moyens de les soulager.

Si le Bassin est bien formé, & qu'il ne pêche, que parce qu'il est trop étroit, pour laisser passer commodément la Tête, la Sage-Femme connoissant par l'Attouchement, que l'enfant se presente bien, & que le désaut vient du bord trop étroit du Bassin, doit prendre patience, exhorter la semme à faire de même, & l'empêcher de faire des essorts violens; & si les douleurs sont paresseuses, & ne viennent que rarement, il ne saut rien saire pour les accelerer. Il saut se donner du tems, asin de ne point satiguer la semme en travaux inutiles, & de laisser prendre à la Tête de l'ensant une sigure oblongue, au moyen de laquelle elle puisse passer; ce qui n'arriveroit pas, si la semme faisoit de fortes contractions. Au contraire, elle élargiroit le Sommet de la tête de l'ensant le semme de la tête

fant, en l'applatissant contre les Os; ce qui, par cette raison,

formeroit un nouvel obstacle à son passage.

Il n'est pas possible à l'Art d'écarter, ou de resserrer les Os du Bassin. Il n'y a que le Coccix, ou la pointe de l'Os Sacrum, qu'on puisse reculer, s'il empêche le passage de l'enfant, en avançant trop en dedans. Et il est absolument nécessaire, dans le cas present, que la Sage-Femme le recule; d'autant plus, que sa main le fera beaucoup plus aisément,

que la Tête de l'enfant.

Quand je parle de reculer 10s Sacrum, je n'entens pas, qu'on doive le faire, en introduisant seulement un doigt dans l'Anus, comme quelques Auteurs le recommandent assez négligemment. On ne peut au plus, par cette Opération, reculer que la pointe du Coccix. Mais j'entens que, dans le cas de nécessité, il faut tellement reculer tout le Coccix, & les Parties charnuës, qui sont aux environs, que le passage soit assez dilaté, pour laisser à l'enfant la liberté de sortir. Et comme cette Opération est d'une grande importance, je m'y arrêterai assez long-tems, & je l'expliquerai assez au long, pour reveiller l'attention des jeunes Sages-Femmes. Car cette Opération est plus avantageuse aux meres, & aux en-

fans, qu'on ne se l'imagine ordinairement.

Je me suis demandé plusieurs fois avec étonnement, pourquoi quelques Sages-Femmes étoient si long-tems à délivrer les femmes en Travail, pendant qu'elles disoient, que l'enfant étoit bien tourné, que les Eaux étoient écoulées, que la Tête avançoit assez considerablement en dehors de l'Orifice, & que les douleurs avoient affez de force. En réfléchiffant sérieusement sur cette matiere, j'ai reconnu que l'ignorance, & la mauvaise manœuvre des Sages-Femmes en étoit la cause. Je ne prétens pas cependant, que la Sage-Femme puisse, & doive délivrer une femme, aussi-tôt qu'elle arrive. Je sçais qu'il y a des cas où on ne le peut avec toute la science possible, & même où l'enfant ne peut venir, quoiqu'il presente la Tête à l'Orifice de la Matrice; aussi ne parle-je que de ceux où la Sage-Femme pourroit être utile, & où elle ne l'est pas par ignorance, comme il arrive três-souvent au commun des Sages-Femmes, sur-tout à celles de la Campagne, qui souvent n'ont pas les premiers principes de leur Art. En examinant leur conduite, je vis qu'elles faisoient beaucoup d'attention à l'Orifice de l'Uterus, & du Vagin, qu'elles s'efforçoient d'ouvrir, en y faisant entrer successivement tous les doigts, en les tiraillant, & les déchirant en quelque sorte, pendant qu'elles n'en faisoient aucune au Coccix, qui cependant est pour l'ordinaire le principal obstacle à la sortie de l'enfant. Presque tous les hommes qui travaillent de la main sont dans ce cas. Semblables aux Chevaux qu'on attache à une Meule, ils ne sont aucune attention à ce qu'ils sont. Quelque chose qui se presente à leurs yeux, ils ne voyent que ce qu'ils ont lû, ou ce qu'on leur a appris, & ne sont pas attention au reste plus long-tems qu'il

ne se presente à leurs yeux, ou à leurs mains.

Il faut convenir que connoissant par l'Attouchement que l'Orifice de la Matrice, ou du Vagin, ne s'ouvre que peu malgré les douleurs, & ne faisant point attention aux parties voisines, on se perfuadera aisément, mais à tort, que c'est la roideur, ou l'épaisseur de ces deux Orisices qui les empêche de se relâcher, & par consequent la Tête de l'enfant de fortir. Ainsi on se portera sans peine à tirailler, & ouvrir violemment ces Orifices, comme il arrive à ces Sages-Femmes ignorantes. De là cependant arrivent des accidens funestes, c'est-à-dire, le déchirement de l'Orifice de la Matrice, ou de l'Orifice exterieur jusqu'au Rectum. Mais on ne peut concevoir comment, ce qui est une preuve évidente de l'ignorance de ces Sages-Femmes, elles les font affeoir sur une Chaise, sur un Lit, ou un Lit de travail, de maniere que le Coccix, fixé, ne peut en aucune maniere changer de place. D'autres, aussi imprudentes, sont asseoir la femme sur un linge qu'elles font lever par deux, ou quatre personnes, ce qui fait une espece de branle, où le derriere, & le Coccix portent en entier; & cependant elles s'imaginent que la Tête de l'enfant passera. D'autres, faifant asseoir une femme sur la Chaise, n'ont pas la précaution de relever assez ses habits, qui, étant tendus sous la pointe de l'Os Sacrum, l'empêchent de reculer. Ignorance fatale, & qui coûte cher aux malheureuses, qui tombent entre leurs mains! D'autres enfin,

suivant le conseil de certains Auteurs, tentent, avec le bout du doigt, qu'elles font entrer dans l'Anus, d'écarter la pointe du Coccix, pendant que toute la force de la main est à peine suffisante. Triste effet de l'ignorance des Maîtres, & des Disciples! Je puis affûrer avec confiance que, bien loin qu'un, ou deux doigts d'une Sage-Femme foible puissent venir à bout de reculer le Coccix, la main entiere de la plûpart des Sages-Femmes, & même des Accoucheurs foibles, n'est point capable de le bien faire. La main entiere, je le repete, introduite, non dans l'Anus, mais dans le Vagin. Car à quoi bon introduire un doigt dans l'Anus? Pour ne point blesser le Rectum? Comme si on le blessera moins simple, que double? Pourquoi n'employer que le bout d'un, ou de deux doigts, pendant que la main entiere n'a pas trop de force? Je ne suis point petit, & j'ai le poignet assez fort; je me suis cependant trouvé dans des cas, où plus de force auroit été avantageuse; & je dis avec verité que, par cette feule Operation, j'ai toûjours réüssi à soulager extrêmement la mere, & l'enfant.

Je me doute qu'il se trouvera des personnes timides, & ignorantes, qui me taxeront de témeriré, à cause de la délicatesse de cette Operation; mais je suis sûr que si, avec les précautions nécessaires, ils l'avoient fait avec succès, aussi souvent, que moi, ils changeroient de langage. Pour moi je suis persuadé que ce tiraillement de l'Orisice de l'Uterus, ou du Vagin, qui ne les épouvante pas, est beaucoup plus dangereux, que l'écartement du Coccix, qui se fait doucement, aidé des douleurs, & du revers de la main couchée de plat, comme nous l'allons expliquer dans un moment.

Les enfans dont la Tête se presente la premiere, & est déja tombée dans la Cavité du Bassin, peuvent y être arrêtés, si leurs Epaules s'arrêtent contre le bord des Os qui composent le Bassin, ou lorsque la Tête a de la peine à passer à travers du Bassin, & qu'elle y est principalement arrêtée par le Coccix. C'est de cette derniere sorte d'obstacles que nous parlons ici. Nous y comprenons aussi les enfans qui sont tombés le Derriere en avant dans le Bassin, & qui le presentent à l'Orisice. Ces enfans peuvent y être tellement arrêtés, à cause

de la petitesse du Bassin, ou de la grandeur des Epaules, que quelquesois ils ne peuvent passer; & c'est ce qui arrive sou-

vent dans les Accouchemens difficiles.

Il est indubitable que, lorsque l'enfant, & la Matrice sont bien placés, & le premier bien tourné, la difficulté de l'Accouchement vient de la petitesse du Bassin. Ainsi il faut de nécessité, sur-tout dans les premieres couches, que le Bassin s'élargisse par la force des douleurs qui poussent la Tête de l'enfant, ou que la Sage-Femme dilate le passage, en pousfant en arriere le Coccix. Les enfans donc qui tombent la Tête, ou le Derriere, en avant dans le Bassin sont portés jusqu'au Coccix, qui ne cede point, ou parce que les douleurs sont trop foibles, ou bien enfin parce que la femme n'a pas assez de force, pour aider les douleurs, & pour écarrer les Os du Coccix; car il y en a trois, & quelquefois quatre, comme on le voit par la premiere Figure. Si la Tête de l'enfant est grosse, & les Epaules petites, on sentira au Toucher une grande tension dans l'Orifice de l'Uterus, parce que la Tête fait beaucoup d'effort contre lui, & qu'il lui resiste beaucoup; mais si la tête est petite, & les Epaules larges, l'Orifice de l'Uterus sera moins tendu, parce que ce n'est pas proprement sur lui que se fait la grande pression. En esset il est aisé de concevoir qu'une grosse Tête sait plus d'effort sur l'Orifice de la Matrice, qu'une petite; mais ce n'est point contre cet Orifice que se fait la principale pression, parce que ce n'est point lui qui retarde les progrès de l'enfant, soit qu'il ait la Tête grosse, ou petite. C'est le Coccix qui resiste. Le but de la Sage-Femme doit donc être de l'éloigner, & le tiraillement de l'Orifice de l'Uterus est absolument inutile.

Il faut donc remarquer que, la Tête, quoique grosse, ne peut assez dilater l'Orifice de la Matrice, quand elle ne peut éloigner le Coccix. Car tout l'effort de la Tête se tourne contre lui; & l'experience fera voir qu'une Tête petite, & des Epaules larges, ne passent pas plus aisément, qu'une grosse Tête, & de petites Epaules. Il faut encore remarquer que dans ce cas l'Orifice de l'Uterus n'est souvent pas tendu autour de la Tête de l'ensant, & qu'au contraire il est si relâ-

SUR LES ACCOUCHEMENS. 143. ché, que l'on peut fans peine introduire un, ou plusieurs doigts entre la Tête, & l'Orifice. Cependant elle n'avance pas. Ce qui ne peut arriver que, parce que quelque obstacle l'arrête, & que l'effort se fait moins contre l'Orifice de la Matrice, que contre cet obstacle, qui n'est autre que le Coccix. Si la Sage-Femme ne sçait pas cela, ou n'y fait pas attention, comment peut-elle secourir la mere, ou l'en-

fant, & faire ce que son ministere demande?

Le Derriere, tombant le premier dans le Bassin, trouvele même obstacle qu'une grosse Tête; je veux dire le Coccix. Ainsi on ne peut rien faire de mieux dans ce cas, pour soulager la mere, & l'enfant, que de reculer le Coccix; ce qui élargit très-fort le passage, & accelere l'Accouchement; & non seulement on ne risque pas de faire du tort à la mere, ou d'augmenter ses douleurs, mais elle en a moitié moins, que celles à qui les Sages-Femmes tiraillent l'Orifice de la Matrice, à la maniere accoûtumée. Je me souviens à ce propos de l'Histoire suivante. Une semme de nos amies, qui n'étoit jamais accouchée, étoit en travail depuis plusieurs jours, L'enfant se presentoit bien; mais le passage étoit trop étroit. Ce long travail avoit réduit la femme à l'extrémité. Ayant entendu parler de l'état où elle étoit, j'allai chez elle avec ma femme, pour tâcher de la secourir. Ma femme étant entrée, & ayant touché la Malade, fit tout ses efforts pour reculer le Coccix; ce qui fit venir l'enfant en peu de tems, & conserva la vie à la mere, qui me dir ensuire; Quelle difference entre la conduite de differentes personnes! Aussi-tôt que votre femme me secouroit, je me sentois soulagée, & en état de faire des efforts, & le contraire arrivoit, lorsque la Sage-Femme travailloit. On pensera peut-être, que ma femme étoit venuë dans des circonstances favorables, c'est-à-dire, dans le tems de la force des douleurs, & que leur défaut étoit la cause du peu de succès que la Sage-Femme avoir eu. Cela arrive en effet quelquefois; mais il n'arriva point dans le cas, dont je parle, où la Sage-Femme étoit en faute, & non pas les douleurs. Et ce qui est digne de remarque, j'ai presque toûjours vû qu'en operant, comme il faut, les douleurs augmentent, pendant qu'une mauvaise manœuvre les diminue, ou les anéantit. Je

qu'ils le pratiquent par la suite.

Les douleurs qu'on fait souffrir aux femmes, en les déchirant, & les tiraillant, n'étant suivics d'aucun succès, leur ôtent le courage, & les rendent languissantes; mais les secours convenables qu'on leur donne, leur rendant l'esperance d'une délivrance prochaine, raniment la nature, relevent leur courage, & rétablissent leurs forces. Voilà pourquoi le travail de l'un excite les douleurs, que celui de l'autre amortit. J'ai été appellé plusieurs fois pour des femmes, dont les douleurs augmentoient, aussitôt que j'operois. Les Sages-Femmes, qui étoient presentes, & qui avoient travaillé pendant long-tems sans succès, disoient, voilà qui va bien à present, si nous avions eu de semblables douleurs, nous aurions délivré la femme; & moi faisant semblant de ne rien entendre, je disois en moi-même, si vous aviez agi comme moi, le travail de la femme n'auroit pas été inutile. Mais esclave de l'amour propre, & préferant mes avantages particuliers à ceux du Public, je les laissois dans l'erreur, trop ayare des connoissances que Dieu m'avoit départies. J'ai eu enfin un veritable scrupule de ne point faire part au Public de toutes les découvertes que j'ai faites dans cette matiere, voyant sur-rout ce qui arrive dans tous les Pays, & toutes les Villes du monde, & que ces connoissances peuvent conserver la vie, ou la fanté, à une infinité de personnes, à qui l'ignorance des Sages-Femmes fait perdre l'une, ou l'autre.

Si l'on me demande à present comment j'écarte le Coccix, & fais venir l'enfant, malgré la petitesse du passage, je répons, que je commence par faire prendre à la semme la situation la plus commode, pour qu'elle puisse cooperer avec les douleurs à faire sortir le Fetus. Je latiens à moitié assisé, à moitié couchée, non tout-à-fait à la renverse, ni tout-à-fait droite, mais à demi renversée, les Genoüils un peu élevés, & les Cuisses fort éeartées ; je la fais soûtenir par deux personnes, tellement approchée du bord du lit, si je n'ai point de chaise à Accou-

SUR LES ACCOUCHEMENS.

cher, que le Coccix ne porte sur rien, & puisse reculer sans obstacle. Alors je trempe ma main dans l'huile, ou je l'en frotte exactement. La Main, je le répete, & non pas les Doigts seulement; & je la fais entrer en entier dans le Vagin, ou, même si la Tête, ou le Derriere, qui se presentent, me le permettent, dans l'Orifice de l'Uterus, de maniere que la paume de la Main soit en haut, & le dos en bas, du côté du Rectum, & de l'Os Sacrum. La Main ainsi placée, j'avance les Doigts sous la Tête, le plus que je peux, & même la recule, si elle m'empêche d'appuyer ferme sur le Coccix. Ayant appuyé la Main, j'avertis la femme de faire des efforts à chaque douleur qu'elle sentira; & aussi-tôt que je la sens commencer, ce qui m'arrive souvent avant que la femme s'en apperçoive, je lui parle ainsi, courage, voici les douleurs qui commencent, pressez de toutes vos forces, je vous aiderai. En disant ces mots, j'appuye plus ferme contre l'Os Sacrum, en faifant couler la main en embas, pour laisser de la place à la Tête qui s'avance. Plus la douleur est violente, & plus je pousse le Coccix en dehors; & plus je le fais dans le tems des douleurs, plus aussi la femme a de forces; de maniere que le passage étant élargi, & la femme pressant fortement, la Tête de l'enfant avance. Je recommence autant de fois qu'il en est besoin, ne laissant passer aucune douleur inutilement. Je releve ainsi le courage de la femme, qui d'ailleurs se sent soulagée, & j'ai soin de lui dire quelque chose pour l'encourager, comme, cela va bien, tout réuissit à merveille, vous en serez bien-tôt quitte. Le courage étant revenu, les forces l'accompagnent, & la femme en a assez, pour faire ces contractions efficaces, qui la délivrent bien-tôt après.

Si c'est le Derriere de l'enfant qui se presente, comme il n'est pas aussi rond, & aussi serme que la Tête, il est aisé d'introduire les doigts dans la Matrice. J'en fais ordinairement passer plusieurs, quelquesois tous, sous les Fesses, en attendant que les douleurs commencent; &, aussi-tôt que je les sens venir, j'excite la semme à faire des efforts, je pousse de toutes mes forces le Coccix en arriere, en laissant glisser petit à petit la main en embas, & recommençant, chaque sois que les douleurs reprennent, l'ensant avance peu à peu. Mais

OBSERVATIONS

si la main s'éloigne trop de l'Orifice de l'Uterus, lorsque je la laisse glisser pendant les douleurs, dès qu'elles sont finies, je la remets en situation, afin qu'elle soit prête, lorsque les douleurs recommencent. En dilatant ainsi le passage, l'enfant sort à la fin.

On s'étonnera peut-être qu'un enfant étant ainsi replié à l'Orifice de l'Uterus, la main que l'on y fait encore entrer, ne bouche pas le passage, au lieu de l'ouvrir, & n'empêche pas l'Accouchement, au lieu de l'aider. Mais qu'on fasse attention à trois avantages qui en reviennent à l'enfant, on verra que la main ne peut faire obstacle, 10. En pressant le Coccix, lors de l'accès des douleurs, il recule, & le passage s'élargit ; 2°. La pression de la main dilate l'Orifice de l'Uterus; 3°. En retirant la main, j'attire l'enfant, & je le retire de l'Uterus, & de l'endroit du Bassin qui le presse le plus. Ainsi cette Operation délivra la femme en peu de tems. Et je puis affûrer que je ne me suis jamais apperçû que cette Operation ait déchiré, ni fait aucun tort sensible à l'Uterus, ou à fon Orifice, ni au Vagin, ni au Rectum. C'est pourquoi je ne balance pas à recommander cette matiere de reculer le Coccix, & d'élargir le passage, comme un des plus grands secours, qu'on puisse apporter dans le cas. Mais il ne faut rien faire à l'étourdie. Les Operations les plus sûres, & les plus falutaires, deviennent dangereuses, & même pernicieuses, quand on n'y apporte pas les précautions necesfaires.

4

Je n'ai point donné de Figure du Bassin applati, doné je viens de parler; parce que, quand on connoît comment le Bassin est fait ordinairement, on peut se figurer aisément comment est fait un Bassin applati.



#### REFLEXION.

E n'est pas assez pour l'Accouchement que l'enfant ait sait la culbute, c'est-à-dire, qu'il ait le sommet de la Tête tourné vers l'Orisice de la Matrice, il saut encore qu'il le dilate, & qu'il écarte les parties qui s'opposent à son passage, ou que la Tête elle-même se moule, pour ainsi parler, sur ce passage, s'il n'est pas susceptible de dilatation. Les parties que peut écarter la Tête de l'enfant, sont le Coccix, & les parties charnuës qui l'environnent; celles, auxquelles elle est obligée de s'ajuster, sont les Os qui composent le Bassin.

Ambroise Paré, fondé sur deux, ou trois experiences, où il a vû, ou senti un écartement manifeste des Os Pubis, prétend que ces Os s'écartent dans l'Accouchement. Peu s'enfaut que quelques Auteurs ne l'ayent traité de visionaire sur une prétendue impossibilité. Les deux partis me paroissent avoir tort; Paré, pour avoir conclu du particulier au general, & ses adversaires pour avoir nié des faits, parce qu'ils n'en pouvoient rendre raison. Il est constant que la simphise des Os Pubis est si forte, pour l'ordinaire, qu'on a de la peine à les séparer avec un bon Scalpel. Mais quelle preuve at-on qu'il en foit de même dans tous les sujets? Il est ordinaire qu'on ne puisse demeurer long-tems la Tête dans l'eau sans suffoquer, niera-t-on pour cela des faits bien attestés, qui prouvent que certains hommes y ont passé des heures entieres? & sans nous écarter de notre sujet, cette articulation mobile de l'Os Ilium avec l'Os Sacrum, que la Nature substitua à celle qui se trouve naturellement entre la tête du Femur, & la Cavité Cotiloïde des Os du Bassin, à l'occasion d'un Calus qui avoit réüni ces parties, & dont notre Auteur a parlé dans l'Explication de la premiere Figure, n'est-elle pas beaucoup plus merveilleuse, qu'un simple écartement?

Peu, p. 184. cite trois exemples des Os des Iles détachés de l'Os Sacrum dans le tems de l'Accouchement. Ces faits T ij

font beaucoup moins croyables que l'écartement des Os Pubis. Est-on pour ce sujet en droit de crier à l'imposture? Non, sans doute. Combien arrive-t-il d'autres choses qui passent la

portée de notre esprit!

Il ne seroit point à souhaiter pour les semmes que la Nature eût souvent recours à ces moyens extraordinaires, pour les soulager dans leurs Travaux sâcheux. Elles courroient trop de risque de rester estropiées. Il est cependant constant que le reculement des Os des Iles sur tout seroit d'un grand secours dans certains cas, & même presque toûjours, & que ce seroit le remede le plus essicace contre les accidens, dont un Bassin applati peut être la cause. Car ce n'est point l'Os Sacrum même qui forme cette tuberosité, qui est si sensible à son milieu, mais les Os des Iles qui lui sont attachés, & qui rentrent en dedans.

Quoiqu'il en soit, ces cas sont si rares, qu'il est inutile de s'y arrêter plus long tems; voyons donc le Bassin tel qu'il est. Outre sa mauvaise configuration, M. de Deventer y trouve trois désauts, d'être trop grand, trop petit, ou trop plat.

Il est le premier, que je sçache, qui ait crû que le Bassin pût pecher en grandeur. Il en fait cependant voir évidemment le danger dans ce Chapitre, & en parlera encore à la fin du Chapitre, 3. de la 2° Partie.

Le Bassin trop petit a des inconveniens qui ont été connus de tous les Accoucheurs. Il est vrai qu'ils ont souvent attribué à la Tête de l'enfant, qu'ils supposoient trop grosse, ce qu'ils devoient attribuer au Bassin trop petit. Mais comme on doit garder la même conduite dans les deux cas, il ne faut

point leur chercher querelle sur une erreur de fait.

Si l'on en croit Lamotte, il est le premier de nos Accoucheurs François qui ait parlé ouvertement du Bassin applati, & de ses desavantages. Quoique de tous ceux, ce sont ses paroles, qui ont écrit des Accouchemens avant moi, il n'y en ait aucun qui se soit plaint que ces parties par leur mauvaise disposition (l'applatissement) pouvoient apporter aucun obstacle, la chose n'en est pas moins vraye, p. 203. On voit aisément que cet Auteur n'avoit pas sû le Traité de M. de Deventer; car sans doute il ne se seroit point paré de cette prétendue dé-

SUR LES ACCOUCHEMENS. couverte. Mais il est difficile deconcevoir comment il a fair attention à la 36. Observation de Mauriceau, dont il parle à la p. 12. de sa Préface, sans voir que cet Accoucheur avoit parlé de ce défaut en termes exprès. L'enfant, dit-il, resta toujours au même lieu, sans pouvoir avancer au passage, que cette femme; qui étoit très-petite, avoit tellement étroit, & les Os qui le forment si serrés, & si proches l'un de l'autre, ... qu'il me fut impossible d'y introduire ma main, pour l'accoucher.... & l'ayant introduite, elle se trouvoit si serrée, qu'il m'étoit impossible d'en remuer seulement les doigts. Ce qui me détermine à rapporter cette Observation, est moins pour critiquer Lamotte, que pour justifier ce que M. de Deventer avance. On voit affez qu'il est impossible d'accoucher une femme ainsi conformée; nous examinerons en un autre endroit ce qu'il convient de faire en pareil cas.

Lamotte meriteroit peu de reproches, si l'on ne trouvoit dans son ouvrage que des fautes de la nature de celle que nous venons de relever; mais il n'en est pas de même de ce qu'il dit par rapport au Coccix. Il ne le regarde en aucune maniere comme un obstacle à la sortie de l'ensant. p. 198, & s'il faut, selon lui, p. 136. qu'il y ait un dégagement sous le Siege, c'est-à-dire, une fosse, ou chute, depuis ce lieu-là, jusqu'au bas du Lit, asin que rien ne fasse obstacle à la sortie de l'ensant, ce n'est pas par la raison qui engage Mauriceau à conseiller qu'on éleve, s'il est besoin, les Fesses de la semme par un petit oreiller mis dessous, asin que le Coccix, ou Croupion, ait plus de liberté de se reculer en arriere, l. 2. c. 7. Aussi Lamotte parlant de la dissiculté de l'Accouchement par la grosseur de la Tête de l'ensant, c. 11. p. 225. ne conseille pas d'écarter le

Coccix.

Il est vrai qu'aucun de ceux qui ont écrit avant notre Auteur n'a conseillé, comme il fait, de reculer le Coccix avec la Main. Il suffiroit de ce qu'il en dit, pour juger de la possibilité, & de la nécessité de cette Operation; mais asin que l'autorité de Lamotte n'en impose à personne, il est à propos de faire voir qu'il est constant que le Coccix est un obstacle à la sortie de l'ensant.

Je me servirai pour le prouver de l'autorité, & de la rai-

son. Sennert, 1. 4. de sa Pratique, part. 2. sect. 6. dit que non seulement il cause la difficulté de l'Accouchement, quand ses Ligamens sont trop roides, mais la mort de la mere, & de l'enfant. La dureté du Coccix, dit Amand p. 16. contribuë au retardement de la sortie du Fetus: car cet Os se courbe en dehors dans l'enfantement, & c'est de là d'où viennent les douleurs vives que les femmes ressentent alors à l'Anus. Les Jeunes au contraire ont cette partie encore cartilagineuse, & par consequent plus flexible. Peu dit que le reculement du Coccix est ordinairement une des conditions, sans lesquelles l'enfant ne sortiroit pas, p. 184. Mauriceau dans plusieurs endroits, & particulierement l. 2, c. 7. & 16. & dans sa premiere Observation le dit en propres termes. Dans le dernier endroit il blâme la conduite d'un Chirurgien qui avoit fait à une femme une incisson au bas de la Vulve, s'imaginant faciliter par là l'Accouchement. Mais son Operation sut inutile: car le plus grand empêchement, ce font ses paroles, dans ces sortes d'Accouchemens ne procede pas des parties charnues exterieures, mais seulement des parties interieures, & principalement de l'articulation du Coccix, qui ne. cede pas aussi facilement, en se restechissant en arriere, pour le passage de l'enfant, aux femmes avancées en âge, qu'aux jeunes dans leur Accouchement, comme aussi de l'Orifice interne de la . Matrice, qui, étant plus dur, & plus coriace, ne se dilate pas pour lors si aisément, qu'il fait dans un âge moins avancé.

Je ne donnerai qu'une seule preuve de raison. Je suppose que le Coccix resiste à ce qui le veut pousser en arrière. C'est ce qui resulte de sa structure, & de la maniere dont les Os qui le composent sont articulés entr'eux, & avec l'Os Sacrum, & de son adherence à des Parties sermes, & charnuës; & je dis que la Ligne de Direction de la Matrice étant A, dans la seconde Figure, & la Ligne de Direction de l'ensant étant la même, la Tête de l'ensant porte pour la plus gran-

de partie sur le Coccix. Donc, &c.

Que faire donc dans ce cas? Laissera-t-on l'ensant au passage, jusqu'à ce que le hazard, ou la Nature le sasse avancer? Mais pendant ce tems les forces de la mere s'épuisent, & elle est toûjours en danger de mort. Portera-t-on du Beurre frais, des Axonges, & des Huiles émollientes, comme

SUR LES ACCOUCHEMENS. le conseille Mauriceau, 1. 2. c. 16. & après lui Dionis, 1. 3. c. 14. où il ajoûte, que c'est tout ce que peu- saire l'Accoucheur? Mais par cette manœuvre on peut au plus amollir, & relâcher l'Orifice. Ces Auteurs en conviennent. Repoussez l'enfant, & le retournez par les pieds, la Tête demeure au passage, si l'on en croit Dionis. Mauriceau va plus loin. Quand il y a long-tems que la Tête que la Tête est ainsi engagée dans le passage, après l'écoulement des Eaux, on creveroit plûtôt la mere que de le pouvoir faire; & quand même l'enfant auroit encore quelque peu de vie, il periroit certainement dans l'Operation, par l'extrême violence qu'il faudroit faire à l'un, & à l'autre pour en venir à bout, l. 2. c. 16. Il y a un moyen plus court. C'est d'employer les Instrumens pour tirer l'enfant. C'est l'avis de Mauriceau, & de Dionis, qui décident unanimement, qu'il vaut mieux sauver la mere que l'enfant, quand l'un, & l'autre est en danger. C'est une proposition qui sera examinée ailleurs. Mais on ne convient pas encore des Instrumens dont il faut se servir.

Dionis nous affûre qu'il est inutile d'ouvrir la Tête pour en faire fortir le cerveau; parce que ce n'est pas lui qui la rend grosse. S'imagineroit-on que c'est un Anatomiste qui parle ainsi? La grosseur de la Tête vient-elle d'ailleurs, que de ce que les Os du Crane sont éloignés les uns des autres? & qui peut les tenir éloignés, si ce n'est ce qu'ils renferment; puisque les Os du Crane dans le Fetus n'étant point affermis par des Sutures fermes, comme dans les Adultes, peuvent enjamber l'un sur l'autre, comme il arrive tous les jours? Je ne serois point-cette Critique, si le principe ne pouvoit pas avoir son application dans le cas des enfans sûrement morts. Il ajoûte, qu'il est très-difficile de faire sortir le Cerveau par une incision longitudinale. Le fait est certain; mais, ayant fait l'incisson entre les deux Parietaux, qu'est-ce qui empêche de la rendre cruciale, en coupant de chaque côté la Suture de ces Os avec le Coronal? il ne faut même que les Doigts, suivant notre Auteur, pour en venir à bout.

Mauriceau ne conseille pas cette ouverture pour d'autres raisons. L'Orifice de la Matrice venant à se resserrer, aussitôt que l'affaissement des Os du Crane lui en laisse la liberté,

l'enfant n'en peut être tiré que difficilement, parce que la

groffeur des Epaules l'arrête.

Il raisonne toûjours sur le principe qu'un des principaux obstacles à la sortie de l'enfant est la roideur des fibres de l'Orifice, accident beaucoup plus rare, que la fermeté du Coccix. Mais dans ce cas même il blâme à tort cette pratique, 1°. Parce que la Tête peut être fort grosse, sans que les Epaules le soient à proportion: 20. Parce que le Col, & le Tronc, étant flexibles, se prêtent beaucoup mieux que la Tête à la sinuosité du passage: 3°. Parce qu'aussi-tôt que la Tête est assez affaissée pour passer une bande par derriere, on peut faire promptement l'extraction de l'enfant.

La seconde raison de Mauriceau est que les Os s'écartant les uns des autres, & vacillant de tous côtés, faute d'appui, incommodent beaucoup le Chirurgien dans son Operation, & peuvent facilement blesser la Matrice, si l'on n'y prend

bien garde.

Cette raison ne vaut pas mieux que la précedente. Il n'est pas necessaire pour vuider le Cerveau en assez grande quantité, pour que les Os laissent passer une bande, de faire une incision si considerable. Il sussit qu'on y puisse passer deux Doigts avec lesquels on tirera le Cerveau petit à petit. Dèslors ce qu'il ajoûte, que ces Os peuvent blesser la Matrice, est une Objection qui porte à faux. Mais quand même il faudroit faire une ouverture aussi grande, qu'il le suppose, nous supposons un Operateur prudent, & capable de réflechir sur

le danger, & de le prévenir.

Mais les Crochets dont il conseille l'usage, ne sont-ils pas fujets à de grands inconveniens? Oncroit un Crochet bien affermi; cependant il se lâche; est-on le maître de l'empêcher de blesser quelque partie? Combien de sois le Crochet n'at-il pas emporté en entier l'Os fur lequel il s'appuyoit, ou du moins une partie? Manque-t-on en ce cas de blesser quelque partie? Il n'y aura donc que le Tire-Tête dont on puisse se servir sûrement. Mais cet Instrument n'est point commun; beaucoup d'Operateurs même en condamnent l'usage, parce qu'il donne sûrement la mort à l'enfant, au lieu qu'ils prétendent qu'avec le Crochet on peut encore le tirer en vie.

Ami

Ainsi l'on a toûjours esperance de le pouvoir baptiser.

Mais, dit Mauriceau, il faut l'ondoyer avant d'en venir à l'Operation, & en cas qu'on ne puisse voir, & toucher l'extremité de la Tête, y porter de l'eau avec une petite seringue.

Ce moyen seroit merveilleux, si le Sacrement étoit bien valable, étant administré de cette maniere. Mais la chose est encore contestée, & ce Baptême paroît fort casuel à une bonne partie des Docteurs Catholiques. De plus, il faut toûjours être homicide de l'enfant; c'est une dure extrémité, & suivant l'avis de plusieurs Casuistes du premier ordre, on ne peut sauver la mere, en donnant certainement la mort à son fruit. Nous renvoyons sur ce sujet à la Consultation qui est à la sin du dernier Chapitre de la premiere Partie.

Mais supposons l'enfant mort; & puisque dans ce cas les douleurs de la mere sont trop languissantes, pour pouvoir faire sortir cet enfant qui la précipite dans un abîme certain, voyons comment on peut se servir du Crochet, au cas que l'Accoucheur, intimidé par les raisons de Mauriceau, n'ose ouvrir la tête de l'enfant,

Il semble, dit Mauriceau, qu'il seroit plus à propos de mettre la pointe du Crochet vers la partie posterieure de la Tête, qu'en aucun autre lieu, asin de la pouvoir tirer par ce moyen plus directement; mais j'ai toûjours trouvé par experience, qu'on ne peut pas si facilement porter la main vers cette partie de la Tête de l'enfant, qui est ordinairement située au-dessous de l'Os Pubis, auquel endroit les Os qui forment le passage, sont beaucoup plus serrés, que vers les côtés, où la Matrice se peut dilater, sans faire aucune violence au Col de la Vessie, 1. 2. c. 16.

Dionis ne convient pas de ce principe; car il dit que cette application du Crochet fut faite à Versailles en presence même de Mauriceau, & à son grand regret. Je conçois cependant qu'elle doit être plus difficile. Mais ce n'est pas une raison qui doive empêcher de la pratiquer, quand on convient qu'elle est plus avantageuse. Il faudroit, pour ne la pas faire, qu'elle fortiere a solle.

qu'elle fut impossible.

Comme le Col de la Vessie a été long-tems comprimé par la Tête, il faut faire uriner la femme avec la Sonde creuse, en repoussant un peu la Tête de l'enfant, afin de faciliter le passage de cette Sonde : l'urine et ant écoulée, l'Accoucheur glissera la Main droite applatie à l'entrée de la Matrice, vers le côté de la Tête de l'enfant, & de la gauche il introduira un Crochet, dont la pointe soit forte, & courte, & tournée, en l'introduisant, vers le dedans de la Main droite, & l'imprimera, en l'appuyant avec la Main, sur le milieu de l'Os Parietal, & en tirant médiocrement à proportion qu'il fait entrer la pointe de son Crochet, jusqu'à ce qu'il lui ait donné une prise ferme & stable ; ensuite de quoi il retirera sa Main droite pour en prendre le manche de l'Instrument, & ayant introduit la gauche de l'autre côté de la Tête de l'enfant pour la redresser & soutenir, il la tirera peu à peu, la conduisant toûjours avec la Main gauche, à proportion qu'il la fait avancer de la droite, jusqu'à ce qu'il l'ait amenée tout-à-fait hors du passage; se servant encore, s'il est besoin, d'un second Crochet mis de la même maniere de l'autre côté de la Tête, asin que l'attraction se fasse également de tous côtés; après quoi ayant ôté ses Instrumens, il la prendra avec les deux mains, pour achever de faire sortir le reste du Corps de l'enfant, ibid.

On me demandera sans doute à quoi bon je rapporte cette Operation, puisqu'en suivant la méthode de mon Auteur, qui est de reculer le Coccix, on n'aura jamais besoin d'en venir à cette extrémité. Je répons d'abord, que c'est pour faire voir l'obligation qu'on lui a d'avoir trouvé une méthode qui n'a aucun des inconveniens des précedentes; 2°. Pour exciter les Accoucheurs à pratiquer ce que M. de Deventer conseille, en leur inspirant de l'horreur pour leur Operation cruelle, & meurtriere; 3°. que M. de Deventer a bien donné les moyens d'empêcher une Tête de s'engager, mais qu'il convient luimême que, quand elle l'est jusqu'à un certain point, il n'y a que le Crochet qui puisse sauver la mere. Il auroit donc fallu tôt ou tard donner ce passage; & il m'a paru qu'il ne pou-

voit être placé plus naturellement, qu'en cet endroit.



## CHAPITRE XXVIII.

De la Ligature du Cordon Ombilical, & de l'Extraction de l'Arriere-Faix.

Pour ne point laisser imparfaite la Description de l'Accouchement que nous venons de donner, il est à propos, avant de passer aux Accouchemens dissiciles, de faire voir comment on lie, & on coupe le Cordon Ombilical aux enfans nouveau-nés, & comment on fait aussi-tôt l'extraction de l'Arriere-faix. Il y a peu de remarques à faire sur la maniere, de lier, & de couper le Cordon Ombilical. C'est une chose connuë, non-seulement des Sages-Femmes, mais de toutes les semmes; &, quoiqu'elles ne s'y prennent pas toutes de la

même maniere, ce qu'elles font revient au même.

On peut faire la ligature du Cordon avec un fil de lin fort; mis en quatre, ou en six doubles, ou, à son défaut, avec du lin tors sur le champ; mais il faut avoir soin de prendre du lin bien égal, de peur que quelque filet ne coupe le Cordon. Il ne faut point trop serrer le fil, pour éviter le même inconvenient, sur-tout quand les enfans sont délicats, ou ne sont point à terme; mais il faut que le fil soit assez serré, pour qu'il n'en sorte pas de sang. Si cela arrivoit, il faudroit referrer la ligature, ou en faire une plus près du Nombril; c'est pourquoi il est à propos de la faire au moins à deux doigts du Corps de l'enfant. Quelques Sages-Femmes, avant la ligature, repoussent le Sang du Cordon dans le Ventre, en quoi elles ont tort; car si ce Sang étoit caillé, il feroit du tort à l'enfant. Quelques autres, avec plus de raison, veulent qu'on ne lie le Cordon, qu'aprés que l'enfant a pleuré, ou qu'il a uriné; mais en attendant, si l'enfant est en foiblesse, il faut faire de son mieux pour rappeller ses esprits, comme par exemple, lui frotter la plante des pieds avec des brosses de crin, approcher de son Nés de l'oignon pilé, lui jetter du vin fur le Visage, le Nés, les Yeux, les Oreilles, ou faire d'autres Remedes usités en pareil cas. Vij

OBSERVATIONS.

Si le Cordon se gonsle de vents après la ligarure, il faut la relâcher, &, les vents étant sortis, la renoüer. Il ne saut point couper le Cordon contre la ligature, mais un pouce, pour le moins, au-delà. Il ne saut point non plus le laisser trop long. Cela ne sait que resroidir l'enfant. Le plus sûr est de noüer le Cordon à deux endroits, & de le couper entre deux ligatures; \* il ne saut point coucher le Cordon à nud sur le Corps de l'ensant; mais il saut l'enveloper de linge en trois, ou quatre doubles, pour garantir l'ensant du froid, & du mal de Ventre.

Aussi-tôt que le Cordon est coupé, il faut tourner toutes ses vûës du côté de l'Arriere-faix, & en faire l'extraction. Pour cer esset, on prend d'une main le Cordon, à qui l'on fait faire plusieurs sois le tour des doigts, & on fait entrer l'autre dans la Matrice, qui est encore assez ouverte, en suivant le Cordon, qui la conduit. S'il y a dans la Chambre quelque semme capable de faire la ligature du Cordon, & de le couper, aussi-tôt que la Sage-Femme a reçû l'ensant, s'il est en bon état, avant de lier le Cordon, & de le couper, elle peut mettre la main dans la Matrice, pour saire l'extraction de l'Arriere-faix; mais si l'ensant tombe en sincope, un autre pendant ce tems lui fera la ligaturedu Cordon, & le coupera.

On trouvera peut-être qu'il est inutile de mettre sur l'heure la main dans la Matrice, pour faire l'extraction de l'Arriere-faix, pendant que souvent il ne faut que legerement tirer le Cordon, pour l'emporter. C'est ainsi que s'en expliquent tous les Auteurs, & c'est la pratique generale. Au cas que l'Arriere-faix ne vienne pas si aisément, ils donnent d'autres moyens, comme, defaire fermer fortement la main à la semme, de faire une somentation sur son Ventre avec du vin chaud, de lui mettre un peu de chandelle dans le Gosier, pour l'exciter à vomir, &c. Et quand ces Remedes ne réississent pas, ils disent ensin qu'il saut chercher l'Arriere-saix avec la main, le détacher des endroits où il est adherent, & en faire l'extraction. Pour moi je ne suivrai pas le même chemin. En en connoissant un sûr, pour quoi risquer de m'éga-

<sup>\*</sup>Ce sang vient de la Vene Ombilicale, qui le rapporte du Placenta au Fetus, & gon de la mere, comme plusieurs Auteurs le marquent.

SUR LES ACCOUCHEMENS.

rer? Je n'empêche pas qu'ils ne continuent; mais je me suis

si mal trouvé de leur methode, que je n'abandonnerai pas la mienne, que l'experience m'a fait voir être beaucoup plus sure. Ainsi, sans faire aucun effort, pour faire sortir l'Arriere-faix, aussi-tôt que l'enfant sera venu, je mettrai la main dans

la Matrice; & voici pourquoi:

1°. Parce qu'alors j'y peux faire entrer fans peine, non-feulement la Main, mais le Bras; car l'Orifice de la Matrice a été assez dilaté pour le faire; au contraire, pendant que l'on tente les differens moyens, que les Auteurs ont donnés, l'Orifice se resserre si fort, que ce n'est qu'avec beaucoup de peine que la main y peut passer.

2º. Îmmédiatement après la fortie du Fetus, on peut, sans faire à l'Accouchée le moindre mal, introduire la main dans la Matrice, ce qu'on ne peut faire au bout de quelque tems; car ce n'est point sans douleur qu'on peut ouvrir cet Orifice.

3°. Aussi-tôt après l'Accouchement non seulement l'Orist-ce de la Matrice est assez ouvert, mais elle l'est assez elle-même; au lieu que, si l'on attend quelque tems, la Matrice se resser re petit à petit, & renserme étroitement l'Arriere-saix; de manière que, de rond, & large qu'il étoit, en forme de gâteau attaché au fond de la Matrice, il devient menu, & oblong; comme il arrive, lorsqu'on presse avec la main la forme d'un chapeau, ou qu'on ferme une bourse. En cet état il est plus difficile d'atteindre le fond de la Matrice, qu'immediatement

après l'Accouchement.

4°. En mettant la main dans la Matrice, l'instant d'après la sortie de l'ensant, il n'est point à craindre qu'en tirant le Cordon Ombilical on tire le sond de la Matrice, ou qu'on le renverse; ce qui arrive quelquesois aux Sages-Femmes imprudentes, & ignorantes, & qui leur fait croire quelquesois qu'il se presente un autre ensant, prenant le sond de la Matrice pour une Tête. Je sus appellé un jour dans un cas semblable. La Sage-Femme ne sçavoit cependant au juste si c'étoit une Tête, ou autre chose. Je trouvai la semme avec des douleurs insupportables. L'ayant Touchée, je sentis que c'étoit le sond de l'Uterus renversé, qui se présentoit à l'Orrisice: je le remis en place, & les douleurs diminuerent, & s'évanoüirent peu à peu. Il est constant que la mauvaise mas

nœuvre de la Sage-Femme auroit coûté là vie à la Malade, si elle n'avoit été promptement secouruë. On ne court point le même danger quand on met la main dans la Matrice aussi-

tôt après l'Accouchement.

5°. En mettant la main dans la Matrice, aussi-tôt que l'enfant est venu, je vois si l'Arriere-Faix est adherent, ou non;
ce que je ne puis sçavoir certainement d'une autre maniere.
Si je le trouve détaché, je le tire sur l'heure, en le serrant
entre le pouce, & les autres doigts de la main droite, pendant que de la gauche je tire doucement le Cordon Ombilical. De cette maniere j'en fais l'extraction sans causer de
douleur à la semme; ce qui arrive aussi de l'autre maniere,
si le Placenta n'est pas bien adherent, mais ce qui n'arrive
jamais, s'il l'est.

6°. J'avance par ce moyen la fin de la parfaite délivrance, en ne perdant pas le tems à tenter divers moyens de fairefortir l'Arriere-Faix, & le faifant par le plus court, & le plus sûr.

7°. En me comportant de cette maniere, je sçais aussitôt s'il n'y a plus d'enfans à venir, combien il y en a, s'il n'y a point de Mole dans la Matrice, ou quelque enfant mort; & je puis faire sortir tout cela avant, ou après l'extraction de l'Arriere-Faix, suivant le besoin.

8°. Je puis encore, en suivant cette methode, faire dans la Matrice ce que j'ai coûtume après l'extraction de l'Arriere-Faix; & comme pour cela je serois obligé d'y remettre la main, j'aime mieux le faire plûtôt, que plus tard.

En effet je ne mets pas seulement la main dans la Matrice pour sçavoir si l'Arriere Faix est adherent, ou non, ou bien s'il n'y a plus dans la Matrice d'enfans morts, ou en vie, quelque Mole, ou quelque Corps Heterogene; mon dessein est encore de sçavoir s'il n'y reste pas quelque partie de l'Arriere-Faix, des Membranes, ou quelque grumeau de Sang. Je cherche encore si la Matrice est en bon état, & se resserre bien. Car il arrive quelquesois que le sond rentre en dedans, comme lorsqu'on applatit le sond d'un chapeau. Que cet accident soit arrivé pour avoir trop tiré le Cordon Ombilical, ou autrement, il saut remettre sur le champ la Matrice dans son état naturel; sans quoi on s'expose à la voir tomber, ou renyerser entierement; ce qui, comme nous

l'avons déja dit, fait beaucoup fouffrir la femme, & la met en danger de mort. Il reste quelquesois par-ci par-là des morceaux d'Arriere-Faix attachés à la Matrice, qu'il faut faire sortir, de crainte d'accident. Il peut y rester quelque partie des Membranes, & sur-tout beaucoup de Sang caillé, qu'il est absolument nécessaire d'emporter, si l'on ne veut exposer la femme à des pertes de Sang considerables, des défaillances, des délires, & même lui causer la mort, comme je l'ai vû arriver plusieurs sois, lorsque ce sang venant à se corrompre, corrompt aussi la Matrice. Il est donc nécessaire par ces raisons, & beaucoup d'autres, de la netoyer

exactement.

Lorsque j'ai fait l'extraction de l'Arriere-Faix, je ne retire pas aussi-tôt la main de la Matrice, ou si je l'ai fait, je l'y remets fur le champ. Je la tourne alors doucement de tous côtés pour sçavoir s'il n'y reste rien de tout ce que j'ai dit; & si je trouve quelque chose, je le ramasse avec la main, &, avant de la retirer, je laisse doucement resserrer la Matrice audessus de ma main, & ensuite vers l'Orifice, & retirant la main petità petit, j'entraîne avec elle tout ce que j'ai trouvé d'heterogene. Pendant que j'ai la main dans la Matrice, j'apporte une attention exacte à connoître sa situation. Si elle se renverse par derriere, à mesure qu'elle se resserre, je la ramene doucement à sa place naturelle; si elle est tombée vers un des côtés, je la remets au milieu, si elle panche en devant, je la redresse, & de cette maniere je la remets doucement dans son état naturel. Je dis doucement; car il ne faut pas ici de violence. Il faut aider la Nature, & non la forcer. Je suis sûr, par cette pratique, que la Matrice est bien nette, & bien placée; ce qui est si avantageux aux femmes, que je puis assurer, que, depuis que j'use de ces précautions, il leur arrive beaucoup moins d'accidens. C'est pourquoi j'exhorte toutes les Sages-Femmes à faire de même. Il faut aussi faire une attention particuliere au Vagin, & s'il y a des rides, ou des plis considerables, il faut les applanir, & les arranger. Si la matrice est tombée trop bas, il faut la relever; en un mot, il faut remettre toutes les Parties en situation.

Voyons à present comment il faut faire l'extraction de l'Ar-

riere-Faix. On prend le Cordon Ombilical de la main gauche, & on coule la droite dessus, jusqu'à ce qu'elle soit dans la Matrice. Si l'Arriere-Faix détaché se presente à l'Orifice. vous étendez les doigts, & l'empoignant ferme, vous le retirés avec la main droite, pendant que la gauche attire doucement le Cordon. Si l'Arriere-Faix est assez considerable pour ne pouvoir sortir par l'Orifice de l'Uterus, il faut faire faire à la femme une legere contraction des Muscles du Bas-Ventre, comme si elle vouloit pousser le Fetus, & pendant ce tems tirer légerement le Cordon, & l'Arriere-Faix suivra sans peine. Mais si le Placenta en tout, ou en partie, est attaché à la Matrice, coulez la main droite contre le Cordon, que vous tiendrez de la gauche, comme on l'a dit plus haut, & voyez de quel côté le Placenta est détaché, ou est moins adherent, & passant les doigts entre lui, & la Matrice, faites-les aller de côté, & d'autre. A moins que l'adherence ne soit très-forte, en faisant aller les doigts tout autour du Placenta, jusqu'à ce que vous soyez au milieu, il se détachera de lui-même, & tombera dans la main; mais si, en allant si doucement, il ne se détache pas, il faut appliquer le dehors des deux derniers doigts contre l'Uterus, & avec les deux premiers arracher le Placenta, & faire de même tout autour, jusqu'à ce qu'il soit entierement détaché; alors on le fait fortir, comme on l'a dit plus haut. Il faut faire ces Opérations avec toute la délicatesse, & l'attention possibles, de crainte d'endommager l'Uterus, ou avec les ongles, ou autrement, & de faire souffrir inutilement la femme. Ayant fait dans l'Uterus tout ce que nous avons dit qu'il falloit faire après l'extraction de l'Arriere-Faix, on couvre de linges chauds les Parties Genitales de la femme; on lui affemble les Cuisses; on la lie au-dessus de la Hanche avec une bande, que l'on nouë au côté gauche; on la couche, & on l'avertit de se tenir en repos.



# REFLEXION.

Es sentimens ne sont pas moins partagés sur le tems de l'extraction de l'Arriere-saix, que sur la maniere de la faire, & sur ce qu'il convient de faire dans la Matrice, cette

Operation étant achevée.

Mauriceau, 1. 2. c. 8. dit, qu'aussi-tôt que l'enfant sera hors de la Matrice, avant même que de lui noiier, & couper le Cordon de l'Ombilic, de peur qu'elle ne vienne à se refermer, il faut, sans perdre aucun tems, délivrer l'Accouchée de cette masse charnue, qui étoit destinée pour fournir du sang pour la nourriture de l'enfant, pendant qu'il etoit dans la Matrice. Clement, & d'autres, au rapport de Dionis, l. 3. c. 6. p. 223. veulent qu'on commence par la ligature du Cordon, parce que l'enfant perd autant de sang, qu'il en sort par les Arteres Ombilicales. Pour moi, continuë Dionis, je prens le milieu; si l'Arriere-Faix n'est point adherent, je commence par faire l'extraction, & s'il l'est, je commence par faire la Ligature.

La raison qui détermine Mauriceau à faire promptement l'extraction de l'Arriere-Faix, est parfaitement bonne. Le Ressort de la Matrice est si fort, qu'elle se referme, à mesure que la résissance, qu'elle trouvoit dans les Corps, qu'elle contenoit, diminuë. On ne se peut donc trop presser de délivrer la femme, dans l'incertitude où l'on est de le pouvoir faire commodément un quart d'heure après. Commencer donc, comme le veut Clement, par la Ligature du Cordon, c'est perdre un tems, qui peut être employé beaucoup

plus utilement, comme on vient de le voir.

La raison qui détermine Clement, ne peut être regardée, que comme une chimere. Il dit, que l'enfant perd autant de fang, qu'il en fort par les Arteres Ombilicales. Cela est vrai; mais il en gagne autant, qu'il lui en est rapporté par la Vene. Ainsi point de danger de ce côté. Cet échange même doit lui être avantageux; puisque le Sangrapporté par la Vene est vivisié, pour ainsi dire, par le Liquide qui y vient des Arte-

res de la Matrice.

Le milieu que prend Dionis ne me paroît pas judicieux. Il commence par faire la Ligature, si l'Arriere-Faix est adherent, & commence par l'extraction, s'il ne l'est pas. Mais comme il ne sçait qu'après un certain tems, si l'Arriere-Faix est adherent, ou non, & le tems nécessaire pour le connoître n'étant pas déterminé, le Cordon se refroidit, la circulation s'y ralentir, & l'ensant reçoit des semences de maladies, qui ne peuvent manquer de se declarer tôt, ou tard.

Le plus sûr est donc, selon moi, de faire l'extraction de l'Arriere-Faix, le plûtôt qu'il est possible; & pendant que l'Accoucheur opere, une des semmes presentes sera la Ligature du Cordon. C'est le moyen le plus court pour prévenir tous les inconveniens. Mais comme cette Ligature ne doit être serrée que jusqu'à un certain point, l'Accoucheur

doit avoir soin de voir si elle est bien faite.

Les Accoucheurs François sont assez d'accord sur la maniere de faire l'extraction de l'Arriere-Faix. L'enfant étant sorti, la Sage-Femme prend le Cordon, en fait un, ou deux tours à deux doigts de sa main gauche joints ensemble, asin de le tenir plus serme, de laquelle pour lors elle le tirera médiocrement; ou bien elle le prendra de cette même main gauche avec un linge sec, asin qu'il ne glisse pas entre ses doigts, & de la main droite, elle le prendra seulement au-dessus de la gauche, tout proche de la Partie honteuse, tirant pareillement avec elle sort doucement... observant toûjours pour rendre la chose plus aisée, de tirer, ou appuyer principalement vers le côté où l'Arriere-Faix est adherent, & de ne pas prendre le Cordon recouvert des Membranes de l'enfant, ce qui empêcheroit qu'on ne put le tenir si ferme. Mauriceau, l. 2. c. 8.

Il y a plusieurs raisons qui déterminent à ne pas tirer le Cordon avec trop de violence. 1º. Il pourroit se rompre près de l'Arriere-Faix, & on seroit obligé ensuite de porter la main dans la Matrice pour délivrer la femme. 2º. La Matrice, à laquelle cet Arriere-Faix est quelques sois fortement adherent, pourroit être attirée avec lui. 3º. En étant séparé avec trop trop grand effort, il peut survenir au même moment une excessive perte de sang, qui seroit certainement d'une dangereuse suite. C'est toûjours Mau-

riceau qui parle.

SUR LES ACCOUCHEMENS.

Dionis rencherit sur cette Pratique. Le Cordon entortillé autour des doigts de la main gauche, il faut, dit-il, glisser la droite dessus, pour avec le pouce & Pindex le tenir le plus près du Placenta, qu'on le peut. On tire doucement, & si on sent qu'il avance, on peut compter l'avoir bien-tôt; mais s'il n'avance pas, il est encore trop adherent, il faut l'ébranler de côté & d'autre, asin de l'obliger à se détacher petit à petit, faire glisser la main sur le Ventre de la semme par la Garde, depuis le Nombril, jusqu'aux Os Pubis. S'il ne vient pas encore, il faut prendre patience. Il se passe quelquesois des heures entieres, avant qu'il se détache. Ibid.

La précaution que prend Dionis de tenir de la main droite le Cordon le plus proche qu'il est possible du Placenta, n'est certainement pas suffisante pour l'empêcher de se rompre, mais bien pour empêcher qu'il ne se rompe entre les deux mains, ce qui embarrasse sort ceux qui sont l'extraction de l'Arriere-Faix, suivant la méthode de ces Accoucheurs; car pour lors ils sont obligés de porter la main dans la Matrice, pour détacher le Placenta; ce qu'ils n'aiment pas; parce que cette Opération, selon le même Dionis, est très-douloureuse. Nous allons voir ce qu'il faut penser de cette raison; mais remarquons auparavant, que la méthode de Dionis est préferable à celle de Mauriceau, parce qu'au cas que le Cordon se rompe, la main droite se trouve toute portée dans la Matrice, pour détacher le Placenta, & qu'il n'est pas également aisé de la conduire surement, lorsque le Cordon est rompu.

M. de Deventer a donc raison de conseiller de mettre la main dans la Matrice aussi-tôt après la sortie de l'enfant, & pour l'empêcher de se refermer, & pour aller sûrement à l'endroit où est le Placenta. Mais conseillerons-nous, comme lui, de détacher dans tous les cas le Placenta du sond de la Matrice de la même maniere qu'on sépare l'écorce d'une Orange? (C'est la comparaison que donne Amand, & je n'y trouve qu'un désaut, qui est, qu'il saudroit, pour qu'elle sut juste, que l'écorce sut en dedans.) Un raisonnement simple

décide la question.

Ou le Placenta est peu adherent, ou il l'est beaucoup. X ij Dans le premier cas, l'Opération est courte, & ne peut causer une douleur plus considerable, que l'Opération que conseillent Dionis, & Mauriceau; puisque, de quelque maniere qu'on opére, il faut que le Placenta se détaché. Dans le fecond, ou bien il faut se résoudre à tirailler le Cordon pendant des heures entieres, comme Dionis en convient, ou bien il faut porter la main dans la Matrice, pour faire l'extraction, suivant la méthode de notre Auteur, & le conseil que donne Mauriceau, l. 2. c. 9. dans le cas de la trop grande adherence du Placenta. Mais pendant qu'on perd le tems à tirailler le Cordon, la Matrice se referme, ou pour le moins se contracte; nouvelles douleurs par consequent pour la mere, & nouvelles difficultés pour l'Operateur.

Mais peut-on balancer sur la préserence qu'on doit donner à méthode de M. de Deventer, quand on fait attention qu'il ne faut pas tirer bien fort, pour causer un renversement du fond de la Matrice, dans les cas même où elle a l'épaisseur que nous lui donnons, & à plus forte raison dans ceux où elle est plus mince? Les Ouvrages de tous les Accoucheurs fourmillent d'exemples de cet accident. Je dis plus: faut-il beaucoup de violence pour causer à la Matrice un simple commencement de perversion, ou de renversement, que les Auteurs comparent assez bien à un leger affaissement de la forme d'un chapeau? Et ne sçait-on pas, que ce simple commencement peut-être suivi d'une perversion totale, & que, quand même il ne le seroit pas, il traine toûjours de funestes accidens à sa suite?

Peut-on balancer sur la préference qu'on doit donner à la méthode de notre Auteur, quand on considere qu'il y a des cas où ce seroit une extrême imprudence de suivre la route ordinaire? Nous en voyons un dans l'Obs. 7. d'Amand. Ayant sçû qu'une femme avoit eu une descente de Matrice, il introduisit sa main dans la Matrice à la faveur du Cordon, ce sont ces paroles, asin de l'insinuer entr'elle, & l'Arriere-Faix, & de la détacher peu à peu. Cette précaution lui réuffit, n'étant arrivé aucun accident à la mere. Pourquoi ne la pas toûjours

prendre?

Jean Bauhin, dans le tems que l'Art des Accouchemens

SUR LES ACCOUCHEMENS.

étoit encore au berceau, pour ainsi parler, réstéchissant sur les accidens auxquels les semmes étoient tous les jours exposées, en suivant la méthode usitée pour l'extraction de l'Arriere-Faix, sentit très-bien la justesse des principes, sur lesquels sont sondés les conseils, que M. de Deventer nous donne. C'est ce qui paroît par une de ses Lettres, écrite à Gaspar son frere, & rapportée dans les Observations de Skenkius, où il lui fait l'histoire d'un Accouchement qu'il sit. Il dit, qu'aussi-tôt après la sortie de l'ensant, il introdui-sit l'Avant-bras jusqu'à la moitié dans la Matrice, de peur qu'elle ne se refermât, ce qui arrive sur le champ, & est très-dangereux. 2°. Qu'il tira doucement l'Arriere-Faix, de peur de causer une perversion de la Matrice, comme il l'avoit vû souvent arriver par l'imperitie des Sages-Femmes.

La pratique de notre Auteur a d'autres avantages, trop considerables, pour les négliger. On s'éclaircit tout d'un coup s'il n'y a rien dans la Matrice qu'il faille faire fortir avant l'Arriere-Faix, comme une Mole, ou un second enfant; c'est une remarque de M. de Deventer. Lamotte convient p. 294. que, contre le sentiment de Peu, il ne met jamais la main dans la Matrice. Quel signe a-t'il donc qu'il n'y ait point un second enfant, ou quelque corps étrange? L'applatissement du Ventre? Mais ne voit-on pas tous les jours des femmes dont le Ventre ne diminuë que très-peu après l'Accouchement, quoiqu'elles ne soient grosses que d'un feul enfant? Le contraire ne peut-il pas aussi se rencontrer? Supposons maintenant que l'affaissement du Ventre fasse croire à l'Operateur qu'il n'y a plus d'autre enfant. Dans cette hypotese je dis, que les Arriere-Faix sont séparés, ou qu'ils ne le sont pas; au premier cas, en tirant le Cordon l'Arriere-Faix se pourra détacher, & l'Operateur le trouvant bien sain, & bien entier, croira la semme bien délivrée. Cependant une partie des Vaisseaux du Fond de la Matrice reste ouverte; il survient une perte de sang, dont on ne peut deviner la cause, perte rebelle, qui obligera à la fin de porter la main dans la Matrice, & l'Accoucheur ne reconnoîtra peut-être une bévûë si énorme, qu'après que l'épuisement de la femme aura rendu le mal irréparable. Si les Arriere-Faix sont rélinis, & peu adherens, en tirant le Cordon de l'enfant sorti, il séparera les deux Arriere-Faix de la Matrice. Autre embarras. L'enfant qui reste fera obstacle à la fortie de l'Arriere-Faix, & l'Arriere-Faix à la fortie de l'enfant. Pendant ce tems les Vaisseaux du Fond demeurent ouverts, & l'Hemorragie est inévitable. On sauve tous ces inconveniens en suivant la pratique de notre Auteur.

Lamotte ne manquera pas d'objecter ce principe, qu'il pose comme constant, que les douleurs de la semme continuant jusqu'à la sortie du second enfant, sont une preuve

évidente que l'Accouchement est imparfait

Mais il est aisé de répondre qu'il se trouve des femmes qui accouchent sans douleurs, & par consequent son prétendu principe est ruineux. Il l'est bien plus, si des faits attestés par plusieurs Auteurs, sont vrais. Ils disent qu'on a vû un des Gemeaux ne venir au monde, que plusieurs mois après l'autre. Si les douleurs avoient continué, ces faits se-

roient-ils possibles?

Il ne suffit pas d'avoir détaché l'Arriere-Faix du Fond de la Matrice, il faut l'en faire sortir en entier, & nétoyer la Partie de tout ce qui y peut rester d'étranger, comme grumeaux de fang, ou quelque autre corps que ce soit; car c'est, comme Amand l'observe, ce qui cause aux semmes les pertes de sang, qui leur sont si souvent funestes. Tous les Traités d'Accouchemens sont pleins d'histoires qui établissent cette verité. L'Obs. 294. de Mauriceau la prouve évidemment; puisque la femme, qui en fait le sujet, mourut six jours après avoir été accouchée par un Chirurgien, qui lui avoit laissé une partie de l'Arriere-Faix dans la Matrice. C'est pour éviter cet accident, que Jean Bauhin ramassa exactement tout ce qu'il pouvoit y avoir d'étranger dans ce Viscere, lorsqu'il sit l'Accouchement, dont nous avons parlé plus haut. C'est ce qui fait dire à Portal, p. 11. que, quand l'Arriere-Faix est sorti, l'on doit bien considerer si les Membranes qui renferment les Eaux, & l'enfant, sont bien sorties avec l'Arriere-Faix, en sorte qu'il n'en reste aucune partie, & qu'elles ne bouchent l'Orifice des Vaisseaux de la Matrice. Cependant, ajoûtet'il, quand il en demeureroit quelque portion, il n'en faudroit rien craindre, d'autant que ces Membranes restées sortent avec les vuidanges, sans aucune fâcheuse suite, ainsi qu'il se remar-

que tous les jours.

Cette Théorie ne paroît pas fort exacte; car ce qu'on apprehende des Corps étrangers restés dans la Matrice n'est pas qu'ils bouchent ses Vaisseaux, on craint au contraire qu'ils ne les tiennent ouverts, & qu'ils ne causent une perte de fang. Or, pourquoi les morceaux du Placenta restés, ou quelques grumeaux de sang qui se trouvent dans la Matrice, causeront-ils plûtôt une Hemorragie, qu'un égal volume de Membranes? Portal qui convient que les morceaux du Placenta, ou les Grumeaux de sang restés dans la Matrice causent cet accident, & qui dit, p. 13. que, dans la grande perte de fang, on trouve la Matrice assez dilatée, pour y porter la main, & les tirer, sans quoi la perte continuë, au lieu qu'elle cesse dès qu'ils sont tirés, a-t-il quelque raison pour faire une exception en faveur des Membranes? Tout ce que je puis faire, pour sauver cette saute, est de dire que, comme il ne reste jamais une portion bien considerable des Membranes, elles ne peuvent causer de grands accidens; & dans ce cas elles auront cela de commun avec les petites portions du Placenta; le contraire est cependant prouvé dans le dernier cas par la premiere Histoire que rapporte M. Freind, au 13e. Chapitre de son Emmenologie. Le plus sûr est donc, quoiqu'en dise Portal, de nettoyer exactement la Matrice. Mais cela ne se peut faire, qu'en y portant la main; donc cette méthode est d'un usage indispensable.

Dionis fait une regle, qui merite de trouver place ici. C'est au c. 6. du l. 3. p. 223. Après un Avortement, dit-il, de deux ou trois mois, qui ne se passe pas sans perte de Sang, quoique l'Arrière-Faix ne soit pas sorti, il ne faut pas s'en allarmer. Il est pour lors d'un trop petit volume, pour causer des accidens mortels. Ce qu'il y a de plus fâcheux est l'inquietude de la sentime, qui voudroit être délivrée, & qui ne se contente point des raisons qu'on lui rapporte, pour lui prouver qu'il n'y a aucun danger pour sa vie. Il est vrai qu'elle soussire de petites douleurs, parce que la Nature fait essort, pour se débarrasser de ce Corps étrange. Mais elles cessent bien-tôt, & c'est bon signe; car c'est une marque qu'il va

fortir de lui-même; ce qui arrive souvent en se presentant au bassin. Quand l'Accouchement est plus avancé, il faut tirer l'Arriere-Faix le plus promptement que faire se peut, dilater doucement l'Orisice, l'empoigner, s'il est détaché, & l'amener dehors; s'il ne l'est pas, il faut le détacher, suivant la methode ordinaire. Et dans le cas de l'Accouchement plus avancé, il conseille, après Mauriceau, de laisser le Délivre en vûë, afin que les Assistans puissent l'examiner, & voyant qu'il est sortie en entier, rendre justice à l'Operateur, & ne le point rendre responsable des accidens qui peuvent arriver à la semme après l'Accouchement.

On sent assez que la précaution que prennent Mauriceau, & Dionis, de laisser l'Arriere-Faix en vûë, regarde l'Operateur, plus que la femme. On ne peut que louer la délicatesse qui les engage à se mettre même hors d'atteinte du soupcen. Mais malgré la confiance avec laquelle Dionis assure que les femmes s'allarment mal-à-propos, quand l'Arriere-Faix est resté dans la Matrice, après un Avortement de deux, ou trois mois, je ne puis les blâmer. Faut-il donc des accidens mortels pour réveiller la nonchalance d'un Operateur? Le plus petit accident doit-il être negligé par un Accoucheur prudent?La perte deSang cessera-t-elle tant que ce Corps étranger se trouvera dans la matrice? La femme n'en mourra pas, je le veux croire; mais l'hemorragie l'affoiblira, la douleur appellera l'inquietude, & l'inquietude ne peut-elle pas causer dans la machine des alterations qui peuvent devenir funestes? Le plus sûr est donc de faire l'extraction de l'Arriere-Faix; ce qui n'est pas difficile, lorsque la Matrice a laissé sortir le Fetus qu'elle contenoit; & j'estime que, dans le cas, c'est une pitié cruelle d'exposer ainsi la femme à des accidens, plûtôt que de lui causer une douleur de quelques momens, en lui dilatant, s'il le faut, l'Orifice de la Matrice, pour donner aux doigts la liberté d'atteindre le Placenta. L'Histoire, rapportée par M. Freind loco citato, met en évidence la necessité de se comporter, comme nous venons de le dire, puisqu'un Avortement de l'espece de ceux dont parle Dionis, suivant toutes les apparences, causa à la semme, qui en fait le sujet, une perte de Sang opiniâtre; parce que le Placenta étoit resté dans la Matrice. Nous

SUR LES ACCOUCHEMENS. 169 Nous avons parlé jusqu'à present de faire l'extraction de l'Arriere-Faix, en la supposant possible, sans jetter la semme dans des accidens très-fàcheux. Mais Mauriceau remarque qu'il s'en trouve de si adherens, qu'on ne peut venir à bout de la faire, en operant même, suivant la methode de notre Auteur. Il ajoûte que la Matrice est quelquefois si enflammée, qu'on ne peut la dilater assez, pour l'aller querir sans violence, l. 2. c. 9. Le second cas n'est point embarrassant, quand on suit la methode de M. de Deventer. La Matrice est suffisamment dilatée aussi-tôt après l'Accouchement, pour y passer le bras, sans être obligé de lui faire violence. Mais il n'en est pas de même du premier cas. Si vous faites trop de violence pour séparer l'Arriere-Faix du fond de la Matrice, une perte de Sang énorme ne peut manquer d'arriver; vous pouvez écorcher la Matrice; la blessure s'ulcerera, & la femme se trouvera exposée à des maux continuels, & presque incurables. Afin donc d'éviter ces maux, je pense avec Mauriceau, qu'il faut commettre l'Operation à la Nature, lui aidant par le moyen des Remedes qui feront suppurerl'Arriere-Faix. Pour ce sujet on fera des injections dans la Matrice avec la Décoction des Mauves, Guimauves, Parietaire, & Graine de Lin, dans laquelle on ajoûtera de l'huile d'Amandes douces, & de l'Huile de Lys, ou un bon morceau de Beurre frais. Pendant ce-tems il conseille de donner à la femme quelque Clistere un peu fort, afin que les épreintes qu'elle fera, pour aller à la seile, le lui puissent faire vuider, & de faire les Remedes convenables, pour empêcher que la Fievre ne survienne, en saignant la femm? bras, ou du pied, selon qu'il sera jugé à propos, & la fortifiant par des Cardiaques, dont on lui fera user souvent. Mais il exclut de ce nombre le Mithridate, la Theriaque, & autres Confections de cette nature, dont on ne peut donner aucune raison, selon lui, qu'en admettant leurs facultés specifiques, ou plûtôt imaginaires, & qu'il appelle après Pline, ostentatio Artis, & portentosa scientiæ ventitatio manifesta, une ostentation de l'Art, & une prodigieuse vanité manifeste d'une science ridicule. Ac ne ipsi illam quidem novere, laquelle n'est pas même connue de ceux qui l'ordonnent. Les Medecins Anciens, &

Modernes sont sans doute fort obligés à Mauriceau de cet

Eloge Laconique. Malheureusement pour lui il n'a à combattre que la raison, & l'experience, qui prouvent les bons effets de ces compositions, depuis le discredit des facultés

specifiques.

Nous finirons nos Réflexions sur l'extraction de l'Arriere-Faix par l'examen d'un cas proposé par Dionis, l. 3. c. 12. Il demande ce qu'il faut saire, la Tête étant demeurée dans la Matrice, & l'Arriere-Faix restant attaché au sond. Il prétend qu'il faut commencer par lier le Cordon, asin d'empêcher qu'il s'écoule beaucoup de Sang, ce qui assoibliroit la mere. Cette précaution est sondée sur ce qu'il avance, l. 1. c. 17. que le Sang est porté de la mere à l'ensant, & de l'ensant à la mere, par les Vaisseaux Ombilicaux. L'opinion contraire est, si l'on veut l'en croire, opposée au sentiment universel, qui établit la Circulation entre la mere, & l'ensant.

Quoiqu'au fond cette Théorie interesse fort peu les Accoucheurs, & que le sentiment contraire ait prévalu aujourd'hui, il n'est pas hors de propos d'examiner les raisons sur lesquelles Dionis s'appuye, asin qu'ils ne perdent pas inutilement un

tems précieux.

Mais, dira-t-on, il en faut si peu pour faire la ligature du Cordon, qu'il n'en peut arriver d'accident. Mauriceau répond à cette Objection, dans son Obs. 305. c'est une verité qu'on ne peut trop repeter. Une semme étant accouchée, le Cordon étoit si mince, qu'il se rompit entierement vers la racine, sans employer la moindre violence; la Matrice se referma incontinent, si exactement, qu'on n'y pouvoit, qu'à peine, introduire deux, ou trois doigts. S'il en avoit fallu tirer une Tête; dans cet état, n'auroit-on pas été obligé d'ouvrir la Matrice de sorce? Les semmes peuvent rendre compte des douleurs que cette Operation leur cause. Le tems est donc précieux, puisqu'un moment sussit à la Matrice pour se refermer. Voyons à present les raisons de Dionis.

1°. S'il n'y avoit pas une Circulation du Sang entre la mere; & l'enfant, ce seroit toûjours le même Sang qui circuleroit du Placenta à l'enfant, ce qui est absurde; puisque, le plus subtil ayant été consommé pour la nourriture de l'enfant, il ne resteroit dans ses Vaisseaux qu'une masse épaisse, & pesante;

SUR LES ACCOUCHEMENS. 171

qui ne pourroit être sussifiamment vivisiée par le cœur seul de l'enfant. 2°. Il saut, pour rendre le Sang vermeil, & écumeux, qu'il s'y mêle de l'air que nous respirons; ce que l'en-

fant n'a pas par lui-même, puisqu'il ne respire pas.

Réponse. Ce n'est point le plus subtil du Sang propre proprement dit, qui est la partie nourriciere, mais la Limphe. Or la raison, & l'experience prouvent qu'il passe de la Limphe des Vaisseaux de la Matrice dans les racines du Placenta, & de là dans la Vene Ombilicale. Ainsi le Sang des Vaisseaux de l'enfant sera delayé, & ne sera pas une masse

épaisse, & pesante, comme Dionis le suppose.

Que ce soit le Cœur qui vivisie le Sang, c'est un principe qui n'est plus de mise. On pense aujourd'hui, & avec raison, que c'est le Poumon. Est-ce un mélange qui s'y fait de l'air avec le Sang? C'est ce qui n'est pas encore bien éclairci. La possibilité de ce mélange n'est rien moins que prouvée. On explique fort bien par la seule division la difference qui se trouve entre le Sang Arteriel, & Veneux. On scait d'ailleurs qu'il y a d'autres routes, par où l'air peut pénetrer dans le Sang. La voye des Alimens est toute simple. Que ce soit même l'air seul qui donne la couleur rouge au Sang, c'est encore un fait fort incertain. Le Sang d'un Poulet renfermé dans sa coque est rouge, est-ce de l'air que cette rougeur lui vient? Le Sang de plusieurs Insectes n'est pas rouge, & cependant ils respirent. Je ne vois pas d'ailleurs que le Fetus ait besoin d'un Sang fort animé. Il croît avec une vîtesse inconcevable, & un Sang si animé ne me paroît guéres propre à un aussi prompt accroissement. Les raisons de Dionis ne sont donc pas bonnes, & laissent la liberté de croire qu'il n'y a pas une Circulation du Sang entre la mere, & l'enfant; & si M. de Deventer approuve la pratique de couper le Cordon entre deux ligatures, afin de prévenir une effusion de Sang inutile, c'est du Sang renfermé dans le Placenta qu'il parle, & qui ne peut manquer de fortir, lorsqu'on a coupé le Cordon. Mais la sûreté de la mere n'entre pour rien dans le motif qui détermine notre Auteur à donner ce conseil. C'est une une délicatesse qui convient à un Operateur, qui se pique de propreté. Donc dans le cas proposé par Dionis,

OBSERVATIONS

la premiere chose qu'on doive faire, est de tirer la Tête. L'Accoucheur n'en est point encore quitte après avoir nettoyé la Matrice, si l'on en croit notre Auteur. Il faut, si elle est inclinée de quelque côté, la rétablir dans son état ordinaire. C'est aussi la Pratique de Peu, p. 206. Peut-être regardera-t-on cette précaution comme inutile, parce qu'on supposera que les Ligamens la rétabliront d'eux-mêmes. Mais cela est faux de toutes manieres; car n'étant attachés qu'aux côtés, ils ne peuvent la redresser, si elle est inclinée en arriere, ou en devant; & même un des Ligamens ronds, étant allongé considerablement, a perdu une partie proportionelle de son ressort, & l'autre l'emportant par consequent toûjours, l'équilibre ne se rétablira jamais, & la Matrice restera oblique. D'où il suit, selon Mauriceau, qu'une semme peut devenir sterile; & d'où je conclus que l'Accouchement suivant de cette femme, si elle devient seconde, malgré l'obliquité de sa Matrice, doit être beaucoup plus laborieux, parce que l'obliquité doit devenir beaucoup plus considerable. Il est donc important de mettre la main dans la Matrice, pour la rétablir.

M. de Deventer finit ce Chapitre, par dire qu'il faut mettre sur l'Orifice du Vagin un Chaussois chaud. Dionis ajoûte, qu'il le doit être mediocrement, de peur de causer une perte de Sang, en échaussant trop la Partie. Cette précaution me paroît fort sage. Il saut encore, selon le même Auteur, approcher les Cuisses de la semme, lui allonger les Jambes, & en cas que la partie ait été maltraitée par le passage d'un gros ensant, il saut mettre dessus une espece de Cataplasme avec des œuss, & de l'huile de Noix brouillés;

& cuits ensemble, & étendus sur de l'étoupe.



## CHAPITRE XXIX.

De l'Accouchement difficile causé par un Vice, ou une Maladie de la Matrice.

A Matrice est sujette aux Maladies, comme les autres parties du Corps. Les Chutes, les Froissemens, les Contusions, les Coups, &c. la blessent. Elle s'enslamme, s'ulcere, s'endurcit, se corrompt; tous accidens qui rendent l'Accouchement laborieux. Il s'y forme des Squirres, des Cancers, qui l'endurcissent, & la rendent roide, ce qui l'empêche d'être comprimée. Mais comme il n'est pas aisé, aux Sages-Femmes sur-tout, de trouver du remede à ces maux, nous n'en dirons mot, & les abandonnerons aux Medecins, & Chirurgiens, qui en tireront parti de leur mieux. Il saut cependant dire quelque chose de l'Orifice de la Matrice; puisque les Sages-Femmes ont quelquesois besoin d'y travailler.

L'Orifice de la Matrice devient à beaucoup de femmes si épais, & si ferme, qu'il a beaucoup de peine à s'ouvrir. C'est ce qui arrive d'ordinaire à celles qui se marient tard, fur-tout dans les premieres Couches, & encore plûtôr, lorsqu'un travail du Corps assidu a rendu leurs Fibres seches, & roides. Leur Matrice participant des mêmes défauts, elles accouchent difficilement, sur-tout, si elles ont le Bassin, & le Vagin amples, & encore plus, si l'un, & l'autre sont trop étroits, & si la pointe du Coccix est trop avancée en devant. Si le Bassin est trop grand, la dissiculté de l'Accouchement vient de ce que la Matrice descend trop; ce qui rend les Ligamens, & le Vagin trop lâches, & tire trop en bas la Vessie; d'où viennent la dissiculté de retenir l'urine, une chute continuelle de la Matrice, ou du Vagin, ou jusqu'à l'Orifice de ce dernier, ou même hors du Corps; ce qui cause beaucoup d'accidens fâcheux. Car quelquesois la Matrice s'avance en dehors de la grosseur du poing, quelquesois du double, & même plus consideA moins que ces accidens ne soient très-considerables; on y remedie au commencement; mais, s'ils sont inveterés, ils deviennent incurables, & tout le soulagement qu'on peut donner, est un Pessaire qui soûtient la Matrice, & l'empêche de tomber. J'en ai fait graver de quatre sortes, qu'on voit à la quinzième Figure. Ils sont ajustés de maniere à ne point empêcher les senumes de rendre le devoir Conjugal. Les silles, qui par quelque accident sont attaquées de chute de Matrice, peuvent aussi s'en servir.

# Explication de la quinziéme Planche.

a. Pessaire ovale, creux en dedans, de maniere qu'il diminuë toûjours, jusqu'à l'ouverture.

b. Pessaire triangulaire, fait comme le premier.

c. Pessaire ovale, mais plus pointu.

d. Peffaire rond.

Ces Pessaires se sont avec du liege, du bois, de l'argent, ou de l'or. Il faut bien cirer ceux qui se sont avec du liege, ou du bois poreux; sans quoi ils se corromproient aisément, & communiqueroient leur corruption aux parties voisines. Ceux qui sont d'argent, ou d'or, n'ont pas besoin d'être cirés; mais ils doivent être creux, & très-legers, pour n'être pas incommodes par leur poids. Ils doivent être exactement polis, pour ne point blesser, ou écorcher les parties, auxquelles ils doivent toucher. Les Pessaires de liege sont trop mols, & trop fragiles: ceux de bois valent mieux.

Il faut remarquer que la difference qu'il y a entre ces Peffaires ne vient pas seulement de ce que l'un est triangulaire, l'autre ovale, un autre rond, mais de ce qu'ils sont plus épais, ou plus prosonds. Le Pessaire rond n'a pas le bord plus épais que le tuyau d'une plume de Cigne; & près de l'ouverture qui est au milieu, il est quatre sois plus mince, son épaisseur diminuant petit à petit depuis la circonserence jusqu'à





SUR LES ACCOUCHEMENS. l'ouverture. Ces Pessaires sont ici gravés de grandeur ordinaire. Le Peffaire d est plat, ou dumoins peu profond; les autres sont épais, & profonds. Ils ont deux doigts de large d'un bord à l'autre, & sont plus pointus, que le Pessaire d; la profondeur est égale à l'épaisseur. Il faut qu'ils soient tous exactement polis, qu'ils soient sans inégalité, & que leurs bords foient arrondis, afin qu'ils ne puissent blesser. Les plats, & ronds, conviennent aux filles; les creux aux femmes, par des raisons qu'on sent assez. L'ouverture ronde, qui est au milieu de chaque Pessaire, sert au passage des humeurs. Lorsqu'on a remis la Matrice en place, on fait entrer adroitement ces Pessaires dans le Vagin, en introduisant la pointe la premiere, & on les place de maniere que leur ouverture réponde à celle de la Matrice. Ceux qui connoisfent la Figure du Bassin, verront bien que ces Pessaires ovales, & triangulaires, doivent être placés dans le Vagin, non pas à l'envers, mais tels qu'on les voit dans la Figure.

Mais une Sage-Femme habile doit prévenir de bonneheure ces accidens, en se pressant de donner secours aux femmes en travail, en soûtenant la Matrice dans sa place, & en l'empêchant d'être poussée par les douleurs expulsives jusqu'à l'Orisice du Vagin, & à plus forte raison de tomber en dehors; ce qui n'arriveroit pas, si elle la soûtenoit, & ce qui feroit que son Orisice s'ouvriroit plus aisément, & que la femme accoucheroit beaucoup plus promptement, & plus

facilement.

Mais si les semmes ont le Bassin étroit, le soin de la Sage-Femme doit moins être de soûtenir l'Orifice de la Matrice, que de l'ouvrir, ou de lui donner la liberté de le faire; ce qu'elle sera, comme nous l'avons fait voir dans le Chapitre précedent, en reculant le Coccix; d'où il arrivera que la Tête de l'ensant sera plus d'effort contre l'Orifice de la Matrice; car tant que le Coccix l'arrêtera, tout l'effort de la Tête se tournera contre lui, mais inutilement. Il saut cependant, avant de repousser le Coccix, que la Sage-Femme soit sûre que c'est cette partie qui fait obstacle, & que la Tête se presente droit à l'Orifice; sans cela elle perdroit ses peines.

## CHAPITRE XXX.

De l'Accouchement difficile par les Vices du Vagin, de la Vessie, du Restum, ou de l'Orifice exterieur.

E qui resserre le passage, qui n'est déja que trop étroit; rend aussi l'Accouchement plus disticile. C'est ce qui arrive lorsque le Vagin, la Vessie, ou son Col, ou l'intestin Rectum sont attaqués de tumeurs, d'ulceres purulens, ou malins, ou que leurs glandes sont engorgées, gonflées, dures, ou douloureuses. Ces maladies augmentent quelquefois jusqu'au point d'empêcher d'introduire le doigt, & à plus forte raison la main, sans des douleurs cuisantes. Paul Portal rapporte à ce sujet l'histoire d'une femme, dont les Parties naturelles étoient tellement enflées, & enflammées, qu'il eut d'abord de la peine à y introduire une Sonde ; ensuite il y mit un doigt, & petit à petit les dilata si bien, que l'enfant trouva le passage assez ouvert, & vint assez aisément. Dans des circonstances pareilles, je conseille à la Sage-Femme d'avoir recours aux Medecins, & aux Chirurgiens, ou plûtôt de laisser operer un Accoucheur habile; ce qu'elle peut faire sans compromettre sa réputation; elle se fait au contraire beaucoup plus estimer en se déchargeant sur un autre du soin de traiter une semme, lorsqu'elle se désie de son habileté, qu'en se fiant temerairement à sa science, ou à l'habitude qu'elle a d'operer sur ces Parties; ce qui lui feroit plus entreprendre, qu'elle ne seroit en état d'executer.

Je pourrois m'étendre ici sur la maniere de traiter ces Maladies; mais comme je n'écris pas pour les Accoucheurs, en tant que Chirurgiens, je laisserai cette matiere à part, pour parler d'un accident qui empêche souvent l'Accouchement; c'est la chute du Vagin; non pas celle qui suit l'Accouchement, mais celle qui le précede, & qui empêche les Sages-Femmes peu versées de Toucher exactement, ou de bien faire leurs autres fonctions. Les Sages-Femmes de Campagne dans la Frise, appellent cette chute du Vagin

la Ceinture

SUR LES ACCOUCHEMENS.

la Ceinture (het Vurschot.) Elles disent qu'elle se presente devant l'ouverture, ce qui la leur feroit nommer à plus juste titre l'objet, puisque c'est la premiere chose qui se presente à l'Orisice. Comme elles n'ont pas de remede contre cet accident, elles l'entretiennent, en se contentant de faire leurs essorts pour empêcher le Vagin de sortir du Corps, ou de tomber plus bas. Alors elles attendent patiemment, que tout succede selon leurs vœux. Si cela n'arrive pas, elles restent tranquillement auprès de la semme, jusqu'à ce qu'un miracle sasse venir l'ensant, ou que lui, & la mere, perdent la vie.

Une Sage-Femme appellée dans un cas femblable, doit aussi-tôt faire tous ses efforts pour faire rentrer le Vagin dans sa place, ensuite empêcher de son mieux l'Orifice de la Matrice de descendre trop bas, & le soûtenir, autant qu'elle peut, avec la main, jusqu'à ce que l'ensant, & l'Arriere-Faix soient sortis. Cela sait, elle doit remettre en place la Matrice, & le Vagin, & arranger tellement ses rides, ou ses plis, qu'ils ne se mettent pas les uns sur les autres; ensuite saire coucher la semme la Tête très-basse, & employer, préalablement pris l'avis d'un Medecin, ou d'un Chirurgien, les somentations desiccatives, fortissantes, & astringentes, qui par la suite du tems raffermissent le Vagin dans sa place.

Les tumeurs, & les ulceres, qui arrivent au Rectum, & à la Vessie, rendent aussi le passage plus étroit, & plus douloureux. Il faut dans ce cas que la Sage-Femme opere avec beaucoup de douceur, tâchant de ne pas toucher aux Parties malades. Quelquefois les pierres qui se trouvent dans la Vessie, ou à son Col, rendent le passage très-douloureux. Il faut alors que la Sage-Femme l'élargisse, le plus qu'elle peut, en reculant le Coccix, afin que la Tête de l'enfant passe plus aisément, sans toucher la Vessie. Si des excrémens, endurcis dans le Rectum, rendent le passage étroit, un, ou deux Lavemens, pareils à ceux que nous avons prescrits plus haut, ou composés suivant l'Ordonnance du Medecin, les feront sortir. Si le Rectum est ulceré, ou qu'il y ait tumeur, il faut sur-tout prendre garde qu'il n'y reste d'excrémens endurcis; car ils augmenteroient les douleurs,

#### CHAPITRE XXXI.

De l'Accouchement difficile, à cause de la force de la Membrane qui renferme les Eaux, ou parce que le Placenta se presente le premier à l'Orifice.

N peut compter parmi les causes des Accouchemens difficiles le défaut de la Membrane, lorsqu'elle est trop forte, ou que le Placenta s'est détaché, & est tombé. Quoique la Membrane, & le Placenta soient un seul tout, je distingue cependant l'un de l'autre, parce que d'ordinaire ils se prefentent séparément dans l'Accouchement. Nous appellons Membrane Limphatique ( Het Watervlies ) la Partie la plus mince de l'Arriere-Faix, qui paroît comme une Vessie, quand elle est remplie par les Eaux; & nous appellons Arriere-Faix, ou Placenta, la Partie la plus épaisse, qui sort après le Fetus, & à qui sont attachés la Membrane, & le Cordon Ombilical. Cette Partie mince de l'Arriere-Faix, étant trop tenduë par les Eaux, se déchire à la fin; ce qui pour l'ordinaire donne tout d'un coup passage aux Eaux, qui sont quelquefois suivies de l'enfant. Mais si cette Membrane (ou ces Membranes, puisqu'il y en a deux, ou que la Membrane est composée de deux) ne se déchire pas à tems, c'est-à-dire, lorsque l'Orifice de la Matrice est suffisamment ouvert, & que l'Accouchement soit retardé par cette raison, pour l'avancer, la Sage-Femme peut sans danger déchirer la Membrane avec les ongles, de maniere cependant qu'elle ne la tire pas, de peur d'arracher le Placenta; ce qui causeroit la mort à l'enfant, s'il ne venoit sur le champ. Mais il faut bien prendre garde de déchirer trop tôt la Membrane, en se persuadant qu'elle est cause du retardement de l'Accouchement. Car l'écoulement des Eaux mettroit l'enfant à l'étroit, & retarderoit très-fort l'Accouchement. En effet elles ouvrent beaucoup mieux l'Orifice de la Matrice, que la Tête de l'enfant. Ainsi il ne faut point déchirer la Membrane, que l'Uterus ne soit assez ouvert, pour laisser passer la Tête sans peine, & parconsequent que l'ouverture ne soit égale à la Tête.

On dira peut-être qu'il importe fort peu de déchirer la Membrane avant le tems; car les Eaux le font souvent, lorsque la Matrice n'est qu'à moitié ouverte, & cela sans qu'il en arrive mal à l'enfant. J'en conviens, il y a même plus : car les Membranes se déchirent quelquesois dans la Matrice, de maniere que les Eaux s'écoulent goutte à goutte. Elles se déchirent même à quelques femmes quinze jours, ou trois femaines avant l'accouchement; & cependant leurs enfans viennent en vie. Mais c'est toûjours une faute de la Nature; & il est constant que l'Accouchement n'est pas aussi heureux, lorsque les Eaux se sont écoulées avant le tems, que lorsqu'elles ont suffisamment dilaté l'Orifice de l'Uterus, & rendu le passage humide, & glissant. C'est un avantage qu'il faut alors réparer en frottant largement ces Parties avec de l'huile. Ainsi on ne doit déchirer la Membrane, avant que la Matrice soit suffisamment ouverte, que dans le cas d'une necessité absoluë; ce qui arrive quelquesois, comme par exemple, lorsqu'une Sage-Femme habile, & experimentee connoît par l'Attouchement que le Cordon Ombilical se presente à l'Orifice devant la Tête, ce qui, lorsque le Bassin est rond, & étroit, & qu'on ne peut faire couler le Cordon derriere la Tête, donne sujet de craindre qu'il ne soit tellement pressé par la Tête, que la Circulation se rallentisse, ou soit entierement empêchée; accident qui causeroit nécessairement la mort à l'enfant. La Sage-Femme ayant donc inutilement essayé de faire passer le Cordon derriere la Tête, & de l'y retenir, est obligée de déchirer la Membrane. Car cette situation du Cordon est plus dangereuse pour l'enfant, que l'écoulement des Eaux ; puisque l'un ne fait que retarder l'Accouchement, pendant que l'autre cause la mort. Or de deux maux il faut éviter le moindre. Cette situation du Cordon est moins dangereuse dans les Bassins applatis, que dans ceux qui sont en même-tems ronds, & petits; quoique la premiere espece de Bassin cause plus aisément les mauvaises situations de la Matrice, & de l'enfant. Car dans les Bassins applatis, s'ils ne sont étroits en même-tems, on trouve assez de place pour mettre de côté, ou d'autre, le Cordon, de maniere qu'il y soit moins pressé. Alors une Sage-Femme doit être attentive à le ranger entierement derriere la Tête, aussi-tôt que les Eaux sont écoulées. Nous dirons en son lieu comment la Sage-Femme peut connoître avant l'écoulement des Eaux, que le Cordon Ombilical est ainsi placé, & comment elle peut le ranger de côté, ou d'autre, & nous ferons voir en même-tems, dans quels cas

il est permis de déchirer la Membrane.

Comme la force de la Membrane empêche la sortie de l'enfant, ou l'arrête dans le passage, de même lorsque le Placenta se détache de l'Uterus, & que sa partie la plus épaisse se presente à l'Orifice, il empêche l'enfant de sortir. C'est ce qu'on sent d'abord au Toucher, lorsque les deux doigts, qu'on a introduits dans l'Orifice de l'Uterus, ne trouvent ni la Tête, ni la Membrane, mais au contraire, une chair épaisse, & molle, qu'on distingue aisément de celle de l'enfant, qui est toûjours plus solide par elle-même, ou à cause des Os qu'elle revêt. On sent de plus, que c'est une Masse informe, & qui ne ressemble à aucune des parties de l'enfant. Cette chair molle empêche la Sage-Femme de sentir, comme à l'ordinaire, les parties de l'enfant les plus proches de l'Orifice. Un second signe de la chute du Placenta, est la perte de sang qui l'accompagne, quelquesois même avec tant d'abondance, qu'elle met la mere, & l'enfant dans un danger évident. Dans ce cas il faut faire sortir l'enfant le plûtôt que faire se peut; & voici comment.

On introduit deux doigts dans l'Orifice de la Matrice, ou ensemble, ou successivement, & on tâche de ranger tellement le Placenta, qu'on trouve la Membrane, qu'on déchire avec les doigts, ou avec les ongles, ou si l'on ne peut écarter le Placenta, on fait entrer les doigts dans sa substance, & en les ouvrant, & les agitant de tous côtés, on le déchire jusqu'à ce qu'il soit percé, & alors, au lieu du sang qui couloit auparavant, les Eaux sortent. Elles sont à peine sorties, que l'écoulement de sang diminuë, ou cesse tout-àfait. Car les Cotiledons de la Matrice, que le détachement des Racines du Placenta laisse ouverts, & qui ne peuvent se fermer, tant que la grandeur de la Matrice ne diminuë pas, se resserent aussi-tôt que les Eaux sont écoulées; par-

SUR LES ACCOUCHEMENS.

ce qu'alors l'Uterus peut se contracter; en quoi il est aidé par le poids des Intestins, qui, pressant sur les Cotiledons, les compriment, & serment plus exactement les Orifices des venes. Voilà la cause de la perte, & pourquoi elle cesse.

Il y a des Sages-Femmes qui percent le Placenta avec une aiguille de tête; mais je n'aime point cette méthode, où l'on s'expose à blesser l'enfant. Il vaut beaucoup mieux tâcher de percer le Placenta avec les doigts, & quandil l'est, autant que l'ouverture de la Matrice a pû le permettre, on élargit l'ouverture, & on l'écarte de côté, & d'autre, afin que la Tête, si c'est elle qui se presente, puisse se placer à l'Orifice, & que les douleurs puissent faire venir l'enfant; ou, s'il est mal tourné, la Sage-Femme doit travailler aussitôt à le tirer par les pieds, comme nous le dirons en parlant de la maniere de retourner les enfans. Dans l'état des choses, il ne faut pas s'amuser; car l'enfant ne sçauroit vivre long-tems. C'est pourquoi une Sage-Femme prudente doit le tirer le plûtôt qu'elle peut, sans précipitation cependant; & aussi-tôt que l'enfant est venu, faire l'extraction de l'Arriere-Faix, que le sang caillé colle quelquesois si étroitement à l'Orifice de l'Uterus, ou au Vagin, qu'on le prendroit pour une excroissance de la Partie. Dans ce cas il faut le détacher avec les doigts, commençant par le côté le moins adherent. C'est ce que nous expliquerons, plus au long dans la suite. Mais si le Placenta s'avance si fort, qu'on ait de la peine à le reculer, il vaut mieux commencer par en faire l'extraction; sans cela le mieux est de le laisser dans l'Uterus, jusqu'à ce que l'enfant soit sorti.



# CHAPITRE XXXII.

De l'Accouchement rendu difficile par la mort de l'enfant.

N doit compter entre les Accouchemens difficiles, ou contre nature, ceux où les enfans viennent morts, soit qu'ils ayent perdu la vie dans le tems de l'Accouchement, ou pendant le Travail, ou auparavant. Car il est certain, que l'intention de la Nature est, que l'Accouchement serve à don-

ner la vie, & non pas la mort.

S'il est contre les Loix de la Nature que les enfans viennent morts, il est aussi plus difficile de les faire sortir, que lorsqu'ils vivent. Car tout ce qui vit a du mouvement; & un enfant en vie, qui a une grandeur raisonnable, & des forces, cherche toûjours à se mettre au large. Se sentant donc pressé, & resserré par les Intestins, il fait effort pour se débarrasser, & rompre sa prison, du côté qu'il le peut faire. C'est ce qui n'arrive pas aux enfans morts. C'est une Masse de chair, ou un Sac rempli de cendres, qui n'a aucun mouvement, par lui-même, & qui ne change de place qu'à raison de sa pesanteur. Dans cet état, si la Matrice est mal située, le Bassin oblique, ou applati, la femme foible, & malade, le Coccix bien courbé, l'Orifice exterieur fort étroit, ou s'il y a seulement un de ces défauts, la Sage-Femme a dequoi fuer. De plus, il arrive souvent, que les enfans morts se presentent mal. Ils ont le Côté, le Ventre, les Pieds, les Mains tournés vers l'Orifice, ou quelque autre situation Oblique, comme on le verra plus clairement, quand nous parlerons de l'Obliquité de la Matrice, & des enfans qui se presentent mal. Tous ces accidens rendent l'Accouchement très-difficile, & le doivent faire mettre au nombre des Accouchemens contre nature. Mais, pour éviter la confusion, nous ne parlerons dans ce Chapitre d'aucun accident, que de la mort de l'enfant, renvoyant le reste à un autre endroit. Nous supposerons outre cela la Matrice bien située.

S'il est certain qu'il naît des enfans morts, il n'est pas aussi aisé de le connoître, tant qu'il restent à l'Orisice; sur-tout s'ils y presentent la Tête. La Sage-Femme ne peut toucher

SUR LES ACCOUCHEMENS. qu'une Partie de la Tête, qui ne peut servir à l'éclaircir. Le témoignage de la femme, qui affure qu'elle n'a pas fenti remuer l'enfant depuis quelque tems, ne conclut pas pour sa mort. L'experience journaliere en fait foi. Le signe le plus certain de la mort de l'enfant, est la dissolution de l'Epiderme qui couvre la Tête\*; ce qui n'arrive que quelque tems après la mort de l'enfant. Je me souviens d'avoir été appellé dans un Village près du lieu de mon domicile pour une femme qui étoit en travail depuis plusieurs jours. L'enfant se présentoit bien; mais la mere, & la Sage-Femme, affûroient à ma femme, qui m'avoit accompagné, & à moi, qu'on n'avoit senti depuis deux jours aucun mouvement de l'enfant; d'où elles concluoient qu'il étoit mort. Tout bien examiné, nous étions de même avis, de maniere que nous tournâmes toutes nos vûës du côté de la mere, & que nous n'épargnâmes pas l'enfant, pour la sauver; tantôt pressant d'un côté la Tête de l'enfant, tantôt de l'autre, tantôt lui passant derriere la Tête une bande de toile, dont nous tirions fortement les deux bouts, & cependant faisant tous nos efforts, pour élargir le passage, qui étoit très-étroit. La femme enfin accoucha d'un enfant mort, à ce que nous pensions, avec toute l'Assemblée; mais le petit malheureux peu de tems après se mit à crier, & vêcut quelques jours. J'eus alors beaucoup de regret de l'avoir si mal traité, & de lui avoir fait plusieurs bosses à la Tête, à force de l'avoir pressé; mais il n'y avoit plus de remede. Cet accident m'instruisst pour l'avenir, & m'apprit qu'il ne falloit jamais traiter un enfant comme mort sur le témoignage de la mere, ni de la Sage-Femme. Je me défie même de mon propre sentiment, & ne regarde comme un signe assûré de la mort de l'enfant, que la dissolution de l'Epiderme qui couvre la Tête, d'autant plus qu'il y est assez adherent, à cause des cheveux qui l'y affermissent, & qu'on ne peut toucher l'enfant ailleurs. C'est pourquoi j'ajoûterai ici, que le cas le plus fâcheux qui puisse se présenter dans l'exercice de la Profession, est celui où il faut traiter l'en-

\* Les Chairs du Fetus, ayant peu de consistence, se corrompent très-aisément; ce qui fait que, s'il y a quelque-tems qu'il est mort, l'Epiderme qui couvre la Tête se détache aisément de la peau, lorsqu'on y touche; d'autant plus que, n'ayant pas été endurci par l'air, il est extremement mince.

fant comme mort pour fauver la mere, ce qui n'arrive jamais, que lorsque l'enfant se presente bien, mais qu'il a la Tête trop grosse, ou que le passage est trop étroit, & ne peut s'étendre; ou, si l'enfant s'arrête dans le passage, coudé à cause de l'obliquité de la Matrice. Nous parlerons de cet accident par la fuite. La femme, dont je viens de conter l'Histoire, étoit dans le dernier cas. Mais par de bonnes raisons, il est très-rarement besoin de traiter comme mort un enfant que sa seule groffeur retient dans le passage, pourvû, comme il le faut nécessairement, que la Sage-Femme connoisse dès le commencement du travail la situation de l'Uterus; d'où elle pourra conclure, si les seules douleurs le peuvent faire venir, ou s'il faudra que l'Art vienne au secours. Et il me paroît injuste d'employer des Crochets, ou d'autres Instrumens, pour tirer un enfant bien tourné dans une Matrice bien située, lorsqu'il n'est arrêté dans le Bassin, que, parce qu'il a la Tête trop grosse, & qu'il trouve un passage trop étroit, & peu capable d'extension, pendant qu'on peut le conserver, en lui portant secours de bonne heure. D'où je conclus que ceux qui conseillent d'employer les Instrumens, & de traiter les enfans comme morts, sont très-reprehensibles, sinon aux yeux des hommes, du moins à ceux de Dieu; d'autant plus qu'il est extrêmement difficile de connoître au juste, s'ils font effectivement morts.

Ces Instrumens mêmes, c'est la Réslexion par laquelle je sinirai, ne peuvent être mis en usage sans un danger évident pour la mere. Ce sont des especes de Crochets, que l'on jette à côté de la Tête de l'ensant, & qu'on tâche de saire entrer dans les Oreilles, ou bien, où l'on peut. Quand il est possible, on en met un de chaque côté; après quoi on tire la Tête de l'ensant, prenant garde qu'un Crochet, s'il venoit à se sâcher, ne blesse la Matrice, ou le Vagin. Mais quelque précaution que prenne la Sage-Femme, où le Chirurgien, & quelque agilité de main qu'ils ayent, il est très-dissicile, s'il s'échappe un Crochet, ce qui arrive très-aissement, qu'il ne blesse pas la mere. Car pour l'ensant, il est très-rare que ce Crochet ne lui donne pas la mort. Mauriceau a inventé un autre Instrument qu'il nomme Tire-Tête; il est plus commode

SUR LES ACCOUCHEMENS. 1857 mode, & met moins la mere en danger, mais il donne toûjours la mort à l'enfant. C'est pourquoi j'estime qu'on ne peut en conscience s'en servir, plûtôt que des Crochets; à moins qu'on ne connoisse exactement la situation de la Matrice, & qu'on ne sçache sûrement que l'enfant est mort; ce qu'on ne peut connoître, je le repete, qu'à la dissolution de l'Epiderme, qui couvre la Tête.

## REFLEXION.

Ln'y a point, dit M. de Deventer, de situation plus trisse pour Accoucheur, que lorsqu'il est obligé de traiter comme mort un ensant vivant, pour sauver la vie à la mere. Qu'auroit-il donc pensé, si, instruit des principes adoptés par des Docteurs Catholiques, il avoit vû qu'il y a des occasions, où l'Accoucheur est obligé de laisser perir la mere, & l'enfant, ne pouvant sauver l'un, qu'aux dépens de l'autre, ou de risquer la vie de la Mere, en lui faisant l'Opération Cesarienne, plûtôt que d'exposer son fruit à une mort éternelle? Comme nous parlerons en un autre endroit de ce déplorable secours, il saut nous borner ici à bien distinguer si l'enfant est mort; ou vivant; puisqu'au premier cas, on ne risque rien du côté de l'ensant à se servir du Crochet, pour en faire l'extraction, ou bien à employer les autres moyens, qui lui causeroient sûrement la mort.

On connoît que l'enfant est vivant, c'est la Doctrine de Dionis, parce qu'il remuë, que les Arteres Ombilicales ont un battement, que l'enfant serre le Doigt, ou qu'il le

fuce, quand on le lui met dans la Bouche.

Mais s'il y a long-tems que les Eaux sont percées, l'enfant se trouvant sort resserré dans la Matrice, peut n'avoir plus la liberté de se mouvoir. Quelques semmes même, au rapport de Mauriceau, attestent qu'elles ont senti leur enfant remuer très-peu de tems avant leur Accouchement, quoiqu'on juge à sa corruption, après qu'il est sort depuis plusieurs jours. Il est vrai, que cette erreur n'est pas dangereuse pour l'Operateur; car il vaut beaucoup mieux

Aa

pour lui traiter, comme vivant, un enfant mort, que de traiter comme mort, un enfant vivant; mais elle fait toûjours

connoître l'incertitude de ces signes.

Le défaut de pulsation dans les Arteres Ombilicales, ou bien à la Fontaine, est aussi fort équivoque. La pulsation peut devenir assez languissante dans ces Parties, pour n'être plus sensible au toucher, sans que l'enfant ait perdu la vie. Mais si l'Orifice est exactement bouché par la Tête, que peuvent servir les signes tirés du battement du Cordon, ou de ce que l'enfant doit, s'il est en vie, serrer le Doigt, en le lui mettant dans la Bouche, ou le sucer? On ne peut passer le Doigt entre la Tête, & l'Orifice, comment le mettraton dans la Bouche de l'enfant? Et comment pourraton toucher le Cordon? Il faut donc d'autres signes pour entreprendre de se servir des Instrumens.

Si l'enfant est mort, ajoûtent Dionis, & Mauriceau, il tombe comme une masse au bas de l'Hypogastre, de quelque côté que la femme se tourne; sa Tête devient mollasse; les Os en sont vacillans, & chevauchans l'un sur l'autre, à l'endroit des Sutures, à cause que le Cerveau s'affaise, & est sans pulsation; la femme a des soiblesses, & des syncopes; son Visage devient plombé; ses Yeux s'ensoncent; son Regard devient abbatu, & languissant; son Sein se slétrit; son Ventre diminuë, au lieu d'augmenter; son haleine devient puante; il sort de la Matrice des humidités sœtides, & cada-

vereuses.

La plûpart de ces signes ne se rencontrent, que plusieurs jours après la mort de l'enfant, & quand sa corruption commence à se communiquer au sang de la mere. Une partie même des plus certains est encore fort équivoque; tel est par exemple la sortie d'humidités sœtides, & cadavereuses. Car il sort de la Matrice de quelques semmes grosses, au rapport de Dionis, & de Mauriceau, des serosités vertes, noirâtres, & très-sœtides, quoique les ensans se portent bien. Mauriceau explique ce Phenomene par la corruption de quelque grumeau de sang, qui se sera sormé dans la Matrice. Deplus, la femme peut-être grosse de deux ensans, dont l'un, quoiqu'il vienne à terme, sera mort depuis plusieurs mois, & l'autre

sera en vie. Par malheur ce sera ce dernier qui se presentera, & on jugera par la corruption des Eaux sorties, qui seront celles du premier, ou bien celles des deux mélangées, que l'enfant est mort, quoiqu'il soit plein de vie. Quel regret pour un Operateur, & quelle honte en même-tems, s'il le traite comme mort! Il saut encore remarquer, avec les mêmes Auteurs, que quelques-uns de ces signes ne suffisent pas, pour en conclurre sûrement la mort de l'enfant. Il saut que presque tous se rencontrent à la sois; ce qui peut n'arriver, que long-tems après la mort de l'enfant; & cependant un Operateur reste indéterminé, & la semme perd ses sorces.

Un autre signe presque infaillible, mais qui ne convient, que dans certains cas, est quand le Cordon est sorti depuis long-tems, & entierement froid, & sans battement, sans qu'on puisse croire, que l'enfant ait eu la liberté de respirer; parce que, la circulation y étant interrompuë, il en est nécessairement arrivé autant à l'enfant. Mais cette observation ne peut être appliquée qu'au cas où, par l'imperitie de l'Operateur, le Cordon auroit été assez long-tems exposé au froid de l'Air, pour arrêter la circulation; & comme il est rare, que le Cordon tombe assez considerablement pour causer cet accident, quand c'est la Tête qui se presente, & que, quand c'est une autre partie, l'Accoucheur peut trouver le moyen d'atteindre les Pieds, son parti n'est point dissicile à prendre; il saut avoir recours à ce moyen, & saire sortir l'ensant par les Pieds.

L'interruption de la Circulation dans le Cordon peut encore être caufée par la compression qu'il soussire de la part de
la Tête, quand il sort avec elle; & cet accident est suivi
d'une prompte mort. Mais il n'y a qu'un Operateur absolument ignorant qui ne sçache pas prévenir la mort de cet enfant, en le retournant, & le tirant par les pieds, si l'on n'a
pas pû ranger le Cordon. Quoiqu'il en soit on peut dans le
cas, ou le Cordon seroit entierement froid, ayant que l'enfant ait pû respirer, être sûr qu'il est mort.

Mais puisque des signes, que nous avons extraits de Mauriceau, & de Dionis, les uns sont très-incertains, & les autres viennent si tard, qu'il n'y a presque plus d'esperance de

Aaij

fauver la mere, il faut convenir qu'on a obligation à notre Auteur d'en avoir donné un, auquel il est impossible de se méprendre. Ce signe est, comme on l'a, vû, la dissolution de l'épiderme qui couvre la Tête, ou, la facilité avec la quelle il s'enleve. Car lorsque l'enfant est mort depuis quelquetems, l'Epiderme se sépare aisément de la Peau, en appuyant le doigt dessus; pourvû toutes que l'enfant ait été exposé à l'air. La putresaction fait dans ce Corps tendre le même esfet que l'eau boüillante, en détachant l'Epiderme de la Peau. D'autres avoient parlé de ce signe, avec cette difference, qu'ils entendoient l'Epiderme du reste du Corps. Quoique je ne pense pas, que l'Epiderme se puisse séparer d'un Corps vivant, celui qui couvre la Tête se séparant plus difficilement, à cause des cheveux qui l'affermissent, met encore la mort de l'ensant dans une évidence beaucoup plus parsaite.

La mort de l'enfant étant constante, il n'est plus question; que d'en faire l'extraction. Car l'enfant ne peut s'aider, & la femme, selon Dionis, n'a que peu, ou point de douleurs. Mais on doit se comporter differemment, suivant les differentes situations de l'enfant. S'il ne presente point la Tête; on l'a déja vû, il n'y a point d'embarras; il faut le retourner, & le tirer par les Pieds. S'il la presente, ou bien elle est engagée, ou elle ne l'est pas : dans le dernier cas, il faut la repousser, retourner l'enfant, & le tirer doucement par les Pieds; doucement, dit Dionis, de peur d'arracher la Tête, & si l'enfant étoit assez corrompu, pour que ce malheur arrivât, il ne faudroit pas la laisser séjourner dans la Matrice, mais la retirer avec un Crochet mousse, avec lequel on l'embrassera d'un côté pendant que le Chirurgien, l'affermissant de l'autre main, la conduira dehors. Mais en suivant la méthode de notre Auteur, on ne sera pas exposé à eet accident. Voyez le Chap. 47.

Mais si la Tête est tellement engagée, qu'on ne puisse la repousser, sans saire trop de violence à la semme, il saut tâcher d'en procurer la sortie en cet état. Ce qui se sait par le moyen du Crochet, qui est, selon Dionis, l. 3. chap. 8. Amand, Obs. 66. Portal, p. 23. & autres, le seul parti qu'il y ait à prendre, pour sauver la vie aux meres, leurs enfans êt anz

SUR LES ACCOUCHEMENS.

morts. Ce sont les propres paroles d'Amand, que je prie le Lecteur de ne point oublier. Il est inutile de repeter ici ce qu'on a vû plus haut sur la maniere de faire cette Operation. On se souviendra toûjours qu'avec quelque prudence que l'Operateur puisse se conduire, la semme est toûjours en danger. C'est pourquoi Portal a soin d'avertir loco citato, que s' lorsque le Chirurgien entreprend ces sortes d'Operations, il doit toûjours faire son prognostique, asin, que par-là il soit à couvert de tout blâme, qu'on pourroit lui donner; d'autant, que ces Operations ne se peuvent faire, sans de grandes violences, ou du Crochet, ou des extrêmités des Os du Crane de l'enfant, lesquels pour l'ordinaire sont tranchants, & aigus comme des Couteaux, qui peuvent blesser la Matrice, si le Crochet emporte la pièce, comme il arrive souvent, selon lui.

Dionis ajoûte, que, si l'enfant est arrêté par les Epaules; on les dégagera, en coulant les doigts sous les Aisselles; (cela feroit merveilleux, s'il étoit toujours possible de le saire; mais on ne le peut souvent, qu'après avoir vuidé le Cerveau.) Et que si, par quelque désaut de conformation, on ne peut le tirer entier, on le coupera par morceaux avec un Couteau courbe, fait en sorme de Serpette de Jardinier. Il ne saut pas demander, s'il suppose l'ensant mort, quand il conseille cette Operation, lui qui dit, qu'il ne saut jamais se servir du Crochet que dans ce cas. Je crois, que les occasions où l'on est obligé de saire usage du Couteau courbe sont extrêmement rares, & je plains très-sort l'Accoucheur qui est obligé de s'enservir, & encore plus la mere, qu'il est bien difficile de ne pas blesser, en se servant d'un Instrument, qu'on ne conduit pas des yeux.



#### CHAPITRE XXXIII.

De l'Accouchement difficile, parce que l'enfant n'est pas á terme.

Intention de la Nature est de donner aux fruits les agrémens, que la maturité leur procure; & c'est par des accidens qu'elle s'écarte de cette regle. Il en est de même des ensans. Avant le septiéme mois, ils n'ont point acquis l'état de maturité, & vivent rarement. C'est pourquoi je mets au nombre des Accouchemens contre nature les Accouche-

mens de cette espece, ou Avortemens.

Je les définis l'exclusion faite trop tôt d'un corps humain; grand, ou petit, vif, ou mort; en quoi je differe de ceux qui appellent Avortement l'exclusion d'un Corps assez peu formé, pour n'en point voir distinctement les Parties, un Corps en un mot qui ressemble plûtôt à une bulle, ou à un œuf à demi couvé. Je n'appelle pas non plus Accouchement la sortie d'une Mole, qui n'est qu'une masse de chair informe, & sans Placenta, ni les autres excremens, que la Matrice rejette, comme étrangers, & nuisibles. J'appelle enfin Avortement, ou Accouchement prématuré, celui d'une femme vraiment grosse, qui laisse sortir un Fetus; même le plus pepetit, long-tems, ou peu avant le septiéme mois; ce qui n'arrive que trop souvent, comme l'experience en fait soi, & par plusieurs causes. Les femmes craintives, & coleres y sont plus exposées, que d'autres. Car ces passions, donnant au Sang un mouvement très-violent, causent une Hemorragie, dont l'Avortement est une suite ordinaire. En general tout ce qui peut faire mourir l'enfant dans la Matrice, est cause d'un Avortement; parce qu'il est impossible qu'il reste long-tems fans se corrompre. Les exemples d'enfans morts, & qui sont demeurés affez long-tems dans la Matrice, pour s'y corrompre, & s'y consommer presqu'entierement, sans causer d'Avortement, sont extremement rares. Le contraire arrive tous les jours; & l'on voit la nature s'en décharger, comme d'un poids incommode, & nuisible. Mais je n'entrerai pas dans

SUR LES ACCOUCHEMENS.

le détail des causes de l'Avortement. Mon dessein n'est pas de former des Medecins, mais des Sages-Femmes. Par la même raison je ne parlerai pas des Remedes qui peuvent éloigner un Avortement qui menace; & je me renserme-

rai dans la feule Operation.

Parmi les femmes timides

Parmi les femmes timides, & coleres, qui, comme on vient de le dire, font les plus sujettes aux Avortemens, celles sur-tout, à qui ces passions causent aisément des Hémorragies, y sont plus exposées; car il n'y a rien de plus esticace, pour procurer l'Avortement, que l'Hemorragie; & quand bien même elle ne feroit pas sortir l'enfant, si elle est assez considerable pour causer des soiblesses à la semme; & si elle est suivie de Spassmes, ou de Convulsions, on ne peut se dispenser d'accoucher la semme, si l'on ne veut lui donner la mort; de maniere, que l'Hemorragie est toûjours cause de l'Avortement, soit qu'elle soit suivie de douleurs expulsives, ou que la main de la Sage-Femme en fasse les sonctions.

Ces Pertes continuelles, & considerables, viennent de ce que le Placenta s'est détaché en tout, ou en partie, par la violence des passions, une chute, un coup, une tension violente des Muscles, ou quelqu'autre mouvement trop fort. C'est envain qu'on a recours aux Remedes, pour arrêter ces Pertes. Ils n'empêchent pas le sang de sortir en abondance, & sa fortie est bien-tôt suivie de sincopes, de convulsions; & d'une mort infaillible. C'est de la main qu'une semme en cet état doit attendre du secours. Il la faut accoucher promptement, & sans attendre à l'extrêmité, sur-tout, si l'on connoît par l'Attouchement, que le Placenta est tombé a l'Orisice. Il n'y a plus alors d'esperance d'arrêter la Perte, & il faut se presser, si l'on veut sauver la vie de l'ensant, comme il arrive quelquesois, s'il a près de sept mois.

Il ne faut point regarder comme une Perte tous les ecoulemens de fang qui arrivent aux femmes. Les unes ont leurs Regles pendant toute la grossesse, d'autres quelque évacuation extraordinaire, qu'on arrête en leur faisant garder le lit, & en leur donnant quelques Remedes, internes, ou externes. Mais si le Placenta détaché cause l'évacuation, les

Remedes sont inutiles. L'operation seule peut l'arrêter. L'operation, dis-je, faite de bonne heure, si l'on ne veut s'exposer à voir mourir la semme entre les mains de la Sage-Femme. Dans le cas de cette Hemorragie, cette operation est nécessaire en tout état de la grossesse; mais si elle se fait promptement après le septiéme mois, il y a plus d'esperance de sauver la mere, & l'enfant. Avant ce tems rarement les enfans viennent en vie, ou ils meurent bien-tôt après

qu'ils ont yû le jour.

Voici comment se fait cette Operation. La femme étant couchée sur son lit presque à plat, on fait entrer dans l'Orifice de la Matrice un, ou plusieurs doigts, suivant qu'il est ouvert, & on l'étend jusqu'à ce que le bout de tous les doigts y puisse entrer, & alors on l'ouvre, autant qu'il est besoin: supposant cependant que l'enfant ait cinq, six, sept mois, ou plus; car s'il est plus petit, deux doigts suffisent quelquefois; ainsi il faut operer avec jugement. L'Orifice de l'Uterus étant ainsi ouvert, si la Membrane se presente, il faut la déchirer avec les doigts, ou les ongles, s'il est besoin. Les Eaux s'écoulent promptement. Pendant ce tems on avance la main par l'ouverture de la Membrane, jusqu'à ce qu'on trouve les pieds de l'enfant, qu'il faut chercher, s'ils ne se presentent pas à l'Orifice; car c'est cette Partie qu'il faut tirer la premiere, quand même la Tête se presenteroit; parce que la foiblesse de la mere, & le défaut des douleurs, ne laissent aucun lieu à l'operation de la nature, & demandent absolument le secours de l'Art. Il faut tâcher de prendre les deux pieds, & retourner l'enfant de cette maniere, ce qu'on fait aisément, les Eaux n'étant pas tout-à-fait écoulées, & l'Uterus étant relâché, & gliffant. Si l'on ne peut prendre les deux pieds, il faut tirer celui qu'on tient, en prenant garde qu'il ne s'arrête nulle part. Lorsque l'enfant est assez avancé, on prend l'autre Pied, & on tire les deux ensemble; mais pendant qu'ils approchent de l'Orifice, il faut faire attention à leur situation. Si les doigts sont en haut, ou tournés de l'un, ou de l'autre côté, en même-tems qu'on tire les deux Pieds, il faut tourner l'enfant de la maniere suivante. Pendant qu'une main tire les Pieds, on glisse l'autre jusqu'aux Genoüils,

SUR LES ACCOUCHEMENS.

Genoüils, ou aux Fesses, & avec cette main, qui est plus avancée, on tourne le Corps de l'enfant, de maniere que le Ventre, le Visage, & les Doigts des Pieds soient tournés du côté du Rectum, & quand l'enfant est ainsi tourné, on le tire tout-à-fait. On fait aussi-tôt l'extraction du Placenta, soit qu'il soit entierement détaché de la Matrice, ou qu'il tienne encore; ce qui arrive quelquesois, quoique l'adherence soit très-soible. Alors on nettoye la Matrice des grumeaux de sang, des Membranes, & de tout ce qui pourroit y être resté; comme on l'a déja dit, & on le dira encore par la suite.

### REFLEXION.

AURICE AU distingue trois sortes d'Avortemens. Il appelle Effluxion, c'est-à-dire, Ecoulement de Semences, celui qui se fait pendant les premiers jours; Expulsion, l'action par laquelle la Matrice se décharge d'un faux Germe; & Avortement, l'issuë contre nature de l'enfant imparfait; ce qui arrive, selon lui, depuis la fin du premier mois, & même quelquefois devant, jusques à la fin du septiéme seulement; car, ce tems passé, il dit que c'est un Accouchement; attendu que l'enfant est assez fort, & assez parfait pour pouvoir vivre. Notre Auteur est du même sentiment sur ce sujet. Mais comme le terme ordinaire des Accouchemens legitimes est celui de neuf mois, & que ce tems est nécessaire pour que l'enfant ait acquis le degré de perfection, dont il a moralement besoin, il me paroît qu'on ne doit pas resserrer si fort la signification du mot Avortement. Cependant, comme les Accouchemens peuvent être prématurés dans certaines femmes, c'est-à-dire, devancer le terme de neuf mois, sans qu'il en arrive mal à la mere, & à l'enfant, sans doute, parce que ce dernier a atteint plûtôt que de coûtume le point de perfection requis pour l'obliger à fortir, on pourroit, ce me semble, définir l'Avortement un Accouchement prématuré, occasionné par une cause violente, & accompagné de simptomes contre nature.

Cette définition me paroît d'autant plus juste; que toutes les causes de l'Avortement, dont Mauriceau, & les autres Auteurs sont mention, sont des accidens qui arrivent à la femme grosse, & qui la mettent dans la necessité de se décharger de son fruit avant le tems ordinaire, & que ces accidens ont toûjours des suites qui mettent la mere, & l'en-

fant dans un danger évident de perdre la vie.

Nous ne suivrons pas Mauriceau dans l'Analise qu'il fait fait de toutes les choses qui peuvent nuire à la semme grosse & à son fruit, nous contentant de parler de deux accidens ausquels on ne peut remedier, que par l'Accouchement, c'est-à-dire, de la perte de Sang causée par le détachement de l'Arriere-Faix en tout, ou en partie, & des Convulsions. Mais avant d'entrer en matiere, nous remarquerons que Dionis ne pense pas, comme Mauriceau, qu'une semme s'expose à avorter, en rendant le devoir à son mari. La raison sur laquelle Mauriceau appuye son sentiment, ne me paroît pas bonne. Il prétend que l'Orisice de la Matrice étant plus bas pendant la grossesse, & sur-tout dans les derniers mois, peut alors être poussé avec violence, & obligé de s'ouvrir avant le tems.

Mais il est certain que plus la grossesse est avancée, & plus l'Orifice de la Matrice est élevé, parce que, comme on l'a vû plus haut, elle est obligée de remonter au-def-sus des bords du Bassin. 2°. Parce que son Orifice, s'applatissant de jour en jour, en est d'autant plus hors d'atteinte, & que, par une suite nécessaire de la premiere raison, la Matrice ne peut venir audevant de la Partie virile, comme elle le fait avant la conception, suivant le sentiment de Mauriceau même.

Toute évacuation sanguinolente dans le tems de la grossesse per doit pas être regardée comme une perte de Sang qui demande l'Accouchement. Quelques semmes ont leurs Regles pendant les premiers mois; d'autres pendant toute la grossesse; d'autres des Hémorragies, même frequentes; d'autres les ont continuelles, sans courir dans le dernier cas le danger d'avorter, si ce n'est par accident; parce que ces évacuations privent l'enfant d'une partie considerable de sa nourriture, & affoiblissent extrêmement la semme. Si le Sang ne coule qu'en petite quantité, si l'évacuation est peu considerable, & se fait reglement dans le tems que la femme avoit coûtume d'avoir ses ordinaires, il faut laisser agir la Nature. Mais si l'Hemorragie est frequente, ou continuelle, il faut l'arrêter par un regime de vie convenable.

La perte de Sang, dont nous parlons ici, est celle qui se fait subitement, avec abondance, & qui est suivie de Syncopes, & de Convulsions. Mais comme ces derniers accidens n'arrivent que quand la femme est fort affoiblie, il est important de les prévenir; & pour cet effet, il faut connoître à des signes certains que la perte aura ces suites funestes. C'est l'Attouchement qui les fournit. Quand on trouve l'Orifice interne de la Matrice ouvert, jusques dans sa partie interieure, dit Mauriceau, l. 1. c. 21. & qu'on sent avec le doigt au travers de cette ouverture l'enfant, ou les Membranes se présenter, c'est alors un signe très-assûré que le Sang vient du fond de la Matrice, & que la femme avortera dans peu. Car l'Orifice de la Matrice est ordinairement sermé jusqu'au commencement du travail, & il n'en sort rien, moins cependant à cause de l'exactitude avec laquelle il se ferme pendant la grossesse, que parce que l'adherence du Placenta au fond de la Matrice, empêche les Liqueurs qui y circulent de s'échapper par les tuyaux destinés aux excretions de cette partie. Lors donc qu'il fort du Sang par l'Orifice de la Matrice, c'est qu'une partie du Placenta est détachée, ou le tout; auquel cas il se trouve ordinairement vers l'Orifice, où son poids l'entraîne; & pour-lors inutilement auroit on recours aux aftringens. L'Accouchement est le seul Remede; parce que le Placenta, une fois détaché, ne se reprend jamais; donc les tuyaux qui donnent passage aux ordinaires, & aux autres excretions de cette Partie, & dans lesquels les racines du Placenta se glissent, restent ouverts, &, leur diametre étant élargi, le Sang s'y fait jour aisément, & coule avec abondance entre les Membranes de l'enfant, & la Membrane interne de la Matrice. Mais comme son cours y est assez gêné, il se congele en partie, & sort du Vagin tout grumelé; ce qui est encore un signe presque sûr que ce Sang vient du fond de la Matrice.

Bbij

Le moyen d'empêcher cette Hemorragie est de comprimer les Vaisseaux excretoires de la Matrice. Inutilement attendroit-on cet esse des Astringens pris interieurement. Car, à supposer même qu'ils pussent agir assez promptement sur le Sang, & sur les Vaisseaux, pour être de quelque secours, leur action ne consistant qu'à épaissir le Sang, & à causer aux Membranes des Vaisseaux une legere crispation, ils n'auront jamais assez d'énergie, pour operer l'esset qu'on en attendroit. Il ne saut donc point compter sur eux, &, nonobstant l'usage qu'on en peut faire, il faut avoir recours à des

moyens plus efficaces.

Nous avons remarqué plus haut que la Matrice se contracte aussi-tôt qu'elle a écarté l'obstacle qui la tenoit dans un état violent; il n'y a donc qu'à faire sortir l'ensant, & ses enveloppes, & ses Fibres musculaires, reprenant leur ressort, comprimeront infailliblement les Vaisseaux, dont l'ouverture donne passage au Sang. Il est inutile de repeter ce que dit M. de Deventer sur la maniere de faire cette Operation. Il sussi d'observer qu'elle lui est commune, aussi-bien que les principes qui le déterminent à la faire, avec tous les Accoucheurs François. On peut voir entr'autres ce qu'en disent Mauriceau loco citato, & Dionis, l. 2. c. 13.

Ce dernier fait une Observation, l. 3. c. 26, qu'il est à propos de ne pas passer sous silence. Lorsqu'il ne paroît, dit-il; que peu de Sang au commencement du travail, il ne faut pas s'en allarmer, mais saigner la semme. Si la perte vient du détachement de l'Arriere-Faix, il faut percer les Membranes; les Eaux SUR LES ACCOUCHEMENS. 197

etant écoulées, la Matrice a moins d'étenduë, & le Sang fortant en moindre quantité, donne à l'enfant le loisir de s'avancer dans

le passage pour sortir promptement.

Dionis auroit dû dire pourquoi l'on ne doit pas s'allarmer du Sang qui fort au commencement du travail, quoiqu'en petite quantité. Car il ne parle pas ici de ces Sérosités sanguinolentes, qui sont la marque d'un Accouchement trèsprochain. Cependant pour ne point paroître vouloir lui faire le procès sur une bagatelle, disons que ce peu de Sang ne doit point allarmer, s'il ne vient que de l'ouverture de quelque petit Vaisseau de l'Orifice, causée par la dilatation qu'il souffre. Mais il est impossible d'avoir une égale indulgence pour le reste du passage, qui contredit formellement ce qu'on lit au chap. 13. du l. 2. de son Traité des Accouchemens, où il pose pour principe que dans la perte de Sang, causée par le détachement du Placenta, il ne faut pas attendre que ce soit la Nature qui opere, que c'est à la main de l'Accoucheur à faire tout l'ouvrage, & que quelque Partie que presente l'enfant, il le faut retourner, & le tirer par les pieds.

Il est vrai que dans le Chapitre dernier cité il parle des Fausses-Couches, & que dans l'autre il parle l'Accouchement. Mais quelle difference peut-il y avoir pour l'Operation entre une Fausse-Couche, & un Accouchement à terme, quand l'un & l'autre est accompagné d'une perte de Sang qui reconnoît la même cause? L'indication n'est-elle pas la même? Est-on sûr, quand c'est un Accouchement à terme, que l'ensant sortira assez tôt, pour que la perte ne puisse

être préjudiciable à la mere?

Avant de finir cet Article, je me crois obligé d'avertir les Accoucheurs, qu'à moins qu'il ne foit fûr qu'une femme, malade d'Hemorragie par le détachement du Placenta, mourra entre leurs mains, ils ne peuvent, suivant toutes les Loix Divines, & humaines, lui resuser leur secours, comme quelques-uns le font par politique. On en voit un exemple au ch. 21. du l. 1. de Mauriceau. Je dis encore plus; s'il n'est absolument sûr que l'ensant est mort, ce dont on ne peut gueres avoir d'autres signes dans le cas, que le long tems qu'il y auroit que le Placenta en entier sût détaché, la semme dût-

elle mourir entre les mains de l'Operateur, il est obligé de l'accoucher, pour tâcher de procurer à l'enfant la grace du

Baptême.

Je remarquerai encore que dans le cas, il ne faut pas attendre de douleurs, & qu'elles diminuent à mesure que le Sang de la semme s'écoule, de maniere qu'il n'y en a plus au bout de sort peu de tems. C'est donc, comme le dit Dio-

nis, à la main de l'Accoucheur à faire tout l'ouvrage.

Le même Auteur prétend après Mauriceau, liv. 2. chap. 28. que le fecours le plus falutaire, qu'on puisse apporter à une femme qui est en Convulsion, est de l'accoucher promptement, à moins que la connoissance ne lui revienne entre les accès; ce qui fait que les forces de la mere, & de l'enfant, qui avoient été affoiblies par l'accès, ont le tems de se rétablir, avant qu'il recommence. Mais, dit Mauriceau, quand la femme ne revient point à connoissance ensuite de l'accès, qu'elle reste assoupie, & qu'on voit qu'elle écume de la Bouche en ronslant fortement, pour-lors la mere, & l'enfant perissent presque toûjours, s'ils ne sont trés-promptement secourus par l'Acou-chement.

Il assigne trois causes des Convulsions, la perte', l'abondance de Sang, & la douleur que souffre la Matrice dans un premier Accouchement, à cause de sa grande distension.

C'est aussi ce que dit Dionis loco citato.

Il arrive quelquefois que la Matrice n'est pas suffisamment ouverte, quand la Convulsion arrive. Dans ce cas on ne peut faire que les Remedes ordinaires. La Saignée ne convient point dans les Convulsions causées par l'inanition. Mais bien dans les deux autres cas. Des Décoctions émollientes peuvent faire un bon esset dans la troisième. Il faut observer qu'on ne peut accoucher la semme, que dans l'intervalle des accès, & que,quoique ce soit l'unique Remede, on n'est pas toûjours sûr de lui sauver la vie.



#### CHAPITRE XXXIV.

De l'Accouchement difficile, par la grosseur de l'Enfant.

C'IL arrive que les Parties des femmes destinées à la géneration sont trop petites, il se trouve aussi des enfans trop gros; ce qui les empêche de fortir; parce qu'il faut une juste proportion entre le Canal, & ce qui doit y passer. Mais soit que le passage soit trop étroit, ou l'enfant trop gros, la Sage-Femme opere de même; & comme de tous les Os du Bassin il n'y a que le Coccix, qui soit mobile, il faut avoir recours à l'Art, lorsque les enfans ne peuvent sortir par la force des douleurs expulsives, & les tirer plûtôt par les pieds, que de laisser avancer la Tête; parce qu'il est plus sûr de le faire ainsi, quand on s'y prend de bonne heure, c'est-à-dire; au commencement du travail, que par la suite, lorsque les enfans sont réduits à l'étroit. Cependant dans ce dernier cas, il ne faut pas abandonner l'enfant, & il faut lui faciliter le passage, en écarrant le Coccix, autant qu'on le peut, comme nous l'avons expliqué plus haut.

Il peut arriver quelquesois, que la Tête de l'ensant soit si grosse, qu'elle ne puisse passer au travers du Bassin, quand même l'ensant seroit bien tourné, & l'Uterus bien placé. C'est un cas extraordinaire. Je renvoye sur ce sujet à l'Appendix, où je ferai voir ce que je pense qu'on doit saire dans ce cas, & je tâcherai d'éloigner ce malheureux prétexte, qui a couté la vie à tant d'ensans.



### CHAPITRE XXXV.

De l'Accouchement difficile par la mauvaise situation de l'Enfant en general.

Ous avons vû jusqu'à present les causes de l'Accouchement difficile, lorsque la Matrice est bien située, & que l'enfant se presente bien; nous allons voir à present les causes de l'Accouchement difficile, parce que l'enfant se presente mal dans une Matrice bien située. Cette seconde Partie fera encore sous-divisée en deux autres. D'abord nous la traiterons, comme l'ont fait tous les Auteurs, qui ont écrit des Accouchemens, & dont le sentiment est generalement reçu, comme appuyé de la raison, & de l'experience. Nous ferons voir en second lieu, par les remarques que nous ajoûterons, que l'Accouchement devient beaucoup plus difficile, quand l'enfant se presente mal dans une Matrice mal située. Enfin, ayant connu la cause des accidens, nous indiquerons les operations convenables; ce qui ayant été négligé jusqu'à ce jour, est cause que les semmes ne peuvent accoucher, ou au moins qu'on leur fait inutilement souffrir beaucoup de mal, & à leurs enfans. Je fuis d'autant plus obligé d'expliquer clairement, & amplement cette derniere Partie, que je suis le premier, que je sçache, qui ait fait ces remarques, & qu'une connoissance claire de cette verité est d'une extrême importance. Ainsi on doit pardonner les répetitions, qu'on trouvera, à la nécessité d'inculquer une verité essentielle, & de donner du poids à des principes, qu'on a négligés jusqu'à ce jour.

Les Chapitres suivans seront donc employés à parler des mauvaises situations des enfans dans une Matrice bien placée, en établissant que, lorsqu'ils se trouvent mal situés dans une Matrice mal placée, l'Accouchement devient beaucoup plus difficile; ce que nous ferons connoître, par les remarques que nous ajoûterons sur chaque sujet. Nous mettrons au nombre des enfans qui se presentent mal, ceux qui ont le

Visage

Visage en devant, ou couché de l'un, ou de l'autre côté, sur l'Orisice de l'Uterus, ou qui trouvent disserens obstacles à leur passage, comme lorsque le Pied, le Bras, le Cordon Ombilical, &c. se presentent avec, ou avant la Tête.

Si je me contentois de parler des mauvaises situations de l'enfant dans une Matrice bien placée, je ne ferois rien audelà de ceux qui ont écrit avant moi, & qui, faute de lumieres, ou par mauvaise soi, ont négligé, ou caché l'essentiel de la Profession. Mais j'aime mieux croire que c'est par ignorance, que par mauvaise foi, que leurs Traités sont défectueux. Car il est difficile de se persuader, que, s'ils avoient sçu mieux, ils nous eussent laissé des Figures si défectueuses. En effet je n'en ai jamais vû une seule qui representat la Matrice mal située, & à plus forte raison, qui fit voir dans la Matrice mal placée un enfant mal tourné. D'où je concluds que tous les Auteurs se sont persuadés que toute la difficulté des Accouchemens ne venoit que de la mauvaise situation de l'enfant. Cependant, on ne sçauroit trop le repeter, c'est de l'inclinaison de la Matrice, que vient la plus grande partie des difficultés, & que naissent les plus grands obstacles. C'est même ce qui fait le plus souvent, que les enfans se presentent mal; parce que de bien tournés, qu'ils étoient d'abord, ne pouvant tomber dans le Bassin, ou passer au travers, ils se tournent mal; ce qui arrive ordinairement pour ne les avoir pas fecourus à tems, comme on le verra plus bas. Dans l'état des choses, peut-on ne pas convenir que la connoissance des differentes situations de la Matrice est d'une extrême importance, & absolument nécessaire à ceux, & celles, qui veulent bien faire la Profession?

Si j'avois voulu representer toutes les situations, où la Matrice peut se trouver, & toutes celles que peuvent prendre les enfans dans chaque situation, mon Ouvrage auroit été d'une étenduë, & d'une cherté excessives. La dépense est beaucoup plus considerable pour les choses qui ont le caractere de la nouveauté. C'est pourquoi, content d'avoir fait graver les principales situations de la Matrice, & des enfans, sur fur-tout celles qui servent à faire entendre mes pensées, j'a-jouterai, autant que je le pourrai, après les avoir expliquées,

les autres situations: & je ne doute pas, que le peu de Figures, que je donne, ne sournisse beaucoup de sujets de parler des autres, & ne suffise à un Lecteur intelligent, & appliqué, pour s'en sormer une idée claire, & comprendre celles, dont nous ne donnerons pas de sigures. Nous allons commencer par les mauvaises situations de l'enfant dans une Matrice bien située.

### CHAPITRE XXXVI.

De l'Accouchement difficile, parce que l'Enfant a la Face en devant.

POUR suivre la methode, que nous avons proposée dans le Chapitre précedent, & confirmer ce que nous avons avancé sur la nécessité de connoître les differentes directions de la Matrice, nous ferons voir dans ce Chapitre la difference qui se trouve entre un enfant qui se presente à l'Orifice d'une Matrice bien placée, le Visage tourné en devant, & le même dans une Matrice mal située.

La Matrice étant bien située, si l'enfant a la Face en devant, il viendra plus difficilement que celui qui est bien tourné, c'est-à-dire, dont la Face regarde l'Os Sacrum. Qu'on jette donc les yeux sur la seiziéme Planche, où l'on voit dans une Matrice bien placée un enfant tombant le Sommet de la Tête le premier dans la Cavité du Bassin, & qui par confequent a presque tous les avantages qui peuvent rendre l'Accouchement heureux; puisque la proportion des Membres est toûjours la même, soit qu'ils soient tournés en devant, ou en arriere; cependant l'enfant ne se fléchit pas si aisément, & a plus de peine à s'ajuster à la figure du Bassin, lorsqu'il tourne le Visage vers les Os Pubis, que dans la situation opposée. Il ne faut pas cependant que cette situation trouble la la Sage-Femme. Elle doit au contraire esperer que l'enfant viendra aussi heureusement, que s'il avoit le Visage en arriere; pourvû qu'elle ait soin que sa Tête tombe droit, & qu'elle ne la blesse pas, en tâchant de la faire avancer. C'est pour

SUR LES ACCOUCHE MENS. 203 quoi elle ne doit fonger qu'à élargir le passage, en reculant le Coccix; prenant garde sur-tout, lorsqu'elle passe la main, ou les doigts, sous la Tête, pour reculer le Coccix, à ne point élever la Tête, & ne point la presser, ou la rompre contre les Os Pubis. Voyons maintenant, si l'Accouchement sera aussi aisé, l'enfant ainsi tourné dans une Matrice mal située.

L'enfant, ainsi tourné dans une Matrice bien située, presente, comme celui qui est bien tourné, la Tête à la Cavité du Bassin, sans qu'elle donne de l'un, ou l'autre côté, & par consequent sans qu'elle s'arrête. Mais que l'Uterus soit renversé en arriere, ou en avant, de l'un, ou de l'autre côté, il faut que la Tête rencontre quelqu'un des Os du Bassin, & qu'elle s'y arrête plus, ou moins, selon l'Obliquité plus, ou moins grande de la Matrice. Si elle se renverse contre les Vertebres, & qu'elle soit plus élevée qu'il ne le faut dans le Corps, le Sommet de la Tête de l'enfant donnera contre les Os Pubis, & s'y affermira en quelque forte. C'est ce qu'une Sage-Femme habile pourraconnoître au Toucher. Car l'Orifice de la Matrice fera plus élevé, ou tellement appuyé contre les Os Pubis, qu'on n'en pourra qu'avec beaucoup de peine toucher la moitié, ou bord inferieur, comme nous l'avons enseigné plus haut; ce qui seroit arrivé de même, si l'enfant avoit été bien tourné; avec cette difference, que l'enfant ainsi tombé dans le Bassin, sortira le Visage en avant, s'il est assez heureux pour pouvoir sortir, ce' qui est presqu'impossible, ou au moins extrêmment difficile. Maîs si le fond de la Matrice tombant en avant, comme il arrive aux femmes qui ont le Ventre fort gros, & si l'enfant, y étant couché sur le Dos, tourne le Sommet de la Tête vers l'Orifice de l'Uterus, la Sage-Femme trouvera l'Orifice par derriere tourné vers les Vertebres des Lombes, ou la partie superieure de l'Os Sacrum, &, comme dans le cas précedent, elle n'en touchera l'Orifice qu'à moitié, & avec beaucoup de peine; au lieu qu'on l'auroit trouvé plus bas, si l'Uterus avoit été bien placé, & qu'on en auroit sans peine touché toute la rondeur, & la circonference.

Il faut remarquer ici, & cela en vaut la peine, ce qui fait. C c ij 1-1-

principalement que les Sages-Femmes se trompent, faute de connoître ces differentes situations de la Matrice, en s'imaginant, au commencement du travail, que l'enfant est autrement placé, qu'il ne l'est en effet. Elles croiront sentir distinctement que l'enfant se presente bien à l'Orifice, en prenant pour le Sommet, le derriere de la Tête, qu'elles sentent à travers la substance de l'Uterus. Et ces Sages-Femmes continuënt dans leur erreur, parce que l'enfant, s'avançant davantage vers l'Orifice, sort comme un enfant bien tourné, & non pas comme un enfant qui presente le Visage en devant dans une Matrice couchée en arrière, ou renversée contre les Vertebres. Car la Tête reste dans la même situation, où on l'a trouvée en premier lieu. La raison pourquoi l'enfant se tourne, c'est qu'étant ainsi panché sur l'Orifice, & l'Uterus étant tourné en avant, il doit en quelque sorte tourner avec précipitation sur la Tête, de maniere que ce qui étoit dessous, se trouve dessus; ce qui ne se rencontre que dans cette situation de la Matrice. C'est une difficulté que personne n'a résoluë avant moi. Car, où trouve-t-on expliqué, que la seule difference de situations de l'Uterus est cause que, de deux enfans, dont le derriere de la Tête tombe le premier dans la Cavité du Bassin, & qui ont le Sommet tourné vers l'Orifice de l'Uterus, l'un naisse le Visage tourné vers le Rectum, & l'autre vers la Vessie?\*

Si l'enfant est couché à la renverse dans une Matrice tournant considerablement à droite, ou à gauche, dans une semme dont le Ventre s'étend en largeur, sa Tête va donner contre l'Os Pubis, ou l'Os Ilium de l'autre côté, & s'y arrête de maniere, que ce n'est qu'avec beaucoup de peine qu'il peut entrer dans le Bassin. On connoît cette situation par l'Attouchement, si l'on trouve l'Orisice de l'Uterus tourné vers l'un, ou l'autre des Os Pubis, ou des Iles, de maniere qu'on n'en puisse Toucher qu'un côté, c'est-à-dire, le bord inferieur. C'est de cette maniere qu'on connoît les differentes situations de la Matrice, qui toutes causent des Acsouchemens dissiciles, & les dernieres plus que les autres;

<sup>\*</sup> Le même cas est expliqué plus au long Chapitre46, immediatement après l'explication de la Figure 33,





fur-tout si les Sages-Femmes ne connoissent pas ces mauvaises situations. Et comment les connoîtroient-elles, pendant
qu'aucun Auteur, que je sçache, ne les a connues, ou au
moins n'en a parlé clairement? C'est cependant ce défaut
de connoissance dans les Sages-Femmes, qui fait qu'elles ne
donnent pas de bonne heure aux semmes les secours nécefsaires, & ce qui fait que plusieurs d'entr'elles meurent avec
leurs enfans, s'ans pouvoir les mettre au monde, pendant
qu'une main habile les eut sauvées, en leur donnant du secours de bonne heure.

Comme nous traiterons dans les Chapitres suivans des Matrices Obliques, nous y renvoyons le Lecteur, pour apprendre comment on doit faire entrer dans le Bassin, & faire avancer vers l'Orifice les enfans ainsi situés. Nous ne nous arrêterons pas aussi à faire l'énumeration des signes qui peuvent faire connoître si le Visage de l'enfant est en devant, ou en arrière, supposant qu'il est aisé de distinguer le Nés, les Yeux, la Bouche, & le Menton, de la rondeur uniforme du derrière de la Tête. Il n'est cependant pas aisé de les connoître dès le commencement, quand l'enfant est ainsi tourné; quoiqu'une main habile, & instruite par l'experience, puisse avec un seul doigt distinguer le devant de la Tête du derrière, avant qu'elle soit découverte jusqu'aux Yeux, & aux Oreilles.

# Explication de la seizième Planche.

a a Les Vertebres.

b b Le Ventre, ou Cercle qui le represente.

cc Les Os des Iles.

dd Les Os Pubis.

ee La Matrice, où l'enfant est placé.

ff Les Os d'Assiete.

gg Les Cavités Cotiloïdes.

h L'enfant dans la Matrice.

jj Le Cordon Ombilical.

k Le Placenta.

Je laisse à present à juger au Lecteur combien ce qu'on

nous a laissé sur les situations des enfans est vicieux, imparfait, & même dangereux. Qui pourroit croire, que tant de
personnes habiles de l'un, & de l'autre sexe, qui ont fait la
Profession pendant longues années, & qui ont donné de gros
volumes d'Observations, n'ayent jamais remarqué les mauvaises directions de la Matrice, & les désavantages qu'elles
apportent? Il faut qu'elles ayent bien peu réslechi sur ce
qu'elles faisoient, ou qu'elles ayent travaillé bien négligemment, pour n'avoir fait aucune découverte sur ce sujet. Cependant elles sont assez importantes; puisqu'un enfant, bien
tourné, dans une Matrice bien placée, sort sans peine, & de
lui-même, pour ainsi dire, pendant que l'Obliquité de la
Matrice rend, dans cette situation de l'enfant, l'Accouchement très-dissicile, & très-dangereux, comme on se verra
par la suite.

La Sage-Femme de l'Electrice de Brandebourg, nommée Justine, qui a donné un fort bon Traité des Accouchemens, y remarque qu'elle sçait par experience, que quelques enfans tournent sur la Tête les Pieds en haut dans les semmes qui ont le Ventre sort gros, & qui avance beaucoup; parce que, dit-elle, ces enfans sont trop tombés dans la partie anterieure, & pendante du Ventre. Mais elle ne connoissoit ni la veritable raison de cette situation, ni ses consequences.

Mauriceau prétend, que la cause de la sterilité dans plusieurs semmes est la direction Oblique de l'Orifice de la Matrice, par rapport à celui du Vagin; d'où il résulte que la semence est portée au côté, & non pas directement à l'Orifice; ce que je ne nie pas, mais que je n'assure pas aussi positivement. Il parle ailleurs de semmes en couches dont la Matrice est Oblique, sans expliquer ce qu'il entend parlà; il s'arrête d'ailleurs si peu sur cêtte Observation, il en parle si obscurement, & avec si peu de suite, que je ne m'en suis aperçû, que quand mon experience m'a fait connoître l'Obliquité de la Matrice; & même après que j'ai écrit sur cette matiere. Voilà cependant tout ce que j'ai lû sur ce sujet; & avec quelque Accoucheur, ou Sage-Fennme, que j'en aie parlé, je ne me suis point apperçû qu'ils en sçûssent davantage.

SUR LES ACCOUCHEMENS.

Je demande à present au Lecteur ce qu'il pense de ceux, que leur devoir engage à donner du secours aux femmes en travail, de ceux à qui l'on confie la vie des meres, & des enfans, quand il voit qu'ils ne connoissent ni les situations de la Matrice, ni celles des enfans, ni par consequent ce qui rend inutiles les travaux des femmes, & qu'ils ne sçavent pas pourquoi les douleurs les plus violentes ne peuvent faire quitter à l'enfant la place où il est comme attaché, enfin qu'ils ne voient pas pourquoi l'enfant reste en quelque maniere suspendu. Ne conviendra-t'il pas que le fort des femmes, qui sont obligées d'avoir recours à de telles personnes, est bien déplorable ? Que les jeunes Sages-Femmes y fassent donc attention, & qu'elles voyent combien il est nécessaire de connoître au juste les différentes situations de la Matrice, afin qu'au lieu de rester spectatrices oisives, elles donnent dès le commencement, aux meres, & aux enfans, les secours nécessaires, pour les sauver du danger.

### CHAPITRE XXXVII.

De l'Accouchement difficile, parce que les enfans presentent la Face à l'Orifice.

E n'est point assez pour qu'un enfant se presente bien; qu'il ait le Ventre tourné vers l'Os Sacrum, & la Tête à l'Orifice de l'Uterus, il faut que ce soit le Sommet qui se presente, & que le Menton s'appuye sur la Poitrine. J'ai été bien aise de donner en passant cette explication, asin que les jeunes Sages-Femmes sçachent au juste ce qu'on entend par un enfant bien tourné, ou, qui se presente bien. Car s'il arrive que la Tête soit renversée sur les Epaules, ce sera la Face qui se presentera à l'Orifice, au lieu du Sommet de la Tête. L'ensant alors sera mal situé, & ordinairement l'Accouchement sera difficile. La raison en est claire. Dans cette situation de la Tête, il lui faut plus d'espace, pour pouvoir passer, que lorsque c'est le Sommet qui se presente. Quand c'est le Sommet, la Tête passe seule, & ensuite les Epaules;

208

Il est donc du devoir de la Sage-Femme, aussi-tôt qu'elle s'appercevra, en Touchant la femme, que la situation de la Tête est telle, de faire ses efforts pour la réformer; ce qui se fait affez aisément, aussi-tôt après la sortie des Eaux; parce qu'alors il y a assez d'espace pour tourner la Tête, ou baisser le Menton sur la Poitrine, & faire ainsi presenter le Sommet à l'Orifice. Mais il faut à la Sage-Femme beaucoup de douceur, & de précaution, pour ne point blesser le Visage, & sur-tout le Nés, & les Yeux, qui sont plus délicats que le reste. Pour operer plus aisément, on sera coucher la semme à la renverse, & la Tête basse, & on l'avertira de ne point faire d'efforts, jusqu'à ce que la Tête soit bien tournée. Il ne faut point, pour cet effet, prendre, & tirer l'enfant par le Vifage, comme quelques Auteurs semblent le conseiller; mais la Sage-Femme, ayant appuyé la main fur la Poitrine de l'enfant près du Gosier, le repoussera au fond de la Matrice, & la Tête tombera d'elle-même fur le bras de la Sage-Femme, qui retirant la main, aussi-tôt qu'elle l'aura senti, verra que la Tête est bien placée, ou qu'on peut aisément la bien placer. Mais si la Tête est arrêtée, parce qu'on ne peut repousser l'enfant, autant qu'il le faudroit, il faut introduire le pouce, ou le doigt indice dans la Bouche de l'enfant, & on attirera doucement la Tête; ou bien on passera le bout des quatre doigts entre la Matrice, & le derriere de la Tête, & on tâchera de la baisser. Le choix de ces differentes methodes dépend de la situation, & de la grandeur de l'espace. On doit employer la plus commode, suivant les cas. Dès que la Tête est bien placée, il faut donner à la femme une situation commode pour accoucher, c'est-à-dire, la renverser à demi, lui faire écarter les Cuisses, plier les Genoux, & les élever jusqu'au Ventre. Il ne faut laisser échapper aucune douleur, & la femme doit seconder exactement les efforts de la Nature.

Ce que j'ai dit suffiroit peut-être, pour faire voir comment on doit secourir les enfans qui presentent la Face à l'Orisice; mais mais il faut regarder cette situation dans une Matrice mal située, voir les inconveniens qui la suivent, & comment on sçait où la Matrice est placée, & de quelle maniere l'enfant

y est situé.

Quand on avouë qu'il y a des enfans dans une Matrice bien placée qui préfentent le Visage à l'Orifice, on convient aisément qu'il en peut être de même dans une Matrice mal placée, & on accorde encore plus aisément que les inconveniens, qui en resultent, sont plus grands, que dans le premier cas. Pour concevoir plus aisément ce que nous allons dire, il faut jetter les yeux sur la dix-septième, & la dix-huitième Planche.

La dix-septiéme represente la Matrice bien placée. La Face de l'enfant n'est pas tournée directement à l'Orifice; mais le Menton est vers les Os Pubis. Les Mains, & les Bras font déja fortis. Mais ce n'est point la maniere dont les enfans doivent être tournés avant, ou après l'écoulement des Eaux. On voit au contraire par la treiziéme Figure qu'il y a beaucoup de difference. Si la Sage-Femme, ausli-tôt après l'écoulement des Eaux, ne se presse de faire rentrer les Mains, & d'approcher la Tête de l'Orifice, elles sortent les premieres, la Tête se renverse, & le Menton de l'enfant est poussé contre les Os Pubis; de maniere que, la Matrice étant sechée, & étroitement resserrée, il devient très-difficile de donner à l'enfant une direction qui avance l'Accouchement. On tente alors, mais trop tard, de faire rentrer les Bras, & de remettre la Tête dans une situation convenable; tout ce qui reste à faire, est de remettre dans la Matrice l'un des deux Bras, ou tous les deux, s'il est possible, & de faire passer la Main sous la Poitrine de l'enfant, pour le tirer par les Pieds, comme s'ils s'étoient presentés les prémiers. Il peut arriver que l'enfant presente se Visage à l'Orifice sans les Mains; en ce cas il faut proceder à peu près comme nous avons dit, en parlant de la maniere de remettre la Tête dans la situation naturelle, ou d'en tourner le Sommet vers l'Orifice.

Mais si l'enfant presente le Visage à l'Orifice d'une Matrice Oblique, soit que les Mains paroissent avec lui, ou non, la difficulté augmente, & les choses ne réussissent pas

si aisément. C'est même souvent une imprudence de faire ses efforts pour amener la Tête à l'Orifice. Car les douleurs de la mere augmentent, & elle est plus exposée au danger, & & son ensant aussi, qu'ils ne l'étoient dans le tems que l'enfant étoit encore tourné obliquement. Il est beaucoup plus sûr de tirer sur le champ l'ensant par les Pieds, que d'attendre que les douleurs le fassent sortir, après lui avoir tourné la Tête à l'Orifice; il est aussi beaucoup plus aisé de tourner l'ensant dans son premier état, pour le tirer par les Pieds, que lorsque le Sommet de sa Tête est avancé à l'Orifice.

Il y a donc bien de la difference entre la conduite qu'on doit tenir, lorsqu'un enfant a la Face tournée à l'Orifice d'une Matrice bien située, & celle qui convient, lorsque la Matrice est Oblique; il faut amener à l'Orifice la Tête du premier, & tirer le second par les Pieds. Mais pour entendre plus facilement les raisons de cette difference, il faut jetter les yeux sur la dix-huitiéme Planche. On y voit un enfant dont la Face, & les deux mains sont tournées vers l'Orifice d'un Uterus tourné à gauche; & comme la Face plate de l'Uterus est un peu Oblique dans le cas, l'enfant est aussi situé obliquement, & presque couché sur le Dos, à cause de la situation de la Matrice. L'Orifice de cette Matrice est tourné vers l'Epine de l'Os des Iles, entre les Vertebres des Lombes; & l'Os Pubis gauche, ce qui fait qu'on ne peut le toucher qu'avec les doigts de la main droite, encore avec peine; & l'on n'en touchera que le bord inferieur, sans pouvoir distinguer aucun des Membres qui se presentent, soit que la Membrane soit déchirée, comme il arrive quelquesois, ou qu'elle ne le foit pas. Dans cette situation de la Matrice, il est incontestable qu'il faut tirer sur le champ l'enfant par les Pieds, dans quelque situation qu'il se trouve, quand même la Tête se trouveroit la premiere. C'est heurter de front le bon sens, & mettre la mere, & l'enfant dans un danger évident, que de saire autrement. C'est ce qu'il s'agit de prouver; & pour cet effet, voyons la maniere la plus commode de diriger la Tête de l'enfant à l'Orifice; ensuite comment on la fera passer à travers le Bassin, s'il est étroit.

On commence d'abord par écarter avec un, ou deux doigts

FOrifice de la Matrice de l'Os des Iles, & on l'attire, autant qu'on le peut, vers le Bassin, afin qu'on y puisse introduire la main, s'il est besoin. Si la Membrane n'est pas ouverte, il vaut mieux la déchirer avec les ongles, que d'attendre qu'elle s'ouvre d'elle-même; ce qui tarderoit peut-être trop; parce que dans cette situation les douleurs agissent peu contre elle. Cependant le tems s'écoule, & la femme perd fes forces. Si l'on ouvre la Membrane avant que la Matrice foit assez ouverte, il faut en dilater l'Orifice avec les doigts. Il ne faut point s'endormir après l'écoulement des Eaux; car on perdroit l'occasion de tourner la Tête de l'enfant. Dans cette direction de Matrice, il n'est pas aisé d'ouvrir son Orifice. Cette Operation est douloureuse, & abbat les forces de la femme. Il faut aussi dilater l'Orifice du Vagin. Car la dilatation de l'Orifice de la Matrice ne peut se faire, qu'en passant la main par le Vagin. C'est aussi ce qui est nécessaire pour retourner l'enfant. Cela fait, le plus grand mal de la femme est passé. Alors il n'est pas difficile d'attraper les Pieds de l'enfant, & de le retourner. Cette Operation se fait quelquesois avec autant de promptitude, & d'aisance, qu'on en a à tourner la Tête, ou à étendre les Bras le long du Corps. Supposons à present que l'on a bien dirigé la Tête à l'Orifice, & rangé les Bras le long du Corps, qu'arrive t-il? Qu'a-t-on avancé par ce grand travail? N'y a-t-il plus d'obstacles? La Matrice est-elle bien placée? Où est le Corps de l'enfant? Les douleurs, ou la Sage-Femme le feront elles sortir? Non: c'est alors qu'un travail très-penible va commencer; & dans peu nous verrons l'enfant sans vie, la mere aux abois, & la Sage-Femme égarée ne sçavoir plus quel chemin tenir, si Dieu ne fait un miracle en leur faveur.

Mais on me dira peut-être, accordez-vous avec vous même; vous dissez toute-à-l'heure, en parlant de tourner la Tête de l'enfant, que, quand cela étoit fait, la plus grande difficulté étoit levée, & le plus grand mal passé, & vous dites, à present que l'enfant est bien placé à l'Orifice, que la mere, & lui sont dans un danger évident. Je l'ai dit, & je le repete; mais il faut sçavoir ce que c'est qu'un enfant bien placé à l'Orifice. C'est non-seulement lorsque la Tête est

Dd ij

tournée vers l'Orifice, mais que le reste du Corps peut sortir. Ce qui ne se trouve pas ici. Telle est l'erreur dont toute la Terre a été infectée jusqu'à ce jour, & qui a été la source de tous les faux principes, dont fourmillent les Livres faits fur les Accouchemens. On s'imagine qu'un enfant est toùjours bien tourné, pourvû qu'il presente la Tête à l'Orifice, sans s'embarrasser de la situation de la Matrice, ni de celle de l'enfant; sans sçavoir comment il est placé, par rapport au Bassin, ni comment il peut y passer. Qu'on regarde la Figure dix-huitième, & qu'on voye si, l'Uterus, & l'enfant croisant ainsi le Bassin, ce dernier peut passer au travers, parce que l'on a attiré avec violence sa Tête jusqu'à la Cavité du Bassin, & même qu'on l'a fait entrer dans le Vagin. Non certes, il ne passera pas. Il est vrai que la Tête qui est audessus du Bassin y pourroit être poussée, parce qu'il ne faut qu'une force qui la fasse baisser; mais de quelle part viendra-t-elle? de la part des douleurs, répondra-t-on. Il faudroit d'abord leur supposer assez de forces. Mais je le veux encore: la Tête entrera; & le Corps comment passera-t-il? comment tombera-t-il? N'est-il pas clair que les Epaules iront s'accrocher, & se fixer contre le même Os des Iles, qui avoit d'abord arrêté l'Orifice de la Matrice? Essayez alors de faire passer la main par derriere la Tête, pour faire avancer les Épaules: peut-être y réüssirez-vous, si vous avez la main très-déliée, & la femme le Bassin très-large; sans cela je vous en défie. Que faire donc alors? Il faut, pour conserver la mere, ouvrir la Tête de l'enfant, en faire sortir le Cerveau, & avec des Crochets, des Pieds de Griffon, où un Tire-tête, attirer la Tête, dans l'incertitude du succès; car les Epaules sont tellement accrochées, que souvent vous arracherez plûtôt la Tête, que de faire avancer le Corps. Aussi est-on obligé quelquesois de faire entrer la main le long de la Tête jusqu'aux Epaules, pour les éloigner de l'Os des Iles, ou de l'Os Pubis; au moyen de quoi le Corps vient à la fin. Et tout a bien réussi, quand on est venu à bout de sauver la mere. Voilà pourtant le fruit des leçons de nos Auteurs. Il faut toûjours, si l'on veut les croire, conduire la Tête de l'enfant à l'Orifice, sans s'embarrasser de









SUR LES ACCOUCHEMENS. 213 la situation de la Matrice. Aveuglement funeste, & qui a couté la vie à une infinité de personnes! J'ose cependant esperer, que mes nouvelles Observations décrieront cette methode meurtriere, & qu'on y fera, pour le salut des hommes, toute l'attention qu'elles meritent. Il me paroît qu'il suffit de ce que je viens de dire, pour faire voir la difference qu'il y a d'une Matrice Oblique à une directe, lorsque l'enfant presente le Visage à l'Orifice. Si je voulois examiner cette situation de l'enfant dans toutes les autres directions de la Matrice, je n'aurois pas si-tôt fait; mais il faut passer aux autres mauvaises situations.

# Explication des 17e. & 18e. Figures.

Figure 17.

a a Les Vertebres.

bb Cercle representant le Ventre.

c c Les Os des Iles.

dd Les Os Pubis.

ee Les Os d'Assiete.

ff Les Cavités Cotiloïdes.

gg La Matrice, où l'enfant est placé.

h L'enfant dans la Marri

h L'enfant dans la Matrice.

jj Le Cordon Ombilical.

k Le Placenta.

## Figure 18.

a a a a Les Vertebres des Lombes.

b b La Circonference du Ventre.

c L'Os des Iles gauche.

dd Les Os Pubis.

e e Les Os d'Affiete.

f La Cavité Cotiloïde gauche.

gg La Matrice.

h L'Enfant. ii Le Cordon Ombilical.

k Le Placenta.

#### R E F L E X I O N.

A Face, suivant Dionis, 1. 3. c. 15. peut se trouver dans quatre situations, en dessus, en dessous, en devant, ou de côté. Si l'on prenoit ces termes à la rigueur, on leur feroit signifier tout le contraire de ce que veut cet Auteur. Par ces termes en dessus, il entend la Face tournée vers les Os Pubis de la mere; en dessous, veut selon lui dire, tourné vers le Rectum; en devant, est lorsque la Face est à l'Orisice; & de côté, veut dire, qu'un des côtés de la Face s'y présente. Cette faute lui est commune avec presque tous les Accoucheurs. Mais il falloit qu'ils expliquassent, pour parler avec précision, dans quelle situation ils supposent la femme, pour trouver ces positions de la Face. Si on la suppose debout, il est constant que ces termes sont très-impropres; & ils ne peuvent être propres, qu'en la supposant couchée. Or comme elle ne l'est pas dans l'Accouchement naturel, qui a servi de regle pour les autres, afin d'éviter tout équivoque, on ne trouvera pas mauvais que je change ces termes. Je dis donc, que la Face se peut trouver dans ces cinq situations principales; en devant, quand elle est tournée vers les Os Pubis de la mere; en arriere, quand elle l'est vers le Rectum; en dessous, quand elle est à l'Orifice; en dessus, quand l'Occiput est à l'Orifice, & de côté, quand l'enfant presente l'Oreille; & ces termes font d'autant plus justes, que la sace a cette situation avant qu'on dispose la femme à l'Accouchement.

Les deux premieres situations, suivant Dionis, sont naturelles, & suivies d'Accouchement heureux. Mais les autres

sont vicieuses, & demandent le secours de l'Art.

La premiere chose qu'il faut faire, selon Mauriceau, l. 2. c. 17. lorsqu'on reconnost que la Face vient la premiere, ou est en dessous, est de faire coucher la femme, de peur que l'enfant s'avançant davantage dans cette posture vicieuse, ne soit plus difficilement repoussé, comme on est obligé de le faire, pour lui donner la veritable & naturelle, en lui redressant la Tête au passage.

Il est aisé de relever plusieurs désauts dans ce passage. L'Auteur auroit dû commencer par dire, si c'est avant l'écoulement des Eaux qu'on peut reconnoître cette situation de l'ensant, & dans ce cas ce qu'il convient de faire.

La précaution de faire coucher la femme est insuffisante. Ce n'est pas le seul poids de l'enfant qui le fait descendre; ce sont les efforts de la femme joints aux douleurs. Il devoit donc ajoûter avec notre Auteur, & Dionis, qu'il faut em-

pêcher la femme de faire des efforts.

Il paroît cependant que l'Auteur suppose les Eaux percées, puisqu'il veut prévenir l'engagement de la Tête; mais en y apportant remede dans le moment, il n'y a aucune difficulté à repousser les Epaules de l'enfant; parce que la Matrice n'a pas eu le loisir de se contracter. La methode qu'il donne peut bien réüssir. C'est de glisser les doigts entre la Tête, & la Matrice, & de la ramener petit à petit à sa direction naturelle. Celle que conseille M. de Deventer est beaucoup plus simple, & plus courte. Dionis n'a fait que suivre pas à pas-

l'Operation de Mauriceau.

L'enfant ne presente la Face à l'Orifice dans une Matrice droite, que parce que son front se trouve arrêté par l'Os Pubis de la mere. Cela posé, il est beaucoup plus difficile de pratiquer l'Operation de Mauriceau, que celle de notre Auteur. Mais si c'est le Menton qui se trouve arrêté aux Os Pubis, au lieu du Front, l'enfant présentera le Col, comme Lamotte l'a remarqué le premier. Cette posture, comme il le dit fort bien, est très-dangereuse; parce qu'elle cause une interruption de la Circulation; & beaucoup plus dans une Matrice droite, que dans une oblique, comme nous l'avons observé plus haut. L'Operation est la même que celle que nous venons de décrire. Il est inutile de la repeter. Mais je ne puis m'empêcher de faire une Réflexion. L'enfant, se trouvant ainsi placé long-tems avant la rupture des Membranes; ne peut presque manquer de venir mort. Il est donc d'une extrême importance de tâcher de connoître ces situations avant l'écoulement des Eaux, & par consequent les Accoucheurs ne peuvent assez se persectioner dans l'Art de Toucher. On sçait assez comment on peut distinguer le Col des

autres Parties; mais de crainte de causer à la semme une douleur passagere, on la Touche nonchalamment, & l'ensant en est la victime; au lieu que si l'Attouchement rendoit l'Operateur certain de cette situation, en ouvrant sur l'heure les Membranes, ou bien, il auroit la facilité de réduire la Tête, ou bien, il pourroit aisément retourner l'ensant, & le tirer par les pieds; ce que Mauriceau appelle le dernier Remede, & que j'appellerois volontiers le premier, le jugeant beaucoup plus convenable, que la réduction de la Tête; parce qu'on ne peut trop ménager les sorces de l'ensant, qui n'a pas manqué d'être extrêmement satigué, quelque peu de tems qu'il ait pû demeurer dans cette posture vicieuse.

Si l'enfant presente le côté de la Face, l'Operation n'est pas differente. Dionis, & Mauriceau veulent seulement qu'on donne à la semme une autre situation. On me demandera sans doute comment ils plaçoient la semme dans le premier cas. Mais je répons qu'ils n'en disent rien: Mauriceau dit seulement, qu'il saut que la semine soit située en une posture commode. Heureusement pour le Public M. de Deventer est

plus exact.

Dans le dernier cas, selon Dionis, la Tête est couchée sur l'Epaule droite, ou sur la gauche. Pour la redresser on fera coucher la femme du côté opposé à celui où se trouvera la Tête. Cette methode est meilleure que celle de Mauriceau, qui se contente de faire un peu pancher la femme du côté opposé; mais toutes les deux le cedent à celle de notre Auteur. Il faut aller au plus für; coucher la femme de maniere que les Fesses soient plus élevées que la Tête, repousser les Epaules, que la Tête soit engagée, ou non; après quoi la réduction est facile. Dans le cas d'une Matrice droite, on ne tire pas grand secours de la situation qu'ils donnent à la femme; il n'en seroit pas de même si la Matrice étoit oblique. Mais pour-lors il y auroit une extrême imprudence à laisser l'Accouchement à la Nature. C'est un principe prouvé trop clairement par la suite, pour nous y arrêter ioi. a through the target and a contract and a contract and

entropy of the state of the sta

13.3.11 20 41 2147

#### CHAPITRE XXXVIII.

De l'Accouchement difficile, parce que le Cordon Ombilical fe presente le premier.

I L n'y a presque point de situation de l'ensant, où le Cordon Ombilical ne puisse venir le premier à l'Orisice de l'Uterus. Ils'y presente quelquesois seul, quelquesois avec d'autres parties, la Tête, la Main, le Pied, &c. ce qui arrive ordinairement, quand il est trop long, & qu'il ne s'enveloppe autour d'aucune partie. Souvent il s'enveloppe au milieu du Corps, autour du Ventre, du Col, des Bras, ou des Cuisses; tous accidens fâcheux, & pour la mere, & pour la Sage-Femme.

Je remarquerai en passant, que j'ai vû avec surprise les Figures gravées dans le Livre que M. Peu a donné sur les Accouchemens. Je comptois y trouver beaucoup d'Observations nouvelles; mais tout s'est réduit à differentes circonvolutions du Cordon Ombilical; & il semble, à en juger par les Figures, qu'il n'a eu que cette seule Partie en vûë. Mais outre qu'il est ridicule à une personne qui a autant d'experience, qu'il voudroit paroître en avoir, de faire voir publiquement tant de Matrices remplies d'Eaux, je m'étonne qu'il veuille persuader des choses évidemment impossibles. Par exemple, on voit dans la troisséme Figure un enfant sufpendu au milieu des Eaux par une circonvolution du Cordon Ombilical autour du Corps; il a la Tête, les Mains, & les Pieds pendans. Dans la quatriéme, on voit un enfant sufpendu au haut de l'Uterus, le Ventre en bas; ces deux Figures sont infideles, impossibles, & controuvées, pour donner du lustre à son ouvrage. On doit porter le même jugement de la cinquiéme, & de la sixiéme. Je suis obligé de faire ces remarques, pour préserver de l'erreur, les nouvelles Sages-Femmes.

Je ne nie cependant pas que le Cordon ne puisse s'entortiller, comme on le voit par les Figures; mais je nie que l'enfant puisse demeurer ainsi suspendu, s'il n'y a quelque nœud qui serre le Cordon, ce qui ne se trouve pas dans ces

Figures. Ainsi le poids de l'enfant doit de nécessité le faire rouler, comme feroit un Fuseau, que le fil ne soûtiendroit jamais, si un nœud, ou quelque chose d'équivalent ne l'arrêtoit. Cet Auteur objectera peut-être que l'enfant, étant en équilibre au milieu des Eaux, ne peut rouler. Soit; son raisonnement n'en vaut pas mieux; car ces Figures ne sont faires que pour faire voir que cette suspension empêche les enfans de tomber vers l'Orifice; mais si cela est, il faut supposer du poids à l'enfant; sans cela ce n'est pas le Cordon qui l'empêche de tomber. Mais je lui donne encore cela, & supposant, contre la verité, que les Corps qui nagent dans l'eau, n'ont aucune pesanteur, son raisonnement sera désectueux, lorsque-lés Eaux seront écoulées. Sa neuvième, & sa dixieme Figures sont encore d'imagination. Un enfant ne peut rester suspendu par le Col au moyen des circonvolutions du Cordon. Car, ou il reste suspendu, ou il ne le reste pas. S'il reste suspendu, les Pieds, & les Fesses seront tournées' en bas, & non pas le Dos, ou le côté; s'il ne reste pas suspendu, sa Figure qui le represente est fausse, & il roulera en bas. Ces Figures ne sont donc que des productions de son imagination. C'est ainsi que le monde se remplit d'infinité de Livres, dont les bons, ne sont que des compilations, & ceux qui ne doivent pas leur naissance au Plagiarisme sont de belles rêveries, qui font perdre à ceux qui les achetent leur tems, & leur argent. Cet Auteur est aussi heureux à imaginer des Matrices. A voir ses Figures, il est aussi aisé d'y retourner un enfant, que dans une Tinette de Beurre; tant ils y sont à l'aise. Mais ce n'est point tout à-fait cela : ils y sont beaucoup plus reserrés, & quand je dirois trois, ou quatre fois, je ne mentirois pas.

Mais revenons aux inconveniens qui suivent la chute du Cordon. En voici quatre principaux: 1°. Il retrecit le passage; ce qui empéche l'enfant de venir, & la Sage-Femme de reculer le Cordon, ou de le faire sortir avec l'enfant. 2°. Il arrêre l'enfant dans le passage, parce que sa Partie restée dans la Matrice, se racourcit d'autant. 3°. Il cause la mort de l'enfant, s'il est pressé, ou s'il se resroidit, parce que dans l'un, & l'autre cas la circulation se rallentit, ou s'arrête.

4°. Il arrache le Placenta.

219

On trouveza peut-être étrange que je prétende que le Cordon Ombilical retrecit le passage. Il est si peu considerable, dira-t-on. Rien n'est cependant plus vrai. Car, outre que tout ce qui s'y trouve sans necessité est un obstacle à l'exclusion de l'ensant, le Cordon y tombe toujours en double; & s'il y reste long-tems, il se gonsle considerablement, & occupe assez d'espace pour empêcher l'ensant d'avancer.

Il est plus aisé de concevoir que l'enfant se trouve arrêté au passage par la chute du Cordon, qui devient trop court. Car quelquesois il tombe de toute sa longueur. Si l'enfant s'avance pour-lors avec lui, le Cordon se tend en même tems, & lorsqu'il ne peut plus avancer, il se rompt, ou il arra-

che le Placenta, ce qui arrête l'enfant.

L'experience de toutes les Sages-Femmes ne leur fait que trop connoître que la chutedu Cordon peut causer la mort à l'enfant. Ce qui arrive sur-tout à celles qui négligent de le réduire sur le champ. Car s'il reste long-temsdehors, la circulation s'y arrête, ou s'y rallentit, ou par le froid, ou par la compression qu'il souffre. Car le froid, saississant le Cordon, y coagule aisément le Sang, sur-tout si son mouvement est diminué par la compression; ce qui peut arriver de deux manières, ou lorsqu'il est pressé seulement contre l'Orisice de la Matrice, ou lorsqu'il l'est contre les Os du Bassin: ce qui peut encore arriver de differentes manières dans les differentes situations de la Matrice, comme on verra plus bas. Venons aux Figures dix-neuf, & vingt.

La dix-neuviéme représente un enfant bien tourné dans la Matrice trop renversée en arriere, ce qui fait que la Tête de l'enfant s'arrête contre les Os Pubis, & donne plus de facilité au Cordon, pour passer par-dessous. Car, pendant que la Tête s'arrête contre cet Os, elle ne peut faire aucun essort contre l'Orisice de l'Uterus, & le Cordon y tombe avec les Eaux, & sort avec elles, ou peu après; ce qu'il faut qu'une Sage-Femme habile prévienne, en mettant le Cordon de côté, aussi-tôt que les Eaux sont écoulées, si elle ne le peut faire auparavant. Elle doit aussi-tôt faire de son mieux pour débarrasser la Tête des Os Pubis, & la conduire droit à l'Orisice; sans cela il est assez difficile d'empêcher le Cordon

Eeij

de retomber; ou bien elle doit tirer l'enfant par les Pieds;

si elle le trouve plus à propos.

La vingtième Planche represente un enfant bien tourné, dans une Matrice, dont le sond est tombé dans le Côté droit; ce qui fait que la Tête de l'enfant est collée contre l'Os des Iles gauche; d'où il arrive que, si le Cordon tombe vers l'Orisice, il sortira avec les Eaux. Aussi un des premiers devoirs de la Sage-Femme, est de s'instruire par le Toucher dès le commencement du travail, si le Cordon, ou quelqu'autre Partie se presente avec la Tête à l'Orisice, ou non. Si cela arrive, il faut sur le champ qu'elletâche à l'éloigner de l'un, ou de l'autre côté; & cela, s'il est possible, avant l'écoulement des Eaux, en recommençant après chaque accès de douleurs, si la Membrane est relâchée. Elle doit en même tems faire ses essorts, pour diriger la Tête vers l'Orisice, à moins qu'il ne semble.

plus convenable de tirer l'enfant par les Pieds.

Le devoir de la Sage-Femme ne se borne pas à empêcher le Cordon de passer avant, ou avec la Tête. Il faut encore qu'elle l'empêche d'être pressé; ce qui arrive ordinairement, quand il fort avant, ou avec la Tête. Car, supposant qu'il ne foit pas plus avancé, mais qu'il foit tendu devant, ou autour d'elle, si la Tête se trouve tournée obliquement vers l'Os des Iles, comme dans la vingtiéme Figure, ou arrêtée par les Os Pubis, comme dans la dix-neuviéme, il ne peut manquer d'être pressé entre les Os, & la Tête, & l'enfant mourra par l'interruption de la circulation. Comme cet accident est trèspossible, la Sage-Femme doit prendre toutes les précautions nécessaires pour le parer. Mais si on l'appelle trop tard, & qu'elle trouve le Cordon dans cet état, elle ne doit rien négliger pour le mettre au large. C'est pourquoi, s'il est pressé contre les Os Pubis, il faut coucher la femme à la renverse, la Tête basse, & le bas du Tronc élevé, & repoussant la Tête de l'enfant, repousser le Cordon par derriere, au tant qu'elle le peut : aussi-tôt elle doit conduire la Tête dans le Bassin, ou tirer l'enfant par les Pieds, si la premiere maniere est moins convenable.

Mais si le Cordon est pressé contre l'Os des Iles gauche, il faut coucher la semme sur le côté droit, le bas du Tronc éle,

vé, & avec la main droite lever la Tête, & remettre en place le Cordon; & s'il est possible, ou à propos, diriger la Tête de l'enfant à l'Orisice, ou le tirer par les Pieds; & lorsqu'il est pressé contre l'Os des Iles droit, il faut coucher la semme du côté gauche, & éloigner la Tête, & débarrasser le Cordon de la c

don avec la main gauche.

Il arrive, mais plus rarement, que le Cordon soit pressé par la Tête contre les Vertebres, ou l'Os Sacrum. Alors il faut saire appuyer la femme sur les Genoux, & les Coudes, si elle a assez de forces, & dans cette situation la Sage-Femme avec l'une de ses mains, qu'elle introduira par derriere, reculera la Tête, & débarrassera le Cordon. Elle se servira de la main qui conviendra à la situation de la Matrice. Mais si la semme est soible, on la couchera sur l'un des côtés, lui faisant approcher une des Cuisses contre le Ventre, pour avoir plus de place. Dans tous ces cas on ne peut trop se presser.

On m'objectera fans doute, qu'il n'est pas aussi aisé d'executer que d'ordonner, & que quelquesois la Tête est si fortement appuyée contre un des Os, qu'on a beaucoup de peine à l'éloigner. Je le sçais; mais je sçais aussi que ce que je prescris n'est impossible qu'à des Sages-Femmes timides, & peu experimentées, qui n'osent entreprendre, & ne sçavent pas executer. Le cas present est bien different de celui où la la Tête seroit descenduë, & comprimée entre les Os du Bassin; où j'avoüe, que l'opération seroit quelquesois im-

possible.

Si le Cordon Ombilical paroît avec, ou devant la Tête dans une Matrice bien située, il y a moins à craindre sa compression, cependant la circulation y pourra être arrêtée de deux manieres: 1°. S'il est comprimé entre la Tête, & l'Orifice de l'Uterus, ou en cas qu'elle soit très-grosse, entre la Tête, & les Os du Bassin; mais d'une maniere disserente de celle dont il est parlé plus haut, où la Tête le presse contre les Os sur lesquels elle s'appuye; mais ici le Cordon, se trouvant le long de la Tête, lorsqu'elle passe dans le Bassin, ne peut manquer d'être pressé contre un des côtés; avec cette disserence, qu'il le sera moins, si le Cordon se trouve conz

tre les Temples, au lieu qu'il le sera très fort, s'il se trouve du côté du Front. Et ainsi le danger étant très-grand, il faut

se presser de le ranger du côté des Temples.

Si le Cordon se presente à l'Orifice avec la Main, le Coude, l'Epaule, le Pied, ou le Genouil, de maniere qu'on ne sente pas la Tête, il ne faut pas perdre le tems qui précede l'écoulement des Eaux à reculer ces differentes Parties, à moins qu'on ne veüille essayer, si en pinçant la Main, ou le Pied, l'enfant ne changera pas de figure en les retirant. Il ne faut pas que la Sage-Femme s'éloigne de la semme. Au contraire, elle doit attendre le moment de l'écoulement des Eaux, pour mettre aussi-tôt la main dans la Matrice, & diriger la Tête de l'enfant à l'Orifice, ou le tirer par les Pieds, suivant le cas, sans jamais permettre au Cordon de sortir avant l'enfant. Mais si, appellée trop tard, elle trouve le Cordon sorti avec le Pied, ou la Main, ayant fait rentrer le Cordon, elle doit tirer l'enfant par les Pieds.

Quand le Cordon Ombilical se presente seul à l'Orifice, c'est ordinairement la marque, que l'enfant est couché en travers dans l'Uterus, & que les Mains, les Pieds, le Dos, ou le Ventre se presenteront à l'Orifice. C'est pourquoi la Sage-Femme doit observer avec attention le moment de l'écoulement des Eaux, afin d'introduire aussi-tôt la main dans la Matrice, pour s'éclaircir par la situation de l'enfant, s'il faudra le faire sortir par la Tête, ou par les Pieds, & faire sur le champ ce qu'elle aura trouvé plus convenable. Il vaut mieux tirer tout d'un coup l'enfant par les Pieds, que d'être obligé de le faire, après avoir perdu beaucoup de

tems à diriger sa Tête à l'Orifice.

Je pourrois parler de beaucoup d'autres postures des enfans, & faire voir comment dans chacune le Cordon peut se presenter le premier; mais quand on a bien compris ce que je viens de dire, on sçaura prendre son parti dans les autres cas; & si l'on n'a pas entendu ce que j'ai dit, on ne deviendra pas plus intelligent, quand je m'étendrai davantage. Ainsi je ne mettrai plus qu'un seul cas.

Si l'on s'apperçoit que l'enfant, forti jusqu'au Col, l'a enveloppé de deux, ou trois circonvolutions du Cordon Om-









SUR LES ACCOUCHEMENS. 223 bilical, ce qui retient l'enfant, parce que le Cordon ne peut assez avancer, il faut que la Sage-Femme tâche de le faire passer par-dessus la Tête; ce qui n'est point extrêmement disticile, si les circonvolutions ne sont pas trop servées; quoiqu'il y ait plus de difficulté en certaines occasions, que dans d'autres. J'ai toujours réussi jusqu'à present à le faire; mais si elles sont si servées, qu'il ne soit pas possi-

cours à l'expedient proposé par presque tous les Auteurs, qui est de faire deux Ligatures au Cordon, à deux, outrois doigts de distance, & de le couper au milieu. Mais il faut que l'ensant vienne dans le moment, sans cela il mourra.

ble de reculer le Cordon derriere la Tête, il faut avoir re-

# Explication de la 19e. & 20e. Planche.

### Planche 19.

a a Les Vertebres.

bb Les Os des Iles.

cc Les Os Pubis.

d d Les Os d'Assiete.

e e Les Cavités Cotiloïdes.

ff Le Tour du Ventre.

gg La Matrice.

h L'Enfant, dont la Tête est arrêtée contre les Os Pubis,

i Le Cordon Ombilical forti.

k Le Placenta.

#### Planche 20.

aaa Les Vertebres.

b L'Os Ilium gauche.

c c Les Os Pubis.

dd Les Os d'Assiete.

e e Les Cavités Cotiloïdes.

ff Le Contour du Ventre.

gg La Matrice.

h L'Enfant, dont la Tête est collée contre l'Os des Iles gauche.

jjj Le Cordon Ombilibal forti.

k Le Placenta.

#### REFLEXION.

De Deventer commence ce Chapitre par la Critique des Figures de M. Peu. On peut ajoûter à ce qu'il en dit, qu'elles sont presque un hors d'œuvre dans son Traité; puisqu'elles ne servent qu'à l'intelligence d'un seul Chapitre; encore n'y ont-elles pas toutes rapport. Au sond on peut ajoûter aux remarques que fait notre Auteur sur l'ensant, qu'elles representent suspendu par le Col, que, s'il est vrai que le Cordon l'empêche de tomber à l'Orisice, il saut, ou que Cordon serre le Col, & étrangle l'ensant, ou que le fond de la Matrice se renverse, ou que le Placenta se détache; trois accidens qui ne sont pas aussi communs, que l'Auteur semble l'insinuer, & dont le premier, pour le moins, sera regardé comme impossible par tous ceux qui sçavent jusqu'à quel degré le Placenta peut être adherent à la Matrice. Mais venons au fait.

Le Cordon Ombilical peut fortir feul, ou avec quelque Partie, ou être entortillé autour de quelque Partie; ce qui forme trois obstacles considerables à l'Accouchement.

Si le Cordon fort seul, c'est ordinairement la marque que l'enfant est en travers sur le Bassin. Le contraire arrive cependant quelquefois; & s'il est important au premier cas d'en faire la réduction, de peur que le froid de l'air, venant à coaguler le Sang, ne cause la mort à l'enfant, il est beaucoup plus nécessaire de le faire, quand il sort avec quelque autre Partie, la Tête sur-tout, qui, remplissant le passage plus exactement, qu'aucune autre, intercepte aussi plus parfaitement la circulation. S'il n'est pas possible en ce cas de réduire le Cordon, ou au moins de le ranger du côté des Temples, ou il est moins comprimé, il est indispensable de retourner l'enfant, & de le tirer par les Pieds. Encore pense-je qu'on ne peut se dispenser de le faire au dernier cas. Car, quoique le Cordon ne soit que legerement comprimé, le ralentissement qui arrive à la circulation, peut devenir à la fin funeste à L'enfant.

Comme

225

Comme M. de Deventer ne donne pas la maniere de retenir le Cordon à la place où on l'avoit repoussé, Mauriceau y suppléera. Voici comme il parle, l. 2. c. 26. On le fera par le moyen du bout des doigts d'une main, les tenant toûjours du côté que le Cordon est sorti, jusqu'à ce que la Tête, étant tout-à-fait descendue & logée au passage, le puisse empêcher de retomber une autre fois, prenant une occasion d'une bonne douleur, asin de l'y conduire plus facilement; ou si on en retire la main, qu'on mette un petit morceau de linge bien doux entre le côté de la Tête, & la Matrice, pour en étouper l'endroit par où il étoit tombé, observant de laisser passer au dehors un bout de ce linge ainsi mis, afin de le pouvoir retirer, quand il sera nécessaire, comme aussi de mettre une bonne compresse trempée dans du vin chaud au-devant de l'entrée de la Matrice, pour empêcher que cet Ombilic ne se refroidisse par l'air exterieur, au cas qu'il vienne à ressortir. Dionis dit, 1.3. c. 23. que le plus sûr, pour tirer l'enfant vivant, est de le retourner, & de le tirer par les Pieds. C'est aussi ce que je conseille de faire.

La chute du Cordon avant, ou avec la Tête, est un accident auquel il n'est pas extrêmement dissicile de remedier; comme on vient de le voir. Mais un accident dont aucun Accoucheur, que Lamotte, n'a donné le signe Diagnostique, est quand le Cordon se trouve faire plusieurs circonvolutions autour du Col de l'enfant; accident cependant qui peut avoir des suites très-sâcheuses, puisqu'il peut causer une suffocation de l'enfant, ou un détachement du Placenta.

Lamotte dit, l. 2. c. 9. qu'on connoîtra que le Cordon fait plusieurs circonvolutions autour du Col de l'enfant, ou qu'il est trop court, ce qui fait le même effet, quand on verra l'enfant avancer dans le tems de la douleur, & reculer, quand elle

est finie.

C'est aux Accoucheurs à juger de la verité de ce signe. Tout ce que peut saire un Medecin, qui n'opere pas, est de tirer des consequences de ce principe, en le supposant veritable. Ces consequences sont sort simples. Il faut en ce cas repousser l'ensant, s'il est nécessaire, & débarrasser la Partie. Au reste, si cette découverte est vraye, (le fait au moins est possible,) on doit avoir beaucoup d'obligation à Lamotte, de l'avoir communiqué au Public.

Cette consequence, toute naturelle qu'elle est, n'est cependant point celle que tire Lamotte, si l'on en juge par sa Pratique. Car il se contente de tirer la Tête, pour aider la sortie de l'ensant. Or je trouve cette methode très-désectueuse, par les raisons qu'on a vûës plus haut. En esset, ou le Placenta est sort adherent, ou il ne l'est pas. Au premier cas l'enfant s'étranglera, ou causera un renversement du sond de la Matrice; au second cas, il ne peut manquer de le détacher en tout, ou en partie, ce qui sera certainement suivi d'une perte de Sang, qui ne peut qu'être nuisible à la semme.

Le cas le plus fâcheux feroit celui où le Cordon feroit une circonvolution autour du Corps, & autour de quelque autre Partie. Mais pour -lors les mêmes accidens, qui feroient peut-être inévitables, ne feroient pas de longue durée. Si le Cordon étoit aussi long qu'on le peut juger à l'inspection des Figures de Peu, peut-être cet accident n'auroit-il point de suites sunesses; mais tout homme qui sçaura que ce Cordon n'a d'ordinaire que deux pieds de long, ou environ, verra qu'il ressemble plûtôr, dans les Figures de Peu, à une Corde de Voltigeur, qu'à un Cordon Ombilical.



#### CHAPITRE XXXIX.

Des Enfans qui presentent la Main, le Coude, ou l'Epaule à l'Orifice de la Matrice.

L terus, sçavoir la Main, le Coude, ou l'Epaule. La Main donne moins d'embarras que le Coude, & celui-ci que l'Epaule. Comme la Main de l'enfant est ordinairement près de sa Tête, il ne saut pas s'étonner qu'elle se trouve à l'Orifice, avant, ou avec la Tête. Il arrive même très-souvent, qu'on la trouve ainsi placée, avant que la Membrane soit ouverte; mais si elle ne sort point par l'Orifice en même-tems que les Eaux, qu'elle glisse par-dessus avec la Tête, & se tourne de l'un, ou de l'autre côté, le Coude, ou l'Epaule se trouvent aisément à l'Orifice, & le Cordon Ombilical y passe souvent, comme on le voit à la vingt-unième Figure.

Ces mauvaises situations se rencontrent quelquesois dans une Matrice bien tournée, mais plus souvent quand elle est Oblique. Car de même qu'il arrive que l'enfant se tourne mal dans une Matrice bien située, il est ordinaire, & en quelque sorte nécessaire, qu'il se tourne mal dans une Matrice Oblique. En voici la raison. C'est que pour l'ordinaire il va donner contre l'un, ou l'autre côté du Bassin; ainsi on ne doit pas être surpris que la Tête se trouve dans differentes situations, pendant que le Corps est couché sur le Ventre, sur le Dos, ou sur l'un des Côtés. Dans ces situations, si la Main, le Coude, ou l'Epaule trouvent l'Orisice ou-

vert, il ne faut pas s'étonner qu'ils y passent.

Lors même que l'Uterus est droit, sa Tête peut gauchir de l'un, ou de l'autre côté, sur-tout, si elle se trouve placée, comme on le voit à la Figure 23. Car si l'on ne recule les Mains, & que la Tête ne tombe pas sur le champ à l'Ori-fice, elle s'arrête contre l'Epine de l'Os Ilium, ou de l'Os Pubis, ce qui la renverse aisément sur le Dos, ou sur l'un F fij

des Côtés, quoique la Matrice soit bien placée. Mais si une Sage-Femme entenduë, avant la rupture de la Membrane, écarte un peu les Mains, ou pince les Doigts de l'enfant, pour l'engager à les retirer, la Tête tombera aisément à l'Orifice; parce qu'elle n'est pas encore bien affermie contre ces Os. Mais c'est toute autre chose dans une Matrice mal tournée, où les enfans se trouvent en travers de l'Orifice du Bassin. Les difficultés, le danger, sont bien plus considerables. La Sage-Femme ne sent pas si distinctement les Membres de l'enfant, ne les touche qu'avec plus de difficulté, & ne les manie, ou ne les range, qu'avec beaucoup de peine. Car la Matrice bien située a son Orifice directement tourné en bas, & l'Oblique l'a toujours tourné en avant, en arriere, ou de l'un, ou de l'autre côté. Je confeille donc qu'aussi-tôt après l'écoulement des Eaux, si l'Uterus est bien placé, comme on le voit Figure 23. on conduise la Tête sur le champ à l'Orifice, à moins qu'elle n'y tombe d'elle-même, lorsqu'on a repoussé les Mains; ce qui se fait en coulant les doigts le long du Visage jusqu'au Front, & amenant le Sommet à l'Orifice. Mais si la Matrice est mal placée, il faut tirer l'enfant par les Pieds.

Il ne faut point's'embarrasser si le Bras, qui sort par l'Orifice, ne peut rentrer aisément, ou s'il retombe; il faut que la Sage-Femme introduise toûjours le sien, & cherche les Pieds. Car non-seulement on perd souvent un tems précieux à remettre, ou retenir le Bras dans la Matrice, mais il arrive souvent qu'il gene davantage celui de la Sage-Femme, que lorsqu'il passoit par l'Orifice. Je me suis même trouvé dans le cas de faire ressortir le Bras, jusqu'à ce que j'eusse trouvé les Pieds. Alors les tirant à moi d'un côté, j'élevois de l'autre la Partie superieure du Tronc de l'enfant, en repoussant le Bras, & le Bras rentroit aisément, à mesure que l'enfant se tournoit. Cette opération se fait heureusement, quand la Matrice est bien placée; mais il n'en est pas de même, quand elle est Oblique, sur-tout, si le Bras est sorti depuis long-tems jusqu'à l'Epaule, s'il y a long-tems que les Eaux se sont écoulées, & que la force des douleurs ait étroitement resserré

la Matrice.













Explication des Figures 21, 22, & 23.

### Figure 21.

aaa Les Vertebres.

b L'Os Ilium gauche.

c c Les Os Pubis.

dd Les Os d'Assiete.

e e Les Cavités Cotiloïdes.

ff Le Contour du Ventre.

gg La Matrice, dont l'Orifice est tourné entre l'Os des Iles, & l'Os Pubis.

h L'Enfant, dont la Tête s'appuye contre l'Os des Iles gauche, & le Bras fur l'Orifice.

Le Cordon Ombilical.

k Le Placenta.

# Figure 22

a a a Les Vertebres.

b L'Os des Iles gauche.

c c Les Os Pubis.

dd Les Os d'Assiete.

e e Les Cotiles.

ff La Rondeur du Ventre:

g La Matrice, dont le Fond est à gauche, & l'Orifice entre l'Os des Iles, & l'Os Pubis du côté opposé.

h L'Enfant, dont la Tête s'applique aux Os Pubis, & dont l'Epaule panche vers l'Orifice.

j Le Cordon Ombilical.

k Le Placenta.

## Figure 23.

a a Les Vertebres.

b b Les Os des Iles.

c c Les Os Pubis.

d d Les Os d'Assiete.

## 230 OBSERVATIONS

e e Les Cotiles.

ff Le Contour du Ventre. gg L'Uterus bien placé.

h L'Enfant, presentant les Mains à l'Orifice.

ii Le Cordon Ombilical.

k Le Placenta.

# Explication plus ample de ces trois Figures.

Après avoir fait connoître les differentes manieres dont tombe le Cordon Ombilical, & les inconveniens auxquels fa chute expose, il convient de parler ici de la maniere la plus commode de retourner les enfans qui se presentent ainsi. Laissons donc à quartier le Cordon Ombilical, & ne nous arrêtons qu'aux situations des enfans, & de l'Uterus representées dans les trois Figures, que nous venons d'expliquer; puisqu'elles ne le representent pas toutes tombant, & que dans ces situations de l'enfant, & de l'Uterus, cet accident n'arrive pas tonjours.

### Figure 21.

On voit dans la premiere une Matrice, dont le Fond est tourné à droite, & l'Orifice vers l'Os des Iles opposé. L'enfant y est couché en partie sur le Ventre, & en partie sur le Côté. Sa Tête s'appuye sur l'Os des Iles, & le Bras se presente à l'Orifice. C'est par la faute de la Sage-Femme, qui n'a pas fait, avant l'écoulement des Eaux, ou immediatement après, ce qu'elle devoit faire, que la Tête des enfans se colle de la sorte contre l'Os des Iles. Avant l'écoulement des Eaux, le Fetus n'est pas si comprimé dans la Matrice, qu'il ne reste assez d'espace, & de liberté, pour donner à l'enfant une autre situation. Mais quand l'écoulement est arrivé, la Matrice se contracte si fort, & comprime l'enfant si exactement, qu'il ne peut changer de situation; ainsi ses Parties les plus prochaines de l'Orifice y tombent, & s'y affermissent, pour ainsi dire. La Sage-Femme donc peut assez aisément, en introduisant la main dans la Matrice, aussi-tôt

après l'écoulement, tourner l'enfant, de maniere qu'elle conduise sa l'Orifice, ou le tirer par les Pieds, ce qui est le moins dangereux. Elle doit donc toujours avoir la main alerte, pour la mettre dans la Matrice, dès que les Eaux s'écoulent, & les empêchant de sortir, autant qu'il est possible, faire promptement tout ce qui est nécessaire, soit pour disposer l'enfant, soit pour le retourner.

Si la Sage-Femme sent que l'Orifice de l'Uterus n'est pas assez élevé pour desesperer d'amener aisément la Tête dans le Bassin, & à l'Orisice, elle le pourra faire en repoussant le Corps de l'enfant, qu'elle prendra par le Bras, ou par l'Epaule, afin que la Tête tombe à l'Orifice par son propre poids; & srcela ne suffit pas, elle peut l'avancer un peu, ou la tirer, afin de la faire tomber. Mais s'il est trop difficile d'y réuffir, à cause de la grande obliquité de la Matrice, qui en releve trop l'Orifice, je ne trouve point à propos, pour empêcher la Tête de s'appuyer contre l'Os des Iles, de l'attirer à l'Orifice; mais, ayant glissé la main sous le Ventre de de l'enfant, elle doit saisir les Pieds ensemble, ou l'un après l'autre, & les faisant passer par-dessous le Ventre, les amener à l'Orifice. Car quand ils y sont venus, il est plus aisé d'élever le Fond de l'Uterus, & de faire tomber son Orifice dans le Bassin, & enfin de faire sortir l'enfant avec moins de danger pour lui, & pour la mere, & d'embarras pour la Sage-Femme.

Je suis bien-aise d'avertir ici, que c'est mal-à-propos, que presque tout le monde craint de trouver les enfans les Pieds tournés à l'Orisice, sondé sur ce principe des Anciens, qu'il saut alors tourner l'enfant, de maniere qu'il lui presente la Tête. Mais on entreprendroit souvent une chose inutile, ou impossible. Il arrive même quelquesois qu'il est beaucoup plus aisé de faire sortir un enfant par les Pieds, que par la Tête. Pour moi je trouve cette derniere methode moins dangereuse; &, quoique je sois le premier qui ait osé avancer ce principe, je ne puis cependant cacher mes sentimens, & ne pas assurer que je n'ai jamais trouvé autant de difficulté, en tirant les enfans par les Pieds, que lorsqu'ils venoient la Tête la premiere; ce qui fait que je ne balance pas à con-

seiller de tirer l'ensant par les Pieds, sur-tout quand la Matrice est Oblique; ce qui cause toûjours un Accouchement difficile, quand le reste iroit le mieux du monde.

# Figure 22.

Cette Figure represente, comme l'autre, une Matrice Oblique, où l'enfant est couché sur le Dos, la Face en avant, & l'Epaule près de l'Orifice de la Matrice. Cette situation de l'enfant est des plus désavantageuses. Car il est très-difficile de repousser l'Epaule, & le Corps, de maniere que la Tête tombe à l'Orifice. Encore presente-t-elle le Visage aux Os Pubis; situation qui produit par elle-même un Accouchement difficile. Ce qui augmente encore le mal, c'est que le Sommet de la Tête est fortement appuyé contre l'Os des Iles gauche. Ainsi il est encore plus difficile de l'amener dans le Bassin. Je me garderai donc bien de conseiller dans ce cas de diriger la Tête de l'enfant à l'Orifice; mais je suis d'avis qu'on cherche les Pieds, en passant la main entre la Tête, & l'Epaule droite, jusqu'à ce qu'on rencontre le Pied, ou le Genoüil, que l'on attirera un peu. On prendra le Pied le plus bas, tourné de maniere, que les Doigts se trouvent en devant; alors on cherchera l'autre, qu'on attirera de même, & les ayant couplés, on les tirera doucement à l'Orifice. De cette maniere l'enfant se retournera aisément.

Je remarquerai en passant que j'ai été étonné de n'avoir point vû dans le Livre déja cité de la Sage-Femme de l'E-lectrice de Brandebourg, qu'il est plus aisé de retourner les ensans en tirant le Pied en devant, qu'en arriere. On voit pour l'ordinaire sur ses Figures l'enfant tiré par le Talon du côté du Dos. La raison en est claire; c'est que les Reins se stéchissent beaucoup plus aisément en devant, qu'en arriere. Cette mauvaise maniere de retourner les ensans l'oblige d'assujettir un des Pieds avec une bande, ou un lacs, dans tous les cas difficiles, pour pouvoir se servir des deux mains; et moi, sans ce secours étranger, avec une seule main, je retourne l'ensant sans violence, & sans danger, en lui faisant passer.

passer les Pieds par-dessus le Ventre; & c'est ce que je recommande aux jeunes Sages-Femmes de pratiquer, & ce qui dans le fond est une observation d'une extrême importance. Il est en esser inconcevable combien cette methode donne de facilité pour retourner les ensans. Mais pour bien faire cette opération, il faut connoître au juste la situation des ensans, ce qui fait sentir de quelle main il faut se servir, & par quel chemin on arrive jusqu'aux Pieds des ensans.

Si vous voulez retourner un enfant placé comme celui de la Figure 22. en élevant son Pied, & tournant le Talon du côté du Dos, vous ne pouvez le faire que violemment, & lui jettant un lacs aux Pieds, que vous tirerez d'une main, pendant que vous poufferez de l'autre la Tête, & les Epaules en haut. Mais outre que la tortuosité du chemin empêche de jetter aisément ce lacs aux Pieds, le lacs, à le supposer attaché, ne peut manquer, en le tirant, de froisser fortement l'Orifice de la Matrice, & le Vagin, qui, dans la situation de l'enfant, sont ensemble un coude à l'endroit, oû le bord du Bassin empêche l'Orifice de l'Uterus, & le Vagin de se relâcher assez considerablement, pour pouvoir tirer la bande en droite ligne. C'est pourquoi si quelqu'un a besoin d'assujettir le Pied avec un lacs, il ne faut pas qu'il se serve d'une bandelette mince, & étroite, mais d'un ruban large, doux, & ferme, qui blessera moins le Pied, & ne froissera pas tant l'Orifice de la Matrice; mais il sera plus difficile de la passer au Pied. L'enfant étant retourné, il faut le tirer sur le champ, comme nous l'ayons enfeigné.

### Figure 23:

Elle represente la Matrice bien placée, & les Mains de l'enfant tournées vers l'Orifice. Il sera 'aisé à une Sage-Femme habile d'avancer la Tête en leur place, avant, ou aussitôt après l'écoulement des Eaux. Mais si elle s'apperçoit par le Toucher, avant l'écoulement, de la situation des Mains; & qu'à force de s'avancer elles ont suffisamment dilaté l'Orifice de l'Uterus, sans attendre que la Membrane s'ouvre d'elle-même, elle peut la déchirer, & mettant en même.

tems la main dans la Matrice, il ne lui fera pas difficile d'avancer la Tête à l'Orifice. Mais s'il y a long-tems que les Eaux sont écoulées, & que les Mains soient à l'Orifice, & l'Uterus bien resserré, je conseille de chercher les Pieds sur

l'heure, & de tirer l'enfant par là.

S'il est aisé de les trouver dans cette situation de l'enfant, on les attire aussi facilement. Il ne faut que la main droite. Le chemin est droit, & les Genoüils contre le Ventre. Je ne sçais comment on a tant broüillé de papier, en parlant de la difficulté de retourner les enfans, pendant que les Auteurs qui m'ont précedé ne connoissoient pas que la Matrice peut être Oblique. Quant à moi, je trouve qu'il n'y auroit pas beaucoup de difficulté à le saire, si elle étoit toûjours directe; mais quand elle incline, il saut pour en venir à bout, des connoissances exactes, un jugement sain, & des mains rompuës dans l'exercice de la Profession.

### REFLEXION.

'Enfant peut présenter une Main seule, ou les deux enfemble, ou les Pieds & les Mains, le Coude, & l'E-paule. Toutes ces postures demandent le secours de l'Art.

Quand l'enfant présente une main, il faut, suivant Dionis, l. 3. c. 17. empêcher la mere de faire des efforts, de crainte d'engager le Bras davantage; tâter le Pouls de l'enfant, pour sçavoir s'il est en vie, & en ce cas l'ondoyer; examiner ensuite, si c'est le Bras droit, ou le gauche qui est sorti, ce qu'on connoît par le Pouce; & en cas que ce soit le Bras droit qui soit sorti, il faut operer de la Main droite, & au cas que ce soit le gauche, il faut operer de la gauche. L'Operation consiste à empoigner le Bras de l'enfant le plus prés de l'Epaule qu'il est possible, & à le repousser en ligne droite vers l'Epaule, au moyen de quoi on a de l'espace pour glisser la main jusqu'aux Pieds, qu'on amenera doucement dehors, ce qui oblige l'enfant de se retourner peu à peu.

Mauriceau ne va pas si vîte. Îl veut l. 2. c. 19. qu'aussi-tôt qu'on s'apperçoit qu'une main se presente avec la Tête de

SUR LES ACCOUCHEMENS. l'enfant, on écarte la Main, donnant ainsi le moyen à la Tête d'avancer seule; observant de la réduire en posture naturelle, si elle est de côté. Il ajoûte que, si l'on donne ces secours à la femme, peu de tems après l'écoulement des Eaux, si elle a de bonnes douleurs, & si la Matrice est suffisamment dilatée, elle ne laissera pas d'accoucher heureusement; mais au contraire, si ces dispositions ne se rencontrent pas. Or comme dans les cas où l'Accouchement menace d'être long, & laborieux, il ne balance pas à retourner l'enfant, & à le tirer par les Pieds, il est indubitable, quoiqu'il ne le dise pas dans ce Chapitre, qu'il prendroit le même parti que Dionis, s'il rencontroit les difficultés dont il fait l'énumeration. C'est ce qui paroît par le Chapitre suivant, où il dit expressément, que, quand l'enfant présente une, ou deux Mains seules, c'està-dire, fans la Tête, il faut, fans s'arrêter au sentiment de quel-

que la Tête, & on repoussera le Bras, ou la Main.

Mauriceau ajoûte que l'Operateur n'en viendra pas à bout sans suer, même au plus fort de l'hyver; parce que l'enfant a souvent les Pieds en haut, lorsqu'il se presente dans cette posture; & qu'il saut les aller chercher au sond de la Matrice. J'avoüerai franchement que je ne conçois pas d'où peut venir cette grande difficulté, à moins que la Matrice

ques Auteurs, qui veulent qu'on avance la Tête à l'Orifice, retourner l'enfant, & le tirer par les Pieds. A l'effet de quoi on couchera la femme à la renverse, les Fesses plus élevées

ne soit Oblique.

Paré conseille de couper le Bras de l'enfant, quand on est certain de sa mort. Mauriceau dit qu'il sussit de le tordre; & il a raison. S'il se sépare à l'Article, il n'y a nul danger pour la mere. M. de Deventer l'a quelquesois fait ainsi. Mais il ajoûte en même tems que cette Operation ne lui a pas été d'un grand secours, & que ce n'est pas de la part du Bras sorti que vient la difficulté qu'il peut y avoir à retourner un enfant.

Quand l'enfant presente le Coude, l'Operateur doit se comporter de la même maniere. Il est seulement plus aisé de réduire le Bras, quand le Coude se presente, que quand il est sorti étendu.

Ggij

L'Operation est encore la même, quand l'enfant presente l'Epaule. Il faut la repousser, afin de pouvoir glisser la main jusqu'aux Pieds, & tirer ainsi l'enfant. Cette situation est une des plus mauvaises, selon Dionis, l. 3. c. 18. parce que les Pieds sont très-éloignés. Qu'auroit-il dit, s'il avoit connu l'Obliquité de la Matrice? Il faut selon lui recommander à la semme de ne pas crier pendant l'Operation; & avec raison; parce que les Muscles du Bas-Ventre étant en contraction, lorsqu'on crie, l'Operateur a moins de liberté pour agir. Il faut par la même raison, qu'elle n'éleve pas la Tête, & à plus sorte raison le Tronc. L'Epaule étant repoussée, on peut réduire la Tête, si l'on y trouve de la facilité, mais comme cela arrive rarement, il vaut mieux retourner l'enfant.

C'est aussi le conseil que donne Amand, Obs. 78. où il blâme Guillemeau, qui veut que, quand l'enfant presente l'Epaule, on la repousse, pour amener la Tête à l'Orisice, Cette Operation est, dit-il, très-dissicile, & très-douloureusse. Et il ajoûte, le moyen le plus prompt, le plus court, & le plus avantageux, quelque Partie que l'enfant puisse presenter pour venir au monde, excepte la Tête, c'est de faire l'Accouchement par les Pieds. Cependant il y a des cas où, quoique la Tête se presente la premiere, il ne faut pas laisser de faire l'Accouchement par les Pieds.

La derniere posture qu'il nous reste à examiner, est celle où l'enfant presente les Pieds avec les Mains. Elle est trèsrare selon Dionis, l. 3. c. 21. Elle se connoît, après que les Eaux sont percées, par une confusion de Doigts qui se présentent au passage, & qu'on ne distingue bien, que quand l'Orifice est suffisamment dilaté; car auparavant ils sont ordinairement si serrés les uns contre les autres, qu'on ne peut précisément connoître leur figure. Mais quand l'Orifice sera assez dilaté pour y introduire la main, l'Operateur repoussera celles de l'enfant, & attirera les Pieds, & même fans cela, en attirant les Pieds, les Mains rentreront d'elles-mêmes. Cette Operation est assez aisée, lorsqu'il reste encore des Eaux dans la Matrice, ou qu'on la fait aussi-tôt après leur écoulement; mais quand la Matrice a eu le tems de se contracter, la Tête, étant comprimée, ne remonte pas d'elle-même, & l'on est obligé de la repousser. Cette pratique est beaucoup moins

douloureuse, que d'amener la Tête au passage.

Mauriceau, l. 2. c. 21. veut qu'aussi-tôt qu'on peut introduire la main dans la Matrice, on la glisse jusques à la Tête de l'enfant, & qu'on la repousse doucement, & les Mains aussi vers le fond de la Matrice, laissant les Pieds au même endroit où on les a trouvès. Il veut, pour faire cette Operation, qu'on mette la femme en situation commode, c'est-àdire, en sorte qu'elle ait les fesses un peu élevées; ce qu'il faut toûjours observer, quand il est question de repousser l'enfant vers le dedans de la Matrice. (On remarquera que c'est Mauriceau qui parle, c'est-à-dire, un Auteur qui n'a pas connu l'Obliquité de la Matrice.) Après quoi on le tirera par les Pieds. Il paroît par la suite du Chapitre qu'il opere comme Dionis, quand les Eaux ne font que s'écouler. Mais il ajoûte que, quand la Matrice est à sec, c'est une nécessité d'operer comme il l'a dit en premier lieu; parce qu'en commençant par tirer les Pieds, on engage d'autant plus le Corps au passage.



#### CHAPITRE XL.

Des Enfans placés en travers dans l'Uterus.

N éprouve tous les jours, que les enfans dans la Matrice ne tombent pas directement en avant, ou en arrière, & même que, quand cela arrive, ils ne demeurent pas toûjours dans la premiere situation, qui change quelquesois en mieux, ou en pis, selon que l'abondance, ou le

deffaut des Eaux leur laisse la liberté de se remuer,

Nous allons parler des enfans placés en travers, tels qu'on les voit dans la 24°., & la 25°. Planche. On voit sur la premiere un enfant en travers dans une Matrice Oblique, dont le Fond tombe en ayant, & l'Orifice est tourné en arrière entre l'Os des Iles, & les Vertebres. Nous parlerons de l'une, & de l'autre Figure en même-tems, afin d'en faire mieux remarquer la différence. On voit sur la premiere l'enfant, qui avance les Pieds couplés vers l'Orifice, & dans la seconde, on le voit assis plus haut. Il n'est pas encore tombé à l'Orifice; il n'y a qu'une de ses Mains qui en approche.

L'Attouchement, avant l'écoulement des Eaux, ne peut faire découvrir ces situations de l'enfant au commencement du travail, ou si on sent une fois, la suivante on ne sent plus rien; parce que les enfans, étant ainsi élevés, & se trouvant dans un liquide abondant, & qui obéit sans peine, se tournesst aisément, & ont assez de liberté pour remuer les Pieds, & les Mains, qu'ils tirent, & étendent à leur gré, de maniere que tantôt on les sent à l'Orifice, peu après on ne sent plus rien, un moment après on sent la Tête, ou les Fesses, une autrefois on trouve, à la place de ces parties, le Dos, le Pied, ou la Main. C'est ce que la Sage-Femme doit bien remarquer. Car il est rare que ces enfans mobiles se presentent bien. Cet inconvenient est plus frequent dans les inclinaisons de la Matrice, que lorsqu'elle est directe, parce qu'alors l'enfant ne pese pas sur l'Orifice; & cela arrive sur-tout, lorsque l'Uterus est renversé en avant, comme dans la 25e. Figure,

où l'enfant paroît plùtôt assis que couché, se jouant, pour ainsi dire, avec les Pieds, & les Mains, & se remuant avec aisance, & sans contrainte. Ainsi il ne faut pas s'étonner, si l'on sent tantôt l'une, tantôt l'autre de ses parties à l'Orifice.

Dans ces situations, la figure des Eaux est ordinairement oblongue, l'Orifice est vuide, ou l'on n'y sent que les Eaux, tantôt on y sent un Membre, tantôt un autre, comme nous venons de le dire. La Sage-Femme dans ce cas doit s'attendre à un Accouchement dissicile. C'est pourquoi elle doit se préparer à remplir exactement son ministere, & penser mû-

rement à ce qu'elle a à faire.

La Figure des Eaux, ai-je dit, est oblongue, ou pointuë. En voici la raison. C'est qu'il n'y a qu'elles, & la Membrane, qui fassent effort contre l'Orifice de la Matrice, qui est contre l'Os des Iles; au lieu que, si la Tête étoit placée à l'Orifice, fa rondeur le dilateroit davantage, étendroit plus la Membrane en largeur, & les Eaux seroient obligées de prendre la même forme. Il faut cependant remarquer qu'on ne peut pas conclurre surement de la Figure oblongue des Eaux que la Tête n'est pas devant, ou contre l'Orifice, comme plusieurs Auteurs le prétendent, faute de sçavoir qu'il y a des Matrices Obliques. Quand la Matrice est droite, cette preuve conclud affez bien; mais non pas quand elle est Oblique. Car quand la Tête est arrêtée contre le bord du Bassin, les Eaux ne s'étendent pas en large; mais toûjours en long; & cependant on ne peut conclurre de leur forme, que la Tête n'est pas devant, ou sur l'Orifice.

La premiere attention de la Sage-Femme doit donc être de connoître la fituation de la Matrice. Car c'est ce qui doit déterminer son opération. Si elle est bien placée, & les Eaux étenduës en long, & si elle sent tantôt la Main, tantôt le Pied, tantôt la Tête, elle ne doit pas laisser échaper cette derniere occasion, & l'Orifice de la Matrice étant assez ouvert, elle doit déchirer promptement la Membrane, & aussitôt conduire la Tête à l'Orifice avec les doigts, après avoir reculé les Mains, les Pieds, le Cordon, en un mot, tout ce qui pourroit faire obstacle; ce qu'elle peut executer avec

Mais si la Sage-Femme s'apperçoit, que la Matrice est située Obliquement, & que son Orisice est collé contre l'un des côtés du Bassin, il faut prendre un chemin different. Elle essayera d'abord d'amener l'Orifice dans le Bassin, de la maniere que nous donnerons par la suite; & si la chose réissit, elle agira comme si l'Uterus étoit droit. Mais si elle n'en peut vonir à bout, qu'en partie, & que tous ses efforts n'aboutissent qu'à réformer un peu la situation de l'Uterus, sans cependant le réduire, de maniere que la Tête, tombant aifément dans le Bassin, promette un Accouchement heureux, il ne faut pas penser à déchirer la Membrane, mais attendre que les Eaux fortent d'elles-mêmes, & dans le moment qu'elles commencent à le faire, introduire la main dans la Matrice, non pas pour avancer la Tête, à moins qu'elle ne se presente d'esle-même, mais pour chercher les Pieds de l'enfant, & le tirer ainsi. Cependant il est beaucoup plus sûr, lorsque l'Uterus est renversé en avant, de tirer l'enfant par les Pieds, que d'attendre que les douleurs le fassent sortir la Tête la premiere. Car après s'être donné beaucoup de peine pour diriger la Tête à l'Orifice, on a le chagrin de la voir tellement s'affermir contre la Courbure inferieure, de l'Os Sacrum, qu'on a toutes les peines du monde à l'en éloigner. Il est donc évident, qu'on tire l'enfant par les Pieds avec moins de peine, & de danger pour la mere, & pour lui, que lorsqu'il sort la Tête la premiere.

Mais si l'on a négligé de faire de bonne heure ce qu'il convenoit, ou que la Sage-Femme, appellée trop tard, voye qu'il y a long-tems que les Eaux sont écoulées, & que les Pieds, ou les Mains, passent déja par l'Orifice, il n'est pas besoin, la Matrice étant bien située, de chercher la Tête, & de la conduire à l'Orifice. Il faut coucher la femme à la renyerse, le haut du Corps bas, & les Fesses élevées, a sin

SUR LES ACCOUCHEMENS. que le poids des Intestins ne presse pas l'Uterus contre la main, & qu'étant plus libre dans le Bas-Ventre, il puisse donner plus d'aifance à la Sage-Femme. Elle doit avec la main, ou les doigts repousser les Mains de l'enfant, laissant les Pieds à l'Orifice, ou s'il n'y en a qu'un, y amener l'autre, & tirer l'enfant de cette maniere, avec la précaution de le tourner à mesure qu'on le tire, comme nous l'avons expliqué plus haut, si la pointe du Pied est tournée vers les Os Pubis. Mais si, la Matrice érant Oblique, l'enfant après l'écoulement des Eaux presente les Pieds, & les Mains à l'Orifice, il faut tâcher d'avancer, le plus qu'il est possible, l'Orifice dans le Bassin, & pour cet effet placer la femme, de maniere que la Matrice ne soit point pressée, & qu'elle ne tombe pas avec l'enfant sur la main de la Sage-Femme; c'est-à-dire que, la Matrice étant renversée en avant, il faut que la femme s'appuye sur les Genoüils, & les Coudes, ou le couche sur le côté droit, le bas du Corps un peu élevé, & tourné, le plus qu'il est possible, sur le devant; alors la Sage-Femme ayant éloigné les Mains de l'enfant, tirera les Pieds à l'Orifice; mais s'ils s'y presentent seuls, & d'une maniere convenable, il faut mettre la femme dans une situation tout-à-fait opposée, de maniere que la Matrice, & l'enfant fassent effort contre l'Orifice; alors la Sage-Femme tirera doucement l'enfant dans la situation où il se trouve, s'il est bien tourné, c'est-à-dire, s'il a les Talons tournés du côté de l'Os Pubis de la mere, & s'il l'est mal, elle le tournera à mesure, comme on l'a dit plus haut.

Explication de la 24e. & de la 25e. Planche,

### Planche 24.

a a Les Vertebres.

bb Les Os des Iles.

c c Les Os Pubis.

dd Les Os d'Affiere.

e e Les Cotiles.

ff Le Contour du Ventre:

# OBSERVATIONS

gg La Matrice bien placée.

h L'enfant en travers dans la Matrice.

j j Le Cordon Ombilical. k Le Placenta.

### Planche 25.

aaaaa Les Vertebres.

b L'Os des-Iles gauche.

cc Les Os Pubis.

dd Les Os d'Affiete.

e e La Cavité Cotiloïde gauche.

ff Le Tour du Ventre.

gg L'Uterus, le Fond en avant, & l'Orifice au côté

gauche.

h L'enfant presentant les Mains à l'Orifice.

j Le Cordon Ombilical.

k Le Placenta.











#### CHAPITRE XLI.

Des Enfans qui presentent le Derriere à l'Orifice:

N trouve ordinairement les Mains près de la Têtes mais elles en sont quelquesois si éloignées, que, lorsque vous en sentés une, vous n'êtes point sûr de la situation de la Tête, & des Pieds, ni de l'endroit où ils se trouvent. La 27°. Figure en donne un exemple palpable. L'enfant y passe la Main droite par l'Orisice; la Main gauche, & les deux Pieds, sont près de la Tête au Fond de l'Uterus, & les Fesses devant l'Orisice. J'ai quelquesois trouvé un Bras sorti jusqu'à l'Epaule, pendant que l'autre Main se trouvoit au Fond de la Matrice, distance que je croyois impossible. Ainsi il ne faut asseoir son jugement, qu'après avoir tout

examiné avec beaucoup d'attention.

Les Figures 26. & 27. nous representent deux enfans qui se presentent repliés à l'Orifice. L'un nous tourne le Dos, l'autre le côté. Les enfans ainsi repliés dans une Matrice droite, fortent presque aussi aisément, que s'ils presentoient la Tête, soit que que le Ventre soit tourné en dehors, ou en dedans. Dans le fecond cas cependant, ils fortent plus aisément. Il est vrai, que la femme souffre davantage, parce que les Fesses, ainsi repliées, sont plus grosses que la Têtes mais aussi, quand elles sont passées, la Tête ne trouve plus rien qui l'arrête. Il est donc inutile que la Sage-Femme prenne la peine de retourner les enfans qui se trouvent dans ce cas. Elle doit les laisser sortir d'eux-mêmes, se contentant de les aider, en élargissant le Vagin, & l'Orifice de l'Uterus, en reculant le Coccix. Elle doit fur-tout avoir soin de ne point trop presser le Scrotum, si c'est un Mâle, de crainte de le blesser, ce qui arrive fort aisément. Mais quand les enfans ont le Ventre tourné en devant, tout ne va pas si bien, à cause qu'il est à craindre que la Tête ne s'attache aux Os Pubis, par le Menton, qui est tourné de ce côté. Pour prévenir cet accident, lorsque les Fesses sont un peu sorties, il faut dé-Hh ij

gager les Pieds, & tourner l'enfant sur le champ, de sorte qu'il ait le Ventre en arrière; ce qui se fait en passant une main sous le Dos, le plus avant qu'on le peut, & l'autre sur le Ventre; on tourne alors l'enfant avec les deux mains, & on le tire, comme si les Pieds s'étoient presentés.

Mais si les enfans qui presentent les Fesses à l'Orifice ont; comme on le voit à la Figure 27. le Dos tourné vers l'un, ou l'autrecôté, soit que leur main sorte, ou non, l'Accouchement est bien plus difficile, parce que l'enfant tourne toute sa largeur, du côté que le Bassin est se plus étroit. Si donc la Sage-Femme, avant, ou après l'écoulement des Eaux, s'apperçoit que l'enfant est dans cette situation, il faut qu'elle l'empêche de s'avancer ainsi à l'Orifice, & avant l'écoulement, dans l'intervalle des accès des douleurs, elle doit faire ses efforts pour tourner l'enfant, de maniere qu'il ait le Ventre en arriere. Si elle ne le peut, aussi-tôt que les Eaux se sont écoulées, elle doit le faire, pendant qu'elle en a la facilité; ce qui n'arriveroit pas , si elle attendoit long-tems. Car l'Uterus se resserrant considerablement, elle ne pourroit y réussir sans faire beaucoup souffrir la mere, & l'enfant; & il vaudroit mieux en ce cas, le tirer par les Pieds. Et l'on n'en doit faire aucune difficulté; puisque, soit que l'enfant vienne replié, foit qu'il presente seulement les Pieds, la Tête fort toujours la derniere.

Si l'on perd le parti de retourner l'enfant, & de le tirer par les Pieds, il faut coucher la femme à la renverse, la Tête basse, assin que l'enfant ne se porte pas tant en bas, & glissant la main le long des Fesses, & des Cuisses, jusqu'à ce qu'on trouve les Pieds, les attirer par le Talon jusqu'aux Fesses. Alors on éleve le Derriere avec la même main, ou on l'éloigne de l'un, ou de l'autre côté, & on tire les Pieds. Mais s'il n'y a pas un espace suffisant, il faut attacher aux Pieds une petite bande, & les tenir assujettis par son moyen jusqu'à ce qu'on ait repoussé les Fesses en haut. Cependant il est d'ordinaire assez aisé de retourner

l'enfant avec une seule main.

Mais si l'enfant se presente replié, & le derriere le premier, dans quelque direction Oblique de la Matrice, quelle qu'elle soit, il est beaucoup plus avantageux aussi-tôt après l'écoulement des Eaux de chercher les Pieds. On dispose à cet esset la semme, de maniere que la Matrice ne tombe pas sur la main de l'Operateur, & on repousse l'ensant en haut le plus que faire se peut. Ayant alors avancé la main jusqu'aux Pieds, on les attire contre les Fesses, après quoi on repousse encore l'ensant, & ayant tiré les Pieds à l'Oristice, on le fait sortir. Cette methode est beaucoup plus sûre, que de soussirir que l'ensant s'avance replié. Car il ne pourroit venir sans des douleurs très-aiguës, & encore très-difficilement.

Le Lecteur voit affez par-là, combien il est important de connoître que la Matrice est quelquesois Oblique, & à combien de fautes sont exposés ceux qui l'ignorent encore. Je ne leur sçais pas mauvais gré de n'avoir qu'une seule manière de tirer les enfans, puisqu'ils ne connoissent qu'une seule direction de la Matrice; mais je ne crois pas qu'ils soient exempts de reproches, s'ils négligent de prositer des lumieres, que je leur donne à ce sujet.

## Explication des Figures 26. & 27.

### Figure 26.

aa Les Vertebres.

bb Les Os des Iles.

oc Les Os Pubis.

dd Les Os-d'Assiete.

ee Les Cotiles.

ff Le Contour du Ventre.

gg La Matrice.

h Le Fetus replié à l'Orifice.

jj Le Cordon Ombilical.

k Le Placenta.

Le Derriere de l'enfant.

### Figure 27.

a a Les Vertebres.

bb Les Os des Iles.

c c Les Os Pubis.

dd Les Os d'Assiete.

ee Les Cotiles.

ff La Circonference du Ventre.

gg La Matrice.

L'enfant assis en travers, une Main, & le Derriere à l'Orifice.

jj Le Cordon Ombilical.

k Le Placenta.

1 La Main de l'enfant sortie par l'Orifice.

Quoique nous ayons posé plus haut, comme un principe general qu'il falloit, en tirant les Pieds des enfans, les amener toujours du côté du Ventre, dans le cas present, ou dans d'autres semblables, c'est-à-dire, lorsque les Pieds sont sort prèss de l'Orisice, on peut les tirer par le Talon. Je n'ai prétendu parler que des Pieds placés dans le Fond de la Matrice, & des enfans qu'il faut retourner entierement, & non pas de ces cas où l'on peut sans peine amener les Pieds à l'Orisice, en les tirant un peu par le Talon.

### REFLEXION.

Mauriceau, l. 2. c. 23. a observé, comme M. de Deventer, qu'un enfant ne peut sortir ainsi replié, que dans le cas où il seroit petit, ou de mediocre grosseur, & où la mere auroit le passage large. Il remarque aussi qu'il faut le tourner en arriere, s'il ne se presente pas en cette situation. Mais il est étonnant que la Figure qu'il donne de ces sortes d'enfans, les represente le côté tourné vers l'Epine de la mere, & qu'il ne dise pas un mot de cette situation, ni des dangers qui l'accompagnent. J'observerai que, dans le cas, il est plus









SUR LES ACCOUCHEMENS. 247 aisé d'amener les Pieds de l'enfant au passage, que quand la largeur du Corps de l'enfant répond à la largeur du Bassin; parce que, ne pouvant que difficilement avancer dans cette situation, la main de l'Operateur se fait aisément jour jusqu'aux Pieds, qui se trouvent sûrement du côté opposé à celui où l'on sent le Dos, & peu éloignés, quand même la Jambe seroit étenduë. M. de Deventer a remarqué que la maniere la plus commode est d'avancer le Talon contre les Fesses.

Mauriceau observe que dans cette posture l'ensant vuide presque toûjours le Meconium, c'est-à-dire, les excremens contenus dans ses Intestins, ainsi appellés de leur couleur noirâtre, & par consequent semblable à l'extrait de Pavot, que les Grecs nommoient ainsi. Il avoit remarqué au Chapitre 12. du même Livre, que Viardel s'étoit sourdement trompé, en donnant comme un signe certain, & indubitable de la mort de l'ensant en la Matrice, qu'il a vuidé le Meconium, & il ajoûte, que rien n'est plus commun, quand l'ensant se presente le Cul devant, ou en d'autres mauvaises postures, où son Ventre est comprimé. Je rapporte ici cette remarque, asin que les Acoucheurs voyant exhaler une odeur très-sectide, ne se déterminent pas tout d'un coup à employer les Instruments pour seine l'entre de l'ensant

les Instrumens, pour faire l'extraction de l'enfant.

Si l'Accoucheur est appellé si tard, que le Cul de l'ensant soit extrêmement engagé au passage, ce seroit témerité de vouloir repousser l'enfant, pour le tirer par les Pieds. Il creveveroit plûtôt la mere, & l'enfant, dit Mauriceau, que de le repousser, quand il le trouve trop fortement engagé. Mais les secours qu'il conseille de donner ne sont pas les mêmes, que ceux de notre Auteur. Ce dernier veut qu'on élargisse le passage en reculant le Coccix. Nous avons remarqué plus haut l'utilité de cette Pratique; & que la mere secondant par ses efforts ceux de l'Operateur, doit s'attendre à une prompte délivrance. Mauriceau dit qu'on aidera beaucoup la sortie de l'ensant, en glissant un, ou deux des doigts de chaque main à côté des Fesses, pour les introduire vers les Aînes aussi-tôt qu'il le pourra faire sans violence, & les ayent courbés en dedans, il en attirera le Cul au dehors jusqu'aux Cuisses.

OBSERVATIONS

Cette espece de Crochet peut être d'un grand secours; mais le plus difficile de l'ouvrage est fait, quand on en peut saire usage; puisque le Coccix a déja reculé en total, ou en partie. Il éroit donc nécessaire de trouver le moyen d'aider la femme avant ce tems. C'est une découverte que M. de Deventer a faite, & dont les Operateurs prudens ne manqueront pas de faire leur prosit.

Puisqu'il est impossible de repousser l'enfant, quand le Cul est fortement engagé au passage, il faut par consequent le laisser venir dans l'état où il est, qu'il ait la Face en devant, ou en en arrière; mais aussi-tôt que les mains de l'Operateur peuvent avoir prise sur le Corps de l'enfant, il faut qu'il en passe une sur son Dos., & une sur le Ventre, & qu'il le tourne de manière, que la Face regarde le Rectum de la mère,



### CHAPITRE XLII.

Des Enfans, dont le Ventre, & le Cordon se presentent à l'Orifice.

Uand les enfans presentent le Ventre à l'Orifice de l'Uterus, il est assez ordinaire que le Cordon Ombilical passe le premier, & si on ne trouve que lui à l'Orifice, & qu'il ne s'y presente aucun autre Membre, ou fixe, ou mobile, il y a tout lieu de craindre que l'enfant ne soit tombé, ou prêt de tomber à l'Orifice, le Ventre, ou le Dos en avant.

Nous avons vû sur les 24e. & 25e. Planches, que les enfans se trouvent quelquesois placés en travers de la Matrice, de maniere que la Tête est d'un côté, & les Fesses de l'autre, & que l'un presente la Main à l'Orifice, & l'autre les Pieds. If arrive aussi qu'ils s'y trouvent dans une situation bien différente, de maniere qu'ils y presentent le Ventre, au lieu des Mains, ou des Pieds, ayant alors la Tête renversée en arriere; ce qui arrive ordinairement après l'écoulement des Eaux; parce qu'alors l'Uterus se contracte, ou plûtôt s'affaise par la force des douleurs, ce qui fait tomber l'enfant, & si sa Tête, & ses Pieds sont arrêtés fortement quelque part, il tombe le Ventre en avant, & l'Epine courbée en dehors. C'est un accident que previent une Sage-Femme attentive, en donnant à la femme, aussi-tôt que les Eaux sont écoulées, une situation convenable, & repoussant avec la main, qu'elle met dans la Matrice, le Cordon qui se presente, & conduisant la Tête à l'Orifice, si la Matrice est droite, & si on le peut aisément, comme c'est l'ordinaire : car, l'enfant étant encore assez élevé, & le Dos n'étant pas trop courbé, on peut doucement passer la main derriere la Tête de l'enfant, & l'amener insensiblement à l'Orifice.

Mais si ses Reins sont aussi courbés qu'on le voit sur la 28°. Planche, ce qui n'arrive ordinairement que long-tems après l'écoulement des Eaux, je ne conseillerai pas d'ame-

ner la Tête à l'Orifice, mais les Pieds; ce qui se doit faire avec poids, & mesure. Car ce n'est pas assez de faire passer la main jusqu'aux Pieds de l'enfant, ce qui est d'ailleurs assez dissicile, dans la situation où il est, il faut encore sçavoir comment on peut amener les Pieds à l'Orifice. Il ne sussit pas en esset de faire une chose, il faut la bien faire. Dans la situation representée par la Figure 28. après avoir pris les deux Pieds, ou un seul, en coulant la main le long du côté de l'ensant, si on les tire en enbas, ils suivront certainement, pourvû qu'il y ait assez de place dans la Matrice pour retourner l'ensant, & on pourroit ainsi le réduire commodement; mais s'il y a long-tems que les Eaux sont écoulées, & si l'ensant est étroitement serré dans la Matrice, on tordra les Reins de l'ensant, ce qui lui causeroit la mort, plû-

tôt que d'attirer les Pieds. C'est pourquoi cette methode n'est point de mon goût. Et si quelqu'un passant la main entre les Jambes de l'enfant, prend le Pied gauche à l'endroit du Malleole, il lui luxera le Genoüil, ou la Cuisse, & ainsi le rendra boiteux, ou il le fera mourir, plûtôt que de le se-courir.

La meilleure maniere de retourner un enfant ainsi placé; c'est de couler la main droite le long de sa Cuisse gauche, jusqu'au Genoüil, & empoignant la Cuisse de maniere que le pouce soit en dessous, & les quatre autres doigts en dessous, on la poussera en haut avec le pouce, pendant que les autres doigts la tirent en bas en reculant doucement la Matrice avec les Genoüils de l'enfant, & le dos de la main, de peur de blesser, ou de déchirer la Matrice, & on amene le Genoüil à l'Orisice, laissant encore le Pied en haut. Il en faut faire autant à l'autre Genoüil. Changés alors de main, & appuyant la gauche sur la Poitrine de l'enfant, relevez-lui le Corps; vous aurez pour lors assez de place pour l'elever encore davantage, en prenant l'enfant par un Genoüil, ou par les deux, & pour amener à l'Orisice les deux Pieds à la fois, ou l'un après lautre.

On peut encore s'y prendre d'une autre façon. Après avoir fléchi les Cuisses, & amené les Genoüils à l'Orifice, de la maniere qu'on vient de le dire, on passe la main sous

les Jarrets, & on pousse les Genouïls au-delà de l'Orifice, jusqu'à ce que les Pieds se trouvent dessus, ce qui n'est pas fort dissicile; alors on tire l'enfant par les Pieds, comme on

l'a montré plus haut.

Ou bien on peut glisser la main droite le long du Ventre jusqu'à l'une, ou l'autre Cuisse, ou l'un des Genoüils, & avec le bout des doigts passer une petite bande bien huilée par-dessus un des Genoüils. Les deux bouts de cette bande sortant du Corps, on retire la main droite, avec laquelle on prend la bande que la gauche tenoit pour les empêcher de changer de place, & mettant la gauche sous la Poitrine de l'enfant, pendant qu'elle l'éleve, la droite tire la bande doucement. De cette manière en même-tems que le Corps s'éleve, les Pieds viennent en bas, & les Genoüils approchent de l'Orisice.

Mais si l'enfant se trouve ainsi en travers dans une Matrice Oblique, de quelque maniere qu'elle le soit, loin de songer à amener la Tête à l'Orisice, j'estime que, dès l'instant de l'écoulement des Eaux, il faut chercher les Pieds, & les amener à l'Orisice, comme nous venons de le dire. Mais s'il y a long-tems que les Eaux sont écoulées, & que le Ventre de l'enfant soit tombé à l'Orisice, il saut apporter tous ses soins pour retourner l'enfant, de maniere à ne le pas blesser; ce qui est beaucoup plus difficile, que quand la Ma-

trice est bien placée.

Beaucoup de Sages-Femmes trouveront sans doute étrange, que je leur conseille de mettre promptement la main dans la Matrice; beaucoup de semmes ne le trouveroient pas moins, si les Sages-Femmes suivoient mon avis; parce qu'elles n'ont pas coûtume de s'abandonner ainsi à la discretion de personnes qu'elles croient les pouvoir blesser. Leur crainte n'est pas tout-à-sait mal-sondée. Car il y a bien peu de Sages-Femmes qui ayent assez de connoissances, & de dexterité pour s'acquitter comme il saut de leur devoir. Aussi n'est ce point à elles que ce conseil s'adresse; mais à celles qui ont du jugement, de l'experience, & qui connoissent les parties sur lesquelles elles ont à travailler. Je conseille aux autres, lorsqu'elles voyent les approches d'un Accou-

Liij

OBSERVATIONS

252 chement difficile, d'avoir recours à une Sage-Femme plus habile, ou d'appeller de bonne heure un Accoucheur entendu, qui sçache, & fasse sur le champ ce qui convient pour le soulagement de la femme.

Explication de la vingt-huitième Planche.

a a Les Vertebres.

bb Les Os des Iles.

cc Les Os Pubis.

dd Les Os d'Affiete.

ee Les Cotiles.

ff Le Contour du Ventre.

gg La Matrice. h L'enfant, le Ventre couché sur l'Orifice.

jj Le Cordon Ombilical.

Le Placenta.







#### CHAPITRE XLIII.

Des Enfans qui presentent le Dos à l'Orifice.

N trouve plus communément des enfans qui presentent le Dos à l'Orifice de l'Uterus, qu'on n'en voit qui lui presentent le Ventre. La raison est, qu'il est naturel de se plier en devant, & qu'il est très-incommode de le faire en arriere. C'est ce qui fait que beaucoup d'enfans se presentent plus, ou moins pliés en-devant. Dans cette situation le Cordon tombe fouvent à l'Orifice; mais cela n'arrive pas toujours. Les enfans se trouvent situés ainsi dans une Matrice Oblique, comme dans une Matrice droite; & quelle que soit la direction de la Matrice, on ne sent à l'Orifice que le Cordon Ombilical, qui y tombe, & les Eaux qui s'y ramaffent dans la même forme, que dans la situation précedente. Car foit que le Ventre se tourne en avant, ou que ce soit le Dos, ils ne se courbent pas assez avant l'écoulement, pour ne point laisser une distance assez considerable entre eux, & l'Orifice, & par consequent laisser passer le Cordon, & les Eaux; mais si l'on sent quelque autre chose, que les Eaux, ou le Cordon, c'est que l'enfant se presente le Dos le premier.

Il faut dans ce cas, aussi-tôt que les Eaux sont écoulées, tirer l'enfant par les Pieds; soit que la Matrice soit Oblique, ou directe. C'est le chemin le plus court. En vain tenteroit-on de diriger la Tête à l'Oristice. On perdroit ses peines; parce qu'il est beaucoup plus difficile de retourner par la Tête un ensant ainsi placé, que par les Pieds. Il n'est même pas aisé de venir jusqu'aux Pieds. Car la largeur du Dos de l'ensant couvrant l'Oristice, il saut une main adroite, & experte, qui se fraye par le côté un chemin jusqu'aux Pieds, sur-tout dans une Matrice Oblique, où on ne croiroit jamais combien il est difficile de faire cette opération.

Il faut d'abord chercher, par le moyen de l'Attouchechement, si l'Epine de l'enfant est plus couchée, ou plus OBSERVATIONS

droite; ce qui servira à faire connoître, s'il faut passer la main par-dessus, ou par-dessous l'enfant; ensuite voir où la Tête, & les Pieds sont placés, afin de sçavoir s'il faudra se servir de la main droite, ou de la gauche. Si l'enfant est plus tourné du côté droit, comme on le voit sur la 29e. Planche, il faut glisser la main par-dessus les Fesses jusqu'au Ventre, & prendre le Genouil, ou le Pied gauche, qu'on y rencontre, & le tirer en bas. On peut par ce moyen tourner un peu l'enfant. Tirant alors l'autre pied de même, il faut avancer l'un, & l'autre ensemble à l'Orifice; ou si on trouve les deux Pieds près de la Tête, & la Tête, & les Fesses à hauteur à peu près égale, il les faut prendre à la fois, & faisant faire sans crainte la pirouette à l'enfant, les amener à l'Orifice. J'éprouve ordinairement que les enfans, à qui je fais faire ce tour, c'està-dire, ceux dont je fais avancer les Pieds du côté de la Tête se retournent plus aisément, que ceux dont on tire les Talons vers les Fesses.

S'il y a long-tems que les Eaux sont écoulées, & si l'enfant est étroitement comprimé, de maniere qu'on ne puisse le retourner, il faut passer une bande à l'un des Pieds, ou à tous les deux. Mais il ne faut pas la lier. On doit seulement la passer par-dessus, de maniere que les bouts sortent pardessous; alors on tord legerement ces bouts, pour la fixer davantage. Lorsqu'elle est ainsi ajustée, on la tire d'une main, pendant que l'autre éleve le haut le Corps de l'enfant. Les Pieds approchant de l'Orifice, il faut les saisir avec la main, le plûtôt qu'on le peut. Je dis avec la main ; & c'est d'elle qu'il faut se servir pour tirer entierement l'enfant; parce qu'elle lui fera moins de mal, que la bande, quelque large, & quelque douce qu'elle soit. Pour moi, je pense qu'il ne faut pas se servir de bandes étroites, encore moins les noiler; parce qu'elles serrent trop les Pieds, & y interrompent la circulation. Il faut donc prendre une bande large faite d'un linge doux, & uni, ou un ruban de soye. Les Pieds ainsi amenés à l'Orifice, il faut tirer tout-à-fait l'enfant, & faire le reste de ce que nous avons recommandé.





## Explication de la Figure 29.

a a Les Vertebres.

bb Les Os des Iles.

cc Les Os Pubis.

d d Les Os d'Affiete.

e e Les Cotiles.

ff Le Tour du Ventre.

gg La Matrice.

h L'Enfant couché sur le Dos à l'Orifice.

i Le Cordon Ombilical.

k Le Placenta.

#### REFLEXION.

La plus fâcheuse deux situations, dont il est parlé dans les Chapitres XLII. & XLIII. est sans contredit celle où l'enfant presente le Ventre; parce que, comme norre Auteur le remarque, l'Epine se fléchit naturellement en devant, & qu'elle ne le fait que très-difficilement en arrière. On peut appliquer ce principe à la situation de l'ensant qui presente la Poitrine. Quoique l'Epine y puisse être moins courbée, que lorsque l'ensant presente le Ventre, il n'y gagne rien; parce que son Col se trouve dans une posture plus contrainte. Aussi Dionis remarque-t-il, l. 3. c. 19. sans cependant avoir fait attention â cette difference, que ces deux situations sont également dangereuses. L'ensant doit être même plus difficile à retourner dans le dernier cas, que dans le premier, sur-tout s'il y a long-tems que les Eaux sont écoulées.

Comme dans ces situations l'enfant ne peut pas descendre, parce que la longueur de son Corps répond à la longueur du Bassin, on ne sent que les Eaux à l'Orisice, avec cette difference, que, quand l'enfant presente le Ventre, le Cordon tombe toûjours devant. Cependant de ce que le Cordon se presente seul à l'Orisice, on ne peut conclure que probable-

ment que l'enfant presente le Ventre, puisque le Cordon se peut aussi trouver à l'Orifice, l'enfant presentant le Dos. Mais s'il arrive, ajoûte M. de Deventer, qu'on sente quelque par-

tie à l'Orifice, c'est que l'enfant presente le Dos.

M. de Deventer ne parle pas ici d'un sentiment maniseste, & distinct; car il n'est pas dissicile de distinguer le Dos du Ventre; mais d'un sentiment consus d'une partie éloignée, & qu'on sent au travers des Membranes, & des Eaux; & il a raison de conclure, que c'est le Dos qui vient le premier, quand on sent une partie à l'Orisice; parce que tant que les Eaux ne sont pas écoulées, il paroît que l'Epine de l'ensant ne peut assez se courber en arriere, pour que le Ventre approche de l'Orisice de maniere à se laisser toucher; au lieu que le contraire peut arriver, quand elle se stéchit en devant.

Il est constant de l'aveu de Dionis, loco citato, & l. 3. c. 18. & de Mauriceau, l. 2. c. 23. & 24. qu'on ne peut mieux faire, que de suivre le conseil que donne notre Auteur, de retourner l'enfant, & de le tirer par les Pieds. Mais ils different de lui, en ce qu'ils veulent qu'on commence par repousser le haut de son Corps, en appuyant la main sur sa Poitrine. Cette Operation me paroît impraticable dans le cas representé par la vingt - huitième Figure; parce qu'on ne peut relever le Tronc, qu'en sléchissant beaucoup plus l'Epine en arrière. On risque donc de la luxer, & même de luxer la Cuisse; au lieu que l'Operation conseillée par notre Auteur ne paroît pas sujette au même inconvenient.

Mauriceau, & Dionis, se contentent de conseiller d'operer promptement; parce que la lenteur ne peut être que préjudiciable dans ces conjonctures. Notre Auteur est plus précis. Il faut, selon lui, mettre la main dans la Matrice,

dans le moment même que les Eaux sortent.

Pour moi, je vais encore plus loin. Ces situations me paroissent si délicates, que j'estime que, s'il y a des cas où on doive percer les Membranes, de peur de laisser prendre aux enfans des postures plus sàcheuses, c'est certainement ceux-ci.

#### CHAPITRE XLIV.

Des Gemeaux mal tournés.

S'Il est difficile de retourner un enfant qui se presente le Dos en avant, il ne sera certainement pas plus aisé de retourner deux Gemeaux ainsi tournés dans une seule, & mêmeMatrice; & il le sera beaucoup moins, s'ils sont rensermés dans la même Membrane, ou s'ils paroissent l'être, parce que la Membrane de séparation est rompuë. La dissiculté de les retourner ne vient pas du peu d'espace. Car il est toujours proportionné à la grandeur des enfans; mais de ce que leurs Mains, & leurs Pieds sont tellement embarrassés, & entortillés les uns dans les autres, qu'il n'est pas aisé de les débarrasser.

Il est quelquesois difficile de connoître s'il n'y a qu'un enfant, ou s'il y en a plusieurs, au commencement sur-tout, où vous n'avez pas encore penetré jusqu'au fond de l'Uterus. Quelquefois même les pieds, & les mains d'un enfant sont tellement entortillés les uns dans les autres, qu'il paroît qu'il y en a deux. De quelque côté qu'ou tourne la main, on rencontre un Bras, ou une Jambe. On diroit que l'enfant n'est composé que de Jambes, & de Bras. Je sçais bien que ce que je dis paroîtra étrange à ceux qui, n'ayant pas d'experience, s'imaginent que rien n'est plus aisé que de connoître les choses qu'on touche, & que sans beaucoup de contention d'esprit, on peut distinguer un Bras d'une Jambe. Cela seroit constant, si on pouvoit distinguer aussi aisément ce quiest enfermé dans la Matrice, que ce qui en est sorti. Mais la main serrée étroitement dans la Matrice, par l'Orifice surtout, ne peut qu'avec beaucoup de peine distinguer ce qu'elle touche, sur-tout si on l'avance profondément, long-tems après l'écoulement des Eaux. Il est vrai, par exemple, que, quand je sens une Epaule, je sçais bien que la Jambe n'est pas au bout, & de même en glissant la main le long de la Cuisse, je sçais que ce qui se trouve au bout n'est pas l'AvantBras. Mais il faut sçavoir qu'on n'a pas toûjours la facilité de conduire sa main d'une partie à une autre, ou même de la remuer comme on veut. On a fouvent beaucoup de peine à l'avancer, ou à la reculer, & alors il faut porter un jugement sur le premier Membre qui se rencontre. Par exemple, après avoir touché la Main, vous rencontrez le Pied; tournant ensuite votre main à gauche, ou à droite, vous sentez un Bras, ou une Cuisse, comment êtes-vous sûr de la partie que vous sentez, ou comment sçavez-vous qu'elles appartiennent toutes au même Corps? peut-être que oüi; peut-être que non. Recommencez le même manége cinq, ou six fois, vous trouvez toûjours des Jambes & des Pieds, comment sçavés-vous que ce sont ceux que vous avez touchés auparavant? Pour moi je sçais que beaucoup de personnes s'y sont trompées. La preuve la plus certaine de l'existance des Gemeaux, est de sentir deux Têtes, ou deux Dos. La Tête ne se trouve jamais double, que dans un Monstre. Elles pourroient en ce cas, servir à tromper, si l'on ne cherche exactement par le Toucher, si ces deux Têtes sont atrachées à un feul Corps.

On me demandera sans doute, ce qu'il faut faire pour empêcher des Gemeaux de se presenter mal à l'Orifice. Je répondrai que c'est à peu près la même chose, que quand il n'y a qu'un enfant, avec cette difference, qu'il faut avoir soin de ne pas embarrasser l'un dans l'autre, ou comprimer un des deux, en rangeant l'autre. Il faut donc appliquer ici la regle generale pour tous les cas où il faut retourner les enfans, c'est-à-dire, qu'il faut commencer par sçavoir, si les Membres que vous voulez attirer sont libres. Sans cela, toutes peines perduës; & l'on romproit, ou l'on arracheroit les Membres de l'enfant, plûtôt que de le retourner en le tiraillant. Par exemple, supposons qu'un enfant ait le Dos tourné vers l'Orifice, & courbé comme on le voit Figure 30. que sa Jambe droite soit croisée sur la Cuisse gauche, & que son Bras gauche soit posé sur le Pied droit, comme il peut arriver dans la situation representée sur la Figure; supposons encore, que la Sage-Femme passe la main entre le Dos de l'enfant, & les Os Pubis, jusqu'au Coude gauche

SUR LES ACCOUCHEMENS. de l'enfant, elle y trouvera son Pied droit, &, croyant que tout va bien, sans autre perquisition qu'elle tente de tirer ce Pied à l'Orifice; supposons enfin que, sentant de la résistance, elle y attache une bande, pour attirer l'enfant d'une main, pendant que de l'autre elle le poussera en haut, quel sera le succès de ses efforts? Il me paroît que c'est d'estropier l'enfant, & de faire inutilement beaucoup de mal à la mere. Tout ce travail aboutit à serrer davantage l'enfant contre l'Orifice; mais que cette manœuvre l'y fasse entrer, c'est ce qui est impossible. Il est vrai que l'enfant sera un peu tiré du côté droit sur le gauche; mais il n'est pas plus disposé à sortir, qu'il ne l'étoit. Or je demande, si le but de l'Operateur est simplement de tourner un enfant d'un côté sur l'autre, ou d'amener les Pieds à l'Orifice, & d'élever la Tête. Ce n'étoit donc pas là ce qu'il falloit faire.

Il arrive quelquefois, que les Cuisses des enfans s'embarrassent plus, ou moins les unes dans les autres, & que l'enfant le plus élevé a un Pied près de l'Orifice, qu'il passe pardessus ceux de celui qui est couché en travers. Est-ce assez de tirer ce Pied pour que l'enfant suive? Non, sans doute:

on l'arracheroit plûtôt.

Quelquesois la Tête de l'enfant le plus bas est entre les Jambes du plus élevé, de maniere que les Jambes de ce dernier serrent le Col du premier, comme on le voit à la 30°. Planche; ce qui fait qu'on trouve quelquesois les deux Pieds du plus élevé près de l'Orisice. Ne s'agit-il, sans autre éclair-cissement, que de tirer ces Pieds? Non, certes: tant qu'il y aura entre ses Jambes la Tête de l'autre, on ne pourra faire sortir aucun des deux.

Quelquefois l'enfant le plus élevé est à califourchon sur le plus bas, de maniere qu'on peut toucher ses deux Pieds. Mais s'avanceront-ils à l'Orisice en les tirant? Non, sans doute, si on n'a débarrassé les ensans l'un de l'autre, & si

on ne les empêche de se faire obstacle.

Je pourrois rapporter cent autres manieres dont les enfans peuvent s'entortiller; mais je les supprime, pour ne pas m'arrêter si long-tems sur un même sujet. Un Lecteur attentis, & intelligent, se tirera d'affaire, en pesant mûrement ce Kk ij que nous allons dire de la maniere de rectifier les situations

vicieuses, dont nous venons de parler.

Quant à la premiere, où il s'agit de l'enfant le plus bas; tel qu'il paroît Figure 30, voici comme on la corrige. Il faut coucher la femme sur le Dos, la Tête basse, & les Fesses élevées; ensuite introduisant la main sous l'enfant, du côté du Rectum de la mere, parce qu'il y a plus de place, il faut chercher si l'on trouve les Pieds. Mais vous ne les trouverez pas si la Jambe droite croise la Cuisse gauche près du Bras gauche; mais si les deux Pieds sont joints, vous les trouverez en cer endroit. Si vous trouvez plusieurs Pieds, il faut chercher s'ils appartiennent à l'enfant qui est renversé sur l'Orifice, & voici comment. Etant sûr d'avoir trouvé des Pieds, il faut retirer la main, & la coulant le long du Ventre, & des côtés, jusqu'à la Cuisse de l'enfant, qui est dessous, vous cherchés, en l'avançant jusqu'au Genoüil, s'il y a des Bras, des Jambes, ou quélque autre Membre entre ses Cuisses, ou si ses Cuisses ne sont point mêlées avec quelques autres parties. Si cela arrive, vous differés de retourner l'enfant, jusqu'à ce que vous ayez reculé les Pieds, & les Jambes, de celui de dessus, & que celui de dessous soit entierement débarrassé, & alors vous le retournés, & le tirés par les Pieds. Car, jusqu'à ce que celui de dessous soit sorti, il n'y a pas assez de place pour tirer celui de dessus. Mais si, en introduisant la main, comme on l'a dit, elle ne rencontre aucun obstacle, il faut amener un peu la Jambe droite de celui de dessous, en la prenant près du Genotiil, & la débarrasser entierement, & coler le Genoüil droit sur sa Poitrine, & ayant dégagé la Jambe, & le Pied droit de la Cuisse gauche, il faut ajuster cette derniere, comme on a fait le Cuisse droite.

Les Pieds de l'enfant de dessous ainsi débarrassés, il faut voir avec soin si les Jambes de l'enfant de dessus ne sont pas en quelque endroit en travers sur le Corps de celui de dessous. Car si cela étoit, il faudroit les reculer; sans quoi elles empêcheroient encore de retourner l'enfant. Lorsqu'il est tout-à-fait débarrassé, il faut examiner lequel est le plus commode, & le plus sûr de le tourner en avant, ou en ar-

fiete. Dans l'état des choses, beaucoup d'Operateurs ne manqueroient pas de passer une bande au Pied gauche, pour le tirer en bas d'une main, pendant que l'autre repousseroit le Corps en haut. Mais comme cette methode ne me paroît pas si avantageuse, je n'y ai pas aussi aisément recours. Je conseille même toute autre chose. J'ai dit plus haut de quelle maniere on pouvoit amener la Cuisse droite de l'enfant de dessous sur sa Poitrine, & qu'il n'est pas difficile d'en faire autant de la gauche, en avançant la main fur la Cuisse droite jusqu'au Genoüil. Les deux Genoüils ainsi placés contre la Poitrine, de maniere que rien n'embarrasse, je glisserois la main le long de la Cuisse droite, & je prendrois la gauche près du Genouil, que je porterois droit à l'Orifice. De cette maniere l'enfant se trouvera le Ventre en bas, & le Genouil près de l'Orîfice; après quoi il est aisé d'y faire passer les deux Pieds ensemble, ou l'un après l'autre, sans employer ni lacs, ni bande. Une seule main suffit même pour toute l'opération. L'enfant étant ainsi tourné, il faut le tirer com-

me s'il avoit d'abord presenté les Pieds à l'Orifice.

L'enfant étant forti, il faut faire deux Ligatures au Cordon Ombilical, & le couper entre les deux, pour éviter l'effusion du Sang. Aussi-tôt il faut remettre la main dans la Matrice, & chercher les Pieds de celui qui y reste, & le tirer par-là, quand même sa Tête sembleroit bien disposée à fortir la premiere. Car le chemin est ouvert pour le second, comme pour le premier. S'il arrive, ce qui est rare, que chaque enfant ait son Placenta particulier, & séparé, & qu'on trouve détaché celui du premier sorti, on peut en faire l'extraction avant de tirer le second enfant. Mais si les deux Placenta, sont encore attachés, il faut, avant de les détâcher, commencer par faire sortir le second enfant, lui faire la ligature du Cordon, & le couper. Aussi-tôt après on met la main dans la Matrice, pour voir s'il n'y auroit pas un troisième enfant. S'il n'y en a pas, il faut faire sortir les deux Placenta, ou ensemble, ou séparés, en tirant doucement le Cordon, s'ils sont détachés, ou les détâchant, comme nous l'avons expliqué, s'ils font adherens. Nous ne disons rien ici de la chute du Cordon Ombilical, parce que nous en ayons parlé assez amplement plus haut.

Il faut appliquer aux enfans mal placés dans une Matrice Oblique ce que nous venons de dire en la supposant directe. Il seroit aisé de faire toucher au doigt combien dans ce cas les douleurs, & les dangers de la femme augmentent, & de combien l'opération devient plus difficile. Mais on le concevra sans peine, par ce qu'on a déja vû sur les Accouchemens difficiles, à cause de l'Obliquité de la Matrice, & parce qu'on verra dans les Chapitres suivans. Je pourrois aussi grossir considerablement ce Chapitre, en donnant beaucoup de Figures qui representeroient les differentes situations de deux, ou trois enfans, & ajoûtant la maniere, dont il faudroit les retourner; mais ce détail deviendroit aussi ennuyeux au Lecteur qu'à moi; d'autant plus qu'un Lecteur éclairé se le figurera aisément.

### Explication de la Planche 30.

a a Les Vertebres.

b Les Os des Iles.

c c Les Os Pubis.

d d Les Os d'Assiete.

e e Les Cotiles.

ff Le Contour du Ventre.

gg La Matrice.

h Les Enfans dans la Matrice.

jjj Les Cordons Ombilicaux.









### REFLEXION.

Es Accouchemens des Gemeaux peuvent être très-differens les uns des autres. Ou un seul enfant se presente, ou deux à-la-fois; ils ont une bonne situation, ou une mauvaise, & contre nature.

Lorsqu'un des Gemeaux se presente seul, où il n'est point embarrassé par les Membres de l'autre, ou il l'est; au premier cas, ne sçachant pas qu'il y en a un second à sortir, il faut laisser venir celui qui se presente, se contentant de lui donner les fecours qu'exige l'Accouchement naturel, si c'est la Tête qui se presente; mais si ce sont les Pieds, l'Operateur pourra être trompé, parce que les Jambes, ou les Bras du second enfant pourront se trouver entre les Cuisses du premier. Ainsi, après avoir tiré les Pieds, & les avoir amenés au pasfage, l'Operation sera interrompuë par un obstacle de la nature, duquell'Accoucheur ne pourra s'éclaircir, qu'en portant la main dans la Matrice; après quoi, pour débarrasser le premier enfant, il sera obligé de le repousser. On voit que dans ce cas un des enfans se presente bien, & l'autre mal. Je dis bien, quoique ce ne soit pas la situation naturelle; mais on ne doit pas me chicaner sur ce terme, puisqu'il est constant que cette situation a moins d'inconveniens, que celle qu'on honore du nom de naturelle.

Le premier enfant étant sorti, il faut procurer la sortie du second. Mauriceau, l. 2. c. 7. dit, qu'on reconnoîtra facilement qu'il y a un second enfant, en ce que les douleurs de l'Accouchement ne laissent pas de continuer après la sortie de l'enfant, de que le Ventre de la semme est encore extrêmement gros. Nous avons déja resué ces deux Observations. Nous ajoûterons seulement que la grosseur du Ventre est une indication très-équivoque; puisque certaines semmes ont naturellement le Ventre extrêmement gros. Mais accordons encore cet avantage à cet Auteur. Si l'on s'apperçoit, continuë-t-il, qu'il y a un second enfant, on rompra ses Membranes pour en faire écouler les Eaux, si elles ne le sont pas déja, parce que le

premier ayant fait le passage, on accelere par ce moyen la sortie du second. D'où il suit que, suivant cet Auteur, quand le second enfant vient naturellement, on peut commettre à la Nature le soin de son exclusion.

Peu n'alloit pas aussi vîte que Mauriceau. Il n'ouvroit les Membranes, que quand l'enfant ne se presentoit pas bien, ou qu'il manquoit de forces, ou que la mere en manquoit.

p. 209.

Lamotte faisoit de même dans les commencemens de sa Pratique; mais ayant remarqué que les douleurs efficaces se faisoient quelques ois attendre pendant long-tems, & qu'elles devenoient même funestes à l'enfant, comme il paroît par sa cent soixante-sixième Observation, il changea de méthode, & promit qu'il n'y seroit plus repris de sa vie. C'est ce qu'on voit dans la Réflexion qu'il fait sur cette Observation. Et il ajoûte, qu'il n'a jamais resisté un moment à sinir l'Accouchement, à moins que les douleurs ne lui laissassent pas le tems

de le faire.

Il est constant que Lamotte a pris le bon parti. Voilà l'avantage qu'il y a de travailler avec réslexion. On se perfectionne toûjours. Il auroit cependant dû expliquer plus clairement ce qu'il entend par ces mots, à moins que les douleurs ne lui laissant pas le tems de le faire. On voit bien qu'il suppose que le second ensant se presente naturellement, sans quoi sa remarque n'auroit point de lieu. Mais si on suit la méthode de notre Auteur, la force des douleurs n'empêchera pas de retourner l'ensant; puisqu'on aura mis la main dans la Matrice aussi-tôt après la sortie du premier, & par consequent on empêchera la Tête du second de s'avancer à l'Orissice; ce qui est le seul obstacle qui puisse empêcher de retourner l'ensant.

S'il se presente plusieurs enfans à la fois, il saut, suivant Dionis, l. 3. c. 25. commencer par faire sortir celui qu'on peut avoir le plus aisément. Quand un presente les Pieds, & l'aurre la Tête, il saut saire sortir le premier celui qui presente les Pieds, retourner l'autre, & le tirer de même. Mais si tous les deux presentent les Pieds, il saut en prendre un droit, & un gauche, & coulant la main jusqu'aux Aînes, voir s'ils

Fils appartiennent au même Corps. S'il en est ainsi, il faut repousser les Pieds de l'autre, & tirer d'abord celui qu'on tient. Cette Pratique de tenir deux Pieds, un droit, & un gauche, est assez inutile; puisque lorsqu'en coulant la main jusqu'aux Aînes, on s'apperçoit que les deux ne sont pas au même enfant, il faut amener au passage le second Pied; & repousser celui qui appartient au second enfant; & qu'on ne peut sçavoir si l'un des Pieds qu'on tient n'est pas celui du second enfant, qu'en glissant la main de l'Aîne sur la Cuisse, & la Jambe, jusqu'au pied que l'on tient. Qui croiroit après avoir vû cette précaution sagement établie, au c. 23. du l. 3. de Dionis, qu'il la blâmeroit dans Mauriceau, sur ce fondement qu'il est impossible que deux Pieds qui se presentent au passage ne soient pas du même enfant; puisque chaque enfant est enfermé dans une Membrane séparée. C'est cependant ce qu'il dit, l. 3. c. 11. je ne conçois pas comment on peut tom-

ber dans des contradictions aussi marquées.

L'embarras que donnent à l'Operateur tous les cas dont nous venons de faire l'analise, est peu de chose en comparaison de celui où il se trouve, quand il y a plusieurs enfans embarrassés les uns dans les autres. On ne peut déterminer les postures dans lesqueles ils se presentent. On imagine beaucoup mieux celles dans lesquelles ils peuvent se presenter. C'est ce qui fait qu'on ne peut donner que des préceptes generaux, dont le principal est de débarrasser entierement celui qui se presente dans la posture la plus commode pour en faire l'extraction, & d'en procurer la sortie, le plus promptement, qu'il est possible; c'est-à-dire, par les Pieds; car toute autre maniere est sujette à de grands inconveniens; attendu que celui, ou ceux qui restent peuvent être, & sont sans doute dans une situation assez gênée, pour faire raisonnablement apprehender pour leur vie. On ne peut donc trop accelerer leur sortie. Et dans le cas, il ne faut balancer en aucune maniere à les tirer par les Pieds, quand même on pourroit aisément les réduire à la situation naturelle. La sûreté de la mere, & la leur demande cette précaution.

Je finirai cet Article par ces paroles de Peu, p. 210. Si le malheur vouloit qu'à la sortie du premier enfant son Délivre 266 OBSERVATIONS

adherent à d'autres se fût détaché, ou qu'il les eût attirés avec lui; il faudroit nécessairement accoucher la mere, & la délivrer à quelque prix que ce fût, & ne pas attendre que ses forces sussent épui-sées par la perte de son Sang. Ce Principe consirme merveil-leusement ce que nous avons dit dans la Réslexion sur le c. 28. sur la nécessité de porter la main dans la Matrice aussitôt après la sortie de l'ensant. Car, que ce soit l'ensant en sortant qui entraîne avec lui les Arriere-Faix, ou que ce soit l'Operateur, en en saisant l'extraction suivant la méthode ordinaire, le même accident arrive toûjours, c'est-à-dire, une perte de Sang qui met la mere dans un danger évident de perdre la vie, si elle n'est promptement secouruë.



#### CHAPITRE XLV.

Des Enfans qui presentent les Pieds à l'Orifice.

Ous avons commencé par les enfans mal tournés qui presentent la Tête à l'Orifice; nous avons examiné les autres mauvaises situations; il nous reste à parler des enfans qui presentent les Pieds. Quoique je parle de cette situation après toutes les autres, il s'en faut cependant de beaucoup, que je la regarde comme la plus dissicile, & la plus dangereuse; au contraire, je n'en trouve point de plus commode; & de plus sûre, après l'Accouchement naturel; ainsi je ne l'ai gardée pour la fin, que parce que l'ordre l'exigeoit ainsi.

Nous avons fait voir dans les differentes situations mauvaises des enfans la maniere de leur conduire la Tête à l'Orifice, ou de les tirer par les Pieds, estimant, qu'il n'y a pas de moyen plus sûr, & plus prompt que ce dernier pour les faire sortir. C'est ce que nous consirmons par les deux Figures qui sont à la fin de ce Chapitre, où nous faisons une espece de récapitulation de ce que nous avons dit ci-devant.

On voit sur la 31e. Planche un enfant dont le Pied droit est sorti, le Genotiil gauche près de la Poitrine, & le Pied gauche élevé un peu plus haut que les Fesses. C'est une situation affez commune par la faute des Sages-Femmes, qui laissent sortir un des Pieds; ce qu'il ne faut jamais souffrir. Elles doivent faire attention que, quoiqu'au commencement du travail les deux Pieds se trouvent près de l'Orifice, pendant qu'il en passe un, sans que rien l'arrête, l'autre peut être arrêté par le côté; ce qui est ordinairement la cause de cette situation. Pour empêcher cet accident, la Sage-Femme, voyant qu'un des Pieds fort après l'écoulement des Eaux, doit le retenir, & l'empêcher de passer. En même-tems elle doit introduire la main dans la Matrice, & chercher l'autre Pied à la place où il se trouve. Pour cet esset elle tourne la paume de la main, droite, ou gauche, suivant le cas, vers le Malleole interne du Pied qui est à l'Orifice, & ne trou-Llij

yant pas l'autre à côté, elle doit couler la main le long de la Cuisse jusqu'au Ventre, où elle trouvera sûrement l'autre Cuisse, & sentira, en mettant la main sur le Genoüil, si le Pied est en haut, ou en bas. Elle glissera alors la main sur la Jambe jusqu'au Pied, qu'elle trouvera placé, comme on le voit Figure 31. Elle le tirera doucement, & l'amenera contre l'autre.

Mais si la Sage-Femme, appellée trop tard, trouve une des Jambes tellement sortie, que les Fesses soient resserrées dans le Bassin, il faut qu'elle renverse la Femme sur le Dos, & la Tête basse, afin que l'Uterus, & l'enfant reculent un peu. Prenant alors avec la main droite la Jambe fortie, elle la repoussera dans la Matrice, au moins jusqu'à ce que le Genotiil y soit rentré; ainsi elle aura plus de place pour introduire sa main dans la Matrice, ce qu'elle fera en la glisfant sur la Jambe sortie. Ensuite elle cherchera l'autre Pied; & l'amenant à l'Orifice, & le faisant sortir, autant que l'autre, l'enfant se trouvera situé, comme on le voit Figure 32. S'il s'en presente donc dans cette derniere situation, il faut se donner de garde de les repousser, pour avancer la Tête à l'Orifice, comme le conseillent ceux qui ont écrit des Accouchemens, guidés par la speculation, plûtôt que par l'experience. On doit sans crainte laisser sortir les Pieds, surtout si le reste du Corps est droit dans la Matrice. Si la Tête & les Pieds se trouvoient près de l'Orifice, comme on le voit Figures 24. & 25, on a la liberté de conduire la Tête à l'Orifice; pourvû cependant que la Matrice soit droite. Car, si elle est Oblique, je recommande le contraire, c'est-à-dire, de tirer les Pieds, avec cette précaution de tourner l'enfant dès le commencement, si la pointe du Pied est en haut, & le Talon en bas, comme on le voit sur les Planches 31. & 32. Car, si on les laisse dans cette situation, leur Menton s'accroche fans peine aux Os Pubis; & c'est pour éviter cet accident, que je conseille de tourner l'enfant, de maniere qu'il ait les Fesses, & les Talons en haut, & le Ventre, & la pointe du Pied en bas.

Mais il ne faut pas s'imaginer qu'un seul tour de main fasse l'affaire, comme si l'enfant étoit en liberté. Il est serré par

la Matrice, & vous risqués de blesser l'un, & l'autre, si vous le tournés trop promptement ; il faut donc le faire doucement, en passant une main sous le Dos le plus avant qu'on le peut, & pendant que l'autre tire les deux Pieds, on appuye la premiere sur le Dos, &, en le faisant tourner, tout le Corps tourne à la fois. C'est ainsi qu'en tournant l'enfant, à mesure qu'on le tire, on le renverse sur le Ventre. Lorsque le Ventre est sorti, il est tems que la semme travaille, & fasse des efforts, comme nous l'avons dit plus haut. Il ne faut pas s'embarrasser des Bras, ils passeront couchés contre la Tête. Je suis encore sur ce point d'avis contraire à tous les Auteurs, qui veulent qu'on étende les Bras le long du Corps. Pour moi je pense le contraire, &, guidé par l'experience, je dis hardiment qu'il faut laisser les Bras près de la Tête, avec laquelle ils sortiront. Il est vrai, qu'il faut que la semme fasse tous ses efforts; mais c'est un nuage qui ne fait que passer. J'ai même coûtume de l'empêcher d'en faire, avant que l'enfant soit sorti jusqu'à la Poitrine. Alors je m'arrête un moment, & promets à la mere, pour l'encourager, qu'elle sera bien-tôt délivrée, si elle veut bien bien faire son devoir, & contracter fortement les Muscles du Bas-Ventre, comme si elle sentoit encore les douleurs : Car il ne faut point alors s'attendre, si elles manquent, qu'il en vienne naturellement. Lorsqu'on voit que la femme fait tous ses efforts, il faut la secourir en tirant fortement l'enfant en b'as; mais cependant ayant soin de ne le pas blesser. Je dis en bas, & non en haut, suivant la longueur de la femme, comme le pratiquent beaucoup de Sages-Femmes; mais mal: car il faut tirer l'enfant en enbas, du côté du Rectum, sans quoi, il est trop resserré, & ne sort qu'avec beaucoup de peine. Il faut avertir la femme de contracter sans relâche les Muscles, ajoûtant même. que la vie de l'enfant en dépend, & qu'ainsi il faut faire les derniers efforts, mais que dans un moment elle sera délivrée; de cette maniere elle l'est un moment après. C'est ainsi que je me comporte ordinairement, & toujours avec succès. Ce qui fait que je ne changerai pas ma Pratique, d'autant plus que je ne cours point le risque d'arracher la Tête comme il est arrivé à Paul Portal, & à d'autres, comme ils

1-1-

en conviennent. Car, en baissant les Bras, & les couchant le long du Corps, l'Orifice de la Matrice, bandé comme un corde, ou un piége, se refermant tout à coup, étousse quelquesois l'enfant, ou s'il est mort, & délicat, la Tête s'arrache, & il faut la tirer de la Matrice avec des crochets de ser, ou d'autres instrumens semblables.

Voilà les tristes fruits de la methode que les anciens nous ont laissée, & dont les timides Modernes n'ont pas osé s'écarter, sans examiner si c'étoit la meilleure, ou si l'on ne seroit mieux d'en suivre une nouvelle; soumission satale aux progrès des Sciences, & des Arts! Car, à moins de surpasser les Anciens, ce qu'ils ont de meilleur s'échappe petit à petit. Les Sciences se dégradent par le tems, si des observations nouvelles ne les soûtiennent à mesure; de maniere qu'il faut par la suite les reformer, & les retoucher entierement, si on veut leur donner un nouvel éclat, & leur prêter de nouvel-les lumieres.

Je sçais bien; que des Censeurs, & des Envieux, ne manqueront pas de me blâmer, d'avoir si hardiment tracé un chemin presque tout-à-fait contraire à celui qu'ont suivi tant de grands Hommes Anciens, & Modernes. Mais mon parti est pris. Comme ce n'est point un motif d'interêt, ou d'ambition, qui m'a déterminé à donner ce Traité, le poison de l'envie, ou de de la jalousse, ne m'empêchera pas de continuer, & de rendre hommage à la verité, connuë par des experiences résterées. Je me suis servi des lumieres que j'ai puisées dans ceux qui ont écrit avant moi. J'honore ceux que l'experience a guidés dans leurs Ouvrages, & je leur ai obligation de ce que j'y ai trouvé de bon. Mais je me crois obligé d'avertir de leurs fautes, afin qu'on les évite par la fuite. C'est ce qui a été, & sera pratiqué de tous tems; & c'est à cette judicieuse Critique, que les Sciences, que la brieveté de la vie, & la rareté des occasions ne permet pas à la même personne de persectioner, par succession de tems s'éclaircissent, & s'enrichissent. Tout le monde sçait, par exemple, combien depuis quelques années l'Art des Accouchemens s'est perfectioné depuis que Mauriceau, & Portal en France, Justine en Allemagne, & d'autres en dif-









SUR LES ACCOUCHEMENS. 271
ferens Païs ont donné leurs Experiences au Public. Je me flatte que les Observations dont je lui sait part aujourd'hui, donneront à cet Art un nouveau dégré de persection. C'est ce qu'on verra par la suite. Tout ce que je puis dire en leur saveur, & que les personnes éclairées sentent assez, c'est que je donne au Public le fruit d'un long travail, & d'une pratique aussi méditée, qu'elle le peut être.

# Explication de la 31e. & 32e. Planche.

## Planche 31

a a Les Vertebres.

b b Les Os des Iles.

c c Les Os Pubis.

d d Les Os d'Assiete.

e e Les Cotiles.

ff Le Tour du Ventre.

gg La Matrice.

h L'Enfant dans la Matrice, un Pied fortil

i Le Cordon Ombilical forti.

k Le Placenta.

# Planche 32.

bb Les Os des Iles.

c c Les Os Pubis.

dd Les Os d'Assiete.

e e Les Cotiles.

ff Le Tour du Ventre.

gg L'Uterus.

h L'Enfant, les deux Pieds fortis,

j Le Cordon Ombilical.

k Le Placenta.

11 Les Pieds de l'enfant.

### REFLEXION.

ORSQUE l'enfant ne se retourne pas, ou ne fait pas la culbute, comme il arrive ordinairement quelques jours avant sa naissance, il vient les Pieds les premiers. Cette situation est regardée comme très-mauvaise par les anciens Operateurs, & la crainte qu'ils en ont donnée, n'est pas en-

core dissipée dans l'esprit de la plûpart des semmes.

Si l'on en croit Sennert, qui a compilé les meilleurs Auteurs de son tems, & des siecles précedens, lorsque l'enfant se presente par les Pieds, il faut conduire la semme de la Chaise au Lit, & si l'enfant ne prend point la situation naturelle, il faut lui comprimer le Ventre, & la rouler plusieurs sois, c'est-à-dire, jusqu'à ce que l'enfant prenne une situation plus commode, ou plus approchante de la naturelle. Quod si in Pedes prodeat infans... parturiens à Sellà ad Lectum deducatur, & nisi infans ad situm naturalem redeat, Uterus comprimatur, & gravida aliquoties circonvolvatur, donec infans ad commodiorem situm perveniat. Pract. 1. 4. Part. 2. sect. 6. c. 5.

Il n'est pas toûjours aussi indulgent. Au lieu de rouler la mere, il veut qu'on la prenne par les Pieds, & qu'on la secoue, pour faire changer de situation à l'enfant. Parturiens Pedibus comprehendenda, & concutienda, ut infans in aliam figuram statuatur. ibid. Ce Conseil même lui paroît si salutaire, qu'il le donne cinq, ou six fois dans deux pages en disserens cas. Et la raison qui le détermine, est que, comme le mouvement, & l'agitation peuvent changer la posture naturelle en une posture contre nature, ils peuvent de même changer la posture contre nature en posture naturelle. Ut enim motu, & agitatione, partus naturalis in vitiosam figuram inverti potest, ita motus, & agitatio, figuram non naturalem in naturalem mutare valet. ibid.

Il convient cependant qu'on peut absolument tirer l'enfant par les Pieds, lorsqu'il les presente à l'Orisice, à cause de la dissiculté qu'il y auroit d'y amener la Tête, ce qui seroit le plus avantageux, commodissimum quidem foret, & de crainte que

l'enfant ne prenne une plus mauvaise situation,

Il n'est pas besoin de remarquer combien le conseil que donne cet Auteur de secoüer une semme grosse est dangereux, & peu digne d'une personne, dont toutes les démarches doivent être reglées par une prudence éclairée, & non pas un hazard aveugle. Il est en esset beaucoup plus dissicile de réüssir à délivrer heureusement une semme par une semblable pratique, qu'à un Joüeur d'amener une rasse de six à force de remuer les dez dans son cornet. Loin de nous donc cette Pratique incertaine, & meurtriere. Loin de nous-même ces essorts déplacés pour amener à l'Orisice la Tête d'un enfant, qui est dans une posture vicieuse.

Paré l'a judicieusement remarqué, l. 24. c. 33. Il veut qu'on tire l'enfant par les Pieds, quand même il auroit la Tête au couronnement, s'il est besoin d'avoir recours à l'Art

pour en procurer la fortie.

Jean Bauhin dit dans la Lettre ci-dessus citée, qu'ayant trouvé à l'Orifice le Cordon, & les Mains de l'enfant contre son Ventre, il ne chercha pas la Tête, mais les Pieds, & chanta Vistoire, ce sont ses termes, lorsqu'il en eut trouvé un.

Quand l'enfant presente un Bras, dit Portal p. 33. il faut tâcher de le réduire; si l'on ne le peut, il faut aller chercher les Pieds. Il seroit très-avantageux de les avoir tous deux; mais comme il y en a un qui est souvent très-engagé, il faut tirer celui qu'on

trouve, sans se mettre en peine d'aller chercher l'autre.

Il seroit assez dissicile d'être satisfait de la sin de ce passage. Que veulent dire ces termes, un Pied très-engagé? Cela n'est rien moins qu'intelligible. Faut - il tirer l'enfant par un seul Pied, jusqu'à ce qu'il soit sorti? ou bien saut-il, après l'avoir tiré jusqu'à certaine distance de l'Aîne, aller chercher l'autre pied, qui peut-être sera moins engagé? Au premier cas, puisque l'enfant sort quelquesois les Fesses les premieres, ou replié, il peut aussi sortir, pourvû cependant qu'il ait la Cuisse slèchie en devant; car, si elle se siéchit en arrière, il ne sortira pas, sût-elle même luxée. Au second cas, plus on tirera l'enfant en dehors, plus la main qui ira chercher le Pied qui reste dans la Matrice trouvera de dissiculté; aussi notre Auteur veut-il qu'on repousse cette Cuisse sorties. Mais c'est trop s'arrêter; reprenons le fil de nos preuves.

Mm

Mauriceau, l. 2. c. 13. dit, qu'on est obligé le plus souvent, à raison des mauvaises situations de l'enfant, de le tirer par les Pieds. Ayant senti, dit-il, dans sa cinquante-troisième Observation, au travers des Membranes qu'un enfant se presentoit par les Pieds, & la Matrice étant sussifiamment dilatée, je rompis les Membranes, & tirai aussi-tôt, & fort aisement l'enfant par les Pieds, les Eaux contribuant à rendre son extraction plus facile, & à le retourner avec moins de peine dans la Matrice, pour le tirer par les Pieds, comme il est necessaire de faire, quand il se presente en d'autres possures plus vicieuses.

L'amotte le dit aussi formellement page 8. de sa Présace. Lorsque l'enfant se présentoit dans une mauvaise situation, les Anciens s'opiniâtroient à le réduire en sa situation naturelle au travers de mille difficultés, au lieu de le tirer par les Pieds, comme font aujourd'hui tous ceux qui sont instruits de la bonne Pratique; ce procedé étant le plus propre à terminer heureusement les

Accouchemens contre nature.

Ces principes sont confirmés par la Pratique de tous les Accoucheurs. Il ne faut qu'ouvrir leurs livres pour s'en convaincre. Et cette Pratique est demontrée salutaire par les succès dont elle est suivie. C'est donc à tort que les semmes en prennent l'allarme. Il saut convenir cependant que leur terreur n'étoit pas mal sondée autresois, où les exemples de Têtes restées dans la Matrice étoient assez frequens. Le ressort de cette Partie est si considerable, qu'aussi-tôt que les Epaules sont sorties, elle embrasse souvent étroitement le Col comme une espece de piege, & empêche la Tête de sortir.

Pour éviter cet inconvenient, on a eu recours à divers moyens. Jean Bauhin, dans la Lettre ci-dessus citée, dit qu'il fit tirer les deux Pieds par la Sage-Femme, pendant qu'il di-latoit l'Orifice de la Matrice, de peur qu'il ne se resserant autour du Col de l'ensant; ce qui arriveroit infailliblement,

ajoûte-t-il, si la Main ne l'empêchoit.

Mais cette Operation n'est pas aisée à pratiquer, sur-tout si l'enfant est gros; car pour-lors il remplit tellement le passage, qu'on ne peut y faire passer la main, sans faire violence à la mere. De plus, une Main ne peut empêcher qu'une partie de l'Orisice de se fermer. Il pressera donc de l'autre côté,

& par consequent on n'aura fait que la moitié de l'ouvrage. D'autres, comme Paré, l. 24. c. 33. veulent qu'on laisse au moins un Bras le long de la Tête, qui sert d'Eclisse, pour me servir des termes de Mauriceau, & empêche la Matrice de se refermer, avant que la Tête soit entierement passée. Mais, ajoûte cet Auteur, l. 2. c. 13. Si le Chirurgien sçait bien prendre son tems sans perdre l'occasion, il n'aura pas besoin de cette précaution, pour éviter cet accident. Il me paroît qu'il auroit dû s'expliquer clairement sur la maniere de prendre son tems, & de ne point laisser échapper l'occasion. Cet éclair cissement étoit d'une assez grande consequence, pour n'être pas omis.

Il objecte ensuite que le Bras qu'on laisseroit en haut occuperoit une partie du passage, qui n'est pas déja trop large, & que faisant pancher la Tête plus d'un côté que d'autre, il seroit cause qu'elle seroit bien plûtôt arrêtée par celui où le Col de l'enfant ne

seroit pas ainsi éclissé.

Mais les Bras, suivant la remarque de M. de Deventer, n'occupent pas tant de place qu'on se l'imagine; 1°. Parce qu'ils sont très-petits, 2°. parce qu'ils se couchent sur la partie plate de la Tête, je veux dire sur les Temples. 3°. Parce que l'Orisice de la Matrice, & le Vagin, peuvent encore souffrir une dilatation plus considerable que celle que peuvent y causer les Bras, sans qu'il en arrive aucun accident.

Je répons à la seconde Objection, que, s'il y a des inconveniens à ne laisser qu'un Bras à côté de la Tête, il n'y en a plus, quand on y laisse les deux, comme notre Auteur le conseille, & l'a pratiqué avec succès. Dionis même, l. 3. c. 11. convient que, soit qu'on laisse un Bras à côté de la Tête de l'enfant, ou les deux, cela est indisserent, & ne peut être préjudiciable. Mais quand il ajoûte qu'il en est de même, quand on les baisse tous deux, j'avoüe franchement que je ne conçois pas comment il oublie les sunesses effets de cette Pratique.

La troisième maniere de débarrasser la Tête, est de mettre un ou deux doigts de la main gauche dans la bouche de l'enfant, pendant que de la droite on embrasse le derriere du Col au-dessus des Epaules; on dégage premierement le Menton, d'où vient le principal obstacle, & ensuite on tire l'en-

M m ij

OBSERVATIONS

fant par le Col, & par le Menton, pendant qu'une autre perfonne tire médiocrement le Corps de l'enfant, en le tenant au-dessus des Genoux, ou seulement par les Pieds. C'est la Pratique de Mauriceau, quand la Tête a de la peine à passer, à cause de sa grosseur.

Mais en operant ainsi, on est très-sujet à luxer la Machoire inferieure, comme Peu en convient. Et cet accident n'est pas à négliger. Il faut donc convenir que la méthode de no-

tre Auteur est la plus sûre.

### CHAPITRE XLVI.

De l'Accouchement difficile, parce que le Fond de la Matrice est tombé en avant.

A Près avoir parlé des mauvaises situations des enfans dans une Matrice bien située, & les avoir examinées en general, & en particulier, en faisant en même-tems les remarques nécessaires sur les mêmes situations dans des Matrices Obliques, alin de faire connoître les especes Accouchemens difficiles dont elles sont causes, soit que les ensans y soient bien, ou mal tournés. Nous examinerons d'abord pourquoi une Matrice tombée en avant est cause d'un Accouchement difficile: 2°. Comment on peut connoître qu'elle est ainsi située: 3°. Ce qu'il faut faire, pour prévenir les accidens qui sont les suites de cette direction, ou pour y remedier.

Ce qui fait que l'Uterus, étant tombé fort en avant, cause un Accouchement difficile, c'est que la Tête de l'ensant va nécessairement donner contre la Courbure rentrante des Vertebres, ou la Courbure superieure de l'Os Sacrum; ce qui est sur-tout vrai dans les semmes qui ont le Ventre trop gros, & la Matrice trop basse; d'où il arrive que la Tête s'arrête, & ne peut tomber dans le Bassin. Pour plus de clarté; & pour éviter la consusion, que l'examen des differentes situations mauvaises des ensans dans une Matrice ainsi placée, pourroit causer, nous ne parlerons d'abord, que des





SUR LES ACCOUCHEMENS. 277 enfans qui se presentent bien tournés dans une Matrice inclinée de la sorte.

J'appelle ici, & ailleurs un enfant bien tourné, celui qui presente le sommet de la Tête à l'Orifice de l'Uterus. C'est aussi la commune maniere de s'exprimer, & la meilleure situation qu'il puisse avoir par rapport à l'Uterus. Cependant quoique je sois du sentiment des Auteurs, qui appellent cet ensant bien tourné, il s'en saut de beaucoup, la Matrice étant fort renversée en avant, que je pense qu'il le soit bien par rapport au Bassin, & au Vagin, ou au passage, par lequel il doit sortir. J'estime au contraire qu'il est très-mal tourné; puisqu'il est couché en travers sur les Os du Bassin, & que sa Tête s'appuye contre le bas des Vertebres, ou la Courbure superieure de l'Os Sacrum, comme il paroît par la Figure 33.

## Explication de la 33°. Figure.

aaaaa Les Vertebres.

b L'Os des Iles gauche.

c Partie de l'Os Pubis gauche:

dd Les Os d'Assiete.

e Le Cotile gauche.

ff La Circonference du Ventre.

gg La Matrice, l'Orifice appuyé contre les Vertebres,

h L'Enfant bien tourné dans l'Uterus.

j' La Tête de l'enfant près de l'Orifice.

k Le Placenta.l Le Nombril.

mmLe Cordon Ombilical.

Les enfans dans cette disposition de la Matrice tombent quelquesois le Visage en bas, & se presentent ainsi, & cependant ne sortant que le Visage tourné en haut, parce qu'en passant ils sont obligés de faire la piroüette sur la Tête. Il est surprenant que des Auteurs ayent remarqué ce mouvement des enfans, & qu'ils n'ayent jamais eu d'idées claires de l'Obliquité de l'Uterus. Ils s'appercevoient bien que ces enfaus, qui piroüettoient, venoient des semmes qui avoient

le Ventre fort gros, & la Matrice fort basse; mais ne connoissant clairement que la situation directe de la Matrice, ils ont pris à gauche, & n'ont jamais conçu la cause de ce pirotiettement, qui n'est autre, que l'inclinaison de la Matrice en avant.

Mais il faut remarquer que ce piroüetement ne se fait point dans la Matrice. Car ils en sortent droits. Mais en avançant de l'Orifice de l'Uterus dans le Bassin, ou quand ils passent par le coude formé par la Matrice ainsi placée, & le Vagin, ils sont obligés de fléchir le Tronc, pour s'accommoder au passage; ce qui fait que la Face se tourne d'en bas en haut. Pour rendre cette explication plus sensible, imaginez-vous un Tuyau de bois, ou de cuivre, assez grand pour qu'il y passe un petit enfant tout nud, & que ce Tuyau est un peu coudé, de maniere que vous puissiez y mettre la main par le bout d'enbas, & regarder par celui d'en haut. Figurez-vous encore, que vous y jettez un enfant le Visage, & la Poitrine en enbas, & le sommet de la Tête en avant. L'enfant étant avancé jusqu'à l'Angle, passez la main par le bout d'enbas, & vous sentirez le Sommet de la Tête collé, & affermi contre l'Angle exterieur du Tuyau, le Visage encore tourné en enbas, comme il étoit d'abord, de maniere qu'on auroit de la peine à tourner l'enfant, & à le faire passer. Mais s'il passe à la fin, vous verrez qu'il se tournera nécessairement à l'endroit de l'Angle formé par le Tuyau, & que la Face, qui, dans la partie superieure du Tuyau étoit tournée en enbas, dans la partie inferieure le fera en haut. C'est ce qui arrive aux enfans bien tournés qui sortent la Tête la premiere d'une Matrice inclinée en avant.

La comparaison est d'autant plus juste, que la Matrice, & le Vagin, forment un long Tuyau, plus, ou moins coudé, suivant la direction plus, ou moins Oblique de la Matrice, & le coude se fait contre l'Orifice de la Matrice, à l'endroit où elle se joint au Vagin. Les Vertebres, & l'Os Sacrum, contre lesquels va donner la Tête de l'enfant, sont le même esset, que la courbure du Tuyau, dont nous venons de parler; c'est-à-dire, qu'ils arrêtent la Tête de l'enfant, & l'empêchent de passer, à moins que son Dos ne se stéchisse en de,

dans, & que la Tête, & le Col ne s'accommodent à cette courbure; de forte que l'enfant, qui étoit couché sur le Ventre dans l'Uterus, est couché sur le Dos en passant dans le Vagin. D'où il suit, que l'enfant ne se tourne pas dans l'Uterus, & avant de tomber, mais dans le Vagin, ou si l'on aime mieux, à la jonction de l'un avec l'autre. Je m'imagine, que cette explication donne une idée fort claire du piroüettement dont il s'agit, piroüettement qui ne se fait que très-lentement, & avec beaucoup de peine, & qui rend cet Accouchement un des plus dissiciles.

On me demandera peut-être si toutes les semmes qui ont le Ventre sort gros, sont sujettes à cette espece d'Accouchement difficile, & si leur Matrice prend toujours cette direction. Je répons à cela que, quoiqu'elles soient plus exposées que d'autres à cette espece d'inclinaison de Matrice, elle n'arrive pas nécessairement. J'en ai même accouché dans un cas bien different; puisque la difficulté venoit de ce que la Matrice étoit renversée contre les Vertebres.

Voilà deux situations diametralement opposées.

Peut-être demandera-t-on encore si la même semme dans une grossesse peut avoir la Matrice inclinée en devant, & dans une autre en arriere, & les raisons de ces variations. Je répons, que cela peut arriver, & qu'une des principales causes de l'inclinaison de la Matrice est le poids des Intestins qui la pousse de côté, ou d'autre; & que les situations que la semme affecte particulierement, comme d'être trop assisse, ou trop couchée sur un des côtés, le Corps trop élevé, ou trop bas, le mouvement du Cheval, ou des Voitures, ensin, quelque exercice du Corps que ce soit, y contribuent beaucoup. Mais laissons les causes éloignées de l'inclinaison de la Matrice, que nous attribuerons simplement au mouvement des Intestins qui la pousse de differens côtés, & venons à l'opération.

Puisqu'un Ventre gros, & pendant n'est pas une preuve infaillible que la Matrice soit inclinée en devant, il faut en chercher d'autres. Car il est important de le sçavoir dès le commencement du travail; sans cela on n'y peut apporter remede. C'est cependant ce qu'on ne peut faire trop tôt.

Le Ventre gros, & pendant, forme toûjours une présonption, qui sera confirmée par le rapport de la femme, si elle dit que c'est en devant qu'elle a ordinairement senti remuer son enfant. Car il ne peut se remuer qu'où il est. La Sage-Femme peut aussi, en touchant le Ventre, former des conjectures probables. Mais c'est à l'Attouchement qu'est reservé le privilege de faire connoitre exactement la verité. Il ne faut donc pas que la Sage-Femme tarde, ou balance à avoir recours à ce moyen, & comme il arrive à plusieurs, au grand préjudice des femmes grosses, qu'elle fasse peu d'attention à leurs plaintes, & à leurs cris, ne voulant les Toucher, que quand elle croit l'enfant assez avancé; ce qui fait que non seulement elle néglige les indices les plus sûrs de la situation de la Matrice, mais que, venant trop tard au secours des semmes, elle prolonge la durée de leur travail, & les fait beaucoup souffrir. Heureuses encore si elles en sont quittes à si bon marché! Voici les signes de l'inclinaison de la Matrice en avant, que l'Attouchement sera connoître.

1º. L'Orifice de la Matrice se trouvera plus élevé, que de

coûtume. D'où il arrive,

2°. Que ce n'est qu'avec beaucoup de peine, qu'on peut le toucher.

3°. Il sera tourné contre la Courbure interne des Verte-

bres, & la Courbure superieure de l'Os Sacrum.

4°. La Sage-Femme ne pourra Toucher que le bord inferieur de l'Orifice, à proportion de l'inclinaison de la Matrice, & jamais le bord superieur, à moins que la Matrice n'ait commencé à tomber dans le Bassin.

5°. Ou on ne pourra pas mettre le doigt dans l'Orifice, ou on ne le fera qu'avec peine, & le doigt n'y entrera que

fléchi, ou courbé.

6°. Chaque accès de douleur appliquera l'Orifice contre les Vertebres, de maniere qu'il ne pourra tomber dans le Bassin.

7°. Si les Eaux se presentent à l'Orifice, elles seront min-

ces, & oblongues.

La Sage-Femme, ayant trouvé tous ces signes, peut être sûre que la Matrice est trop inclinée en devant, & qu'il faut rectifier cette situation, si l'on veut avancer l'Accouche-

ment.

SUR LES ACCOUCHEMENS. 231 ment. Mais c'est au commencement du travail qu'il faut Toucher la semme, pour trouver tous ces signes, avant que les douleurs ayent abbaissé, ou même pressé l'Uterus, & même avant que son Orifice soit bien ouvert. Car si l'on attend trop long-tems, ces signes changent, & même s'évanoüissent tout-àfait. Aussi le commencement du travail, ce qu'il est bon de remarquer en passant, est le tems le plus propre pour Toucher. Quoique ce soit celui où l'Orifice est le plus élevé; Il saut cependant le Toucher, & avancer la main jusqu'à ce qu'on l'atteigne. Je dis la main: car souvent les doigts ne suffisent pas. Et si la semme le resuse, ellé ôte à la Sage-Fentme le vrai moyen de connoître son état.

Une pitié mal entendue de la Sage-Femme, qui apprehenderoit de faire de la douleur à la femme, lui seroit également funeste; puisqu'elle jetteroit la mere, & l'enfant, dans un danger évident. Aveuglement fatal aussi de la part de celles qui enseignent aux autres ce qu'elles ne sçavent pas, ou qui leur donnent des principes contraires à la verité! je ne me lasse point de le repeter: sans connoître par le Toucher l'inclinaison de la Matrice, il est impossible de donner les secours convenables. Il ne saut donc pas que la Sage-Femme laisse échapper l'occasion savorable de s'instruire, si elle a

dessein de venir à tems au secours d'une femme.

Quand la Sage-Femme est certaine que la Matrice est trop renversée en devant, il faut qu'elle songe aux moyens de corriger le désaut de cette situation, & de secourir la mere, & l'enfant. Elle doit avoir deux objets, le premier, de saire tomber la Tête de l'enfant dans le Bassin jusqu'au Coccix; le second, de la faire sortir de là, & de saire venir l'enfant. Il s'en saut de beaucoup qu'on doive être tranquille, quand on a amené la Tête dans le Bassin. L'on n'est pas hors de danger; c'est au contraire le difficile. On n'est pas encore à la moitié du chemin. Plusieurs enfans sont restés dans ce détroit, sans en jamais sortir; &, en y mourant, ont aussi donné la mort à leurs meres. C'est un écueil sameux par les naufrages qui s'y sont, & qu'il saut cependant passer, sans pouvoir l'éviter. Mais on ne le peut saire sans secours; & voici en quoi il consiste.

Nn

Puisque la premiere intention de la Sage-Femme est d'avancer la Tête de l'enfant dans le Bassin, il faut coucher la femme à la renverse, de maniere que sa Tête soit basse, ce qu'on fait très-aisément avec ma Chaise en abbaissant le dossier, & élevant la partie anterieure du coussin, jusqu'à ce qu'il fasse un plan droit avec le dossier, de maniere que la Tête, & les Epaules, soient plus basses que le derrière. Dans cette situation le fond de la Matrice se releve, & donne à l'Orifice de l'Uterus plus de facilité d'entrer dans le Bassin, 1º. parce que les Intestins pesent moins sur lui, & le poussent moins vers la partie anterieure du Ventre; en quoi même il est souvent aidé par les efforts déplacés de la femme, efforts qu'elle fait toûjours, comme on le lui dit ordinairement, sans avoir égard à la situation de l'Uterus, & de l'enfant. 2°. Dans cette situation l'Uterus peut se repousser de plus en plus; parce que les Intestins se portent naturellement vers le côté du Corps le plus bas. Ayant ainsi placé la femme, on passe une main, aussi avant qu'il le faut, dans le Vagin, & on met l'autre sur le bas Ventre de la femme. Il est ici indifferent de se servir de la droite, ou de la gauche. L'une, & l'autre, operent aussi aisément, quand l'Uterus est directement en devant. Mais s'il inclinoit de l'un, ou de l'autre côté, le choix de la main ne seroit pas libre. Car, s'il inclinoit à gauche, il faudroit introduire la main gauche dans le Vagin, & s'il incline à droite, il faudra se servir de la droite, pour ranger l'Orifice de l'Uterus, & la Tête de l'enfant.

Voici maintenant la fonction de la main qui est dans le Vagin. L'on fait entrer près du bord superieur de l'Orifice de l'Uterus contre la Tête de l'enfant, ou même plus avant, l'extrémité de deux, ou trois doigts, pour faire un peu changer de place à la Tête de l'enfant, & l'amener à l'Orifice du Bassin, afin qu'elle puisse y tomber; mais il faut prendre garde de ne pas trop presser le Sommet; car, y ayant encore une ouverture considerable, on feroit mourir l'enfant fort aisément. Mais si l'Orifice de l'Uterus est déja si fortement affermi contre les Vertebres, ou la Courbure superieure de l'Os Sacrum, qu'il soit difficile de passer les doigts au-delà, il faut donner à la femme une autre situation, que celle que

nous venons de décrire.

C'est par une méchanique differente qu'on peut amener dans ce cas la Tête de l'enfant dans le Bassin. Il faut se servir ici du coussin le plus échancré, & faire asseoir la femme autant en devant qu'elle peut, le Corps un peu courbé en devant, afin que l'Uterus tombe dans le bas Ventre, autant qu'il est possible. On introduit alors la main dans le Vagin, de maniere que le bout des doigts passe, non dans l'Orifice de la Matrice, mais derriere le bord superieur. Je dis derriere l'Orifice, & non dedans; ce qu'il faut bien remarquer. Les doigts doivent être placés de maniere que leur partie interne touche immediatement l'Orifice de l'Uterus, & mediatement le Sommet de la Tête de l'enfant. Ils doivent être écartés l'un de l'autre, en sorte qu'ils s'ajustent à la rondeur de l'Orifice, ou de la Tête de l'enfant. L'exterieur de la main, & des doigts, doit être tourné, & appuyé contre la Courbure superieure de l'Os Sacrum. Une main étant ainsi placée, l'autre se met sur le Ventre, comme nous l'avons dit plus haut; alors on renverse doucement la femme en arriere, jusqu'à ce que sa Tête soit plus basse, que le bas du Tronc. Jusqu'alors la main, qui est dans le Vagin, est demeurée immobile. Mais tandis que celle, qui est sur le Ventre, repousse adroitement le fond de l'Uterus, afin de lui faire recouvrer, autant qu'il est possible, sa direction naturelle, la main qui est dans le Vagin, se sentant pressée par la Matrice, qui tombe sur elle, fait alors un leger mouvement de l'extrémité des doigts, afin que ces secousses legeres fassent tomber en bas la Tête de l'enfant. Aussi-tôt que la main qui est dans le Vagin s'apperçoit que l'Orifice commence à tomber, elle doit gliffer aussi en enbas, en saisant à chaque sois un mouvement qui la porte en devant. Il faut recommencer cette manœuvre, jusqu'à ce que l'Orifice, & la Tête, débarrassés, répondent à la Cavité du Bassin. Alors tout est disposé pour faire avancer l'enfant dans le Vagin.

Cette Operation est sûre, & même aisée, pour une main experimentée. Car l'Orifice de la Matrice, & le Vagin, sont tellement ajustés, que le premier avance d'un bon doigt, quelquesois même d'un bon pouce dans le Vagin; ainsi on peut aisément y appuyer les doigts. Mais il faut bien pren-

dre garde de blesser le Vagin, ou de rompre son adherence avec l'Orifice de l'Uterus; comme il peut arriver à une
main mal-adroite. Il faut aussi repousser avec précaution le
Fond de l'Uterus, non pas de haut en bas; car on le serreroit davantage contre les Os Pubis; mais de bas en haut;
pour le renverser en arriere, si faire se peut. Il faut appuyer
la main autant que la semme le peut soussir. Mais il faut
bien remarquer qu'on ne doit pas essayer de repousser l'Uterus, que la main, qui est dans le Vagin, ne soit affermie
dans une situation convenable; & ensin, que toutes les deux
doivent concourir à la même action. Si l'on ne réüssit pas
la premiere sois, il faut recommencer, & ne cesser, que
quand on sent la Tête de l'ensant couronnée, c'est-à-dire,
qu'on peut toucher tout autour l'Orifice de l'Uterus. On
peut alors s'assurer d'un heureux succès, & esperer que les

douleurs expulsives ne seront pas inutiles.

Jusqu'à present la femme a été purement passive ; parce que non-seulement ses efforts auroient été inutiles, mais auroient même troublé l'Operation. Mais me dira-t-on, s'il en est ainsi, que doit faire une femme qui se sent attaquée. de douleurs? Comment pourra-t-elle s'empêcher d'en suivre les mouvemens? Je répons, qu'elle ne peut empêcher les attaques des douleurs, mais qu'elle est la maîtresse de ne point les seconder, ou pour le moins, de ne point faire des contractions trop violentes; & c'est ce qu'une Sage-Femme entenduë doit lui recommander expressément. Lorsqu'elle sent l'attaque des douleurs, ce qui lui arrive ordinairement plûtôt qu'à la femme, lorsqu'elle y fait attention, ayant la main sur l'Orifice de la Matrice, elle doit s'arrêter, & ne faire aucune tentative, que la douleur ne soit passée; mais aussi-tôt elle doit pousser, attirer, conduire, comme nous l'avons dit plus haut, & ne point rester dans l'inaction, jusqu'à ce que les douleurs recommencent.

On s'étonnera peut-être que je prétende qu'une Sage-Femme attentive sente le commencement des douleurs avant la semme même; cela est en esset surprenant, mais vrai; & c'est même une grande commodité pour un habile Operateur, qui sçait par ce moyen le tems propre pour agir, & n'abandonne pas la Nature à elle-même, ou ne se repose pas entierement sur son Art, quand une Operation demande la réunion des deux puissances. Dans le cas present on doit agir quand la Nature est dans l'inaction, & se reposer, lorqu'elle opere. Ainsi la Sage-Femme sentant approcher l'accès des douleurs, doit avertir la semme de ne les point seconder, de peur de mettre plus à l'étroit la Matrice, & l'ensant.

Mais, me dira-t-on, comment l'Operateur sent-il le commencement de l'accès? Je sçais bien que je m'en apperçois à merveille, & même j'en avertis ordinairement la semme, en y ajoutant, si elle doit seconder la Nature, ou non; mais il ne m'est pas aussi aisé de donner une idée claire de ma sensation. La voici à peu près. On sent dans l'Orisice de la Matrice un leger mouvement de compression, ou de contraction, que l'on n'observe, que quand il se passe certain mouvement dans les Muscles, & qu'un plus grand nombre d'esprits, étant déterminé vers leurs nerfs, les oblige à faire de fortes contractions, & de comprimer la Matrice, ce qu'on appelle en terme d'Art, Douleur. Ceux donc qui sçavent distinguer ce mouvement des autres, sçavent aussi prévoir les douleurs.

Il est à propos d'avertir ici les Sages-Femmes que, lorsqu'elles ont les doigts rangés, comme nous l'avons dit, autour de l'Orifice de l'Uterus, elles ne leur doivent pas donner trop de mouvement, ni les mener d'un endroit à l'autre, lorsqu'elles touchent le bord interieur de l'Orifice; car cela aiguilloneroit les douleurs, dont nous avons remarqué que la femme en cet état n'a pas besoin. Il faut donc y saire une serieuse attention. Pour moi je suis convaincu par des experiences résterées, que les differentes manieres d'operer excitent differentes sensations, & peuvent causer les douleurs du Travail, ou les éteindre, comme on le verra dans

la fuite.

Quand on a réussi à amener heureusement la Tête, & l'Orifice dans le Bassin, il faut tourner ses vûës du côté de l'ensant, & lui faciliter le passage, autant qu'on le peut; & d'abord on relevera un peu la Tête de la semme, sur-tout, si elle restée quelque-tems à la renverse, avant d'avoir pû amener l'Orifice dans le Bassin. Car cette situation est très-in-

commode, & même douloureuse pour la femme. En effet on ne peut-être long-tems, le Corps, & la Tête ainsi renversés, sans que le poids des Intestins n'empêche le mouvement du Diaphragme, & par consequent la respiration. Mais si la femme n'a pas été long-tems renversée, ou si elle n'en est que legerement incommodée, car il en a qui souffrent cette situation plus aisément que d'autres, il faut encore l'y laisser pendant quelque-tems, & l'avertir de seconder de toutes ses forces les douleurs qui viendront par la suite. Car en poussant la Tête de l'ensant contre l'Orisice de l'Uterus, elles ne peuvent manquer de l'élargir, & en même-tems

d'avancer la Tête petit à petit.

L'attention de la Sage-Femme doit être alors d'empêcher l'Orifice de tomber avec le Sommet de la Tête de l'enfant dans la Courbure inferieure de l'Os Sacrum. Si ce malheur arrive, c'est un embarras extraordinaire, pour l'en faire fortir. Car dans la situation presente de la Matrice, il est bien different que la Tête y tombe seule, ou qu'elle y pousse, & presse aussi l'Orifice de l'Uterus. Car dans l'état des choses, il est extrêmement difficile d'en faire sortir la Tête, & cependant il y a nécessité que l'Orifice, & la Tête, y tombent ensemble, plûtôt que de passer. Si la Sage-Femme ne sçait pas cela, elle laisse tomber l'un, & l'autre. C'est un usage recu parmi elles, & dans mille à peine en trouvera-t-on une à qui cette verité soit connuë. C'est cependant ce qui coute la vie à tant de meres, & d'enfans; à moins qu'on ne se resolve à donner la mort à l'enfant, pour fauver la mere. Il faut donc ouvrir la Tête de l'enfant, & après en avoir fait fortir le Cerveau, la tirer avec des Pinces; ou bien employer le Tire-Tête, que son Auteur se glorisie si fort d'avoir inventé, parce qu'on n'est pas obligé avec cet Instrument d'ouvrir entierement la Tête de l'enfant; ou bien enfin jetter deux Crochets dans les Yeux, dans les Oreilles, ou dans quelqu'autre partie de la Tête, pour arracher l'enfant, qui ne peut survivre, que de quelques momens, si on a eu le bonheur de ne le point faire mourir dans l'Operation, sans parler des tourmens qu'on fait souffrir à la mere. Les admirables expediens! Cependant onne

SUR LES ACCOUCHEMENS. 287 balance pas à y recourir sous le prétexte de la mort de l'enfant; & après on vous dit froidement, j'ai fait de mon mieux: le mal étoit irremediable, l'enfant ne pouvoit pas descendre; l'Orifice restoit trop élevé. Mais si l'on ne peut apporter de remedes, quand l'Orifice est si élevé, en apportera-t-on quand il fera tombé dans la Courbure Inferieure de l'Os Sacrum? Beaucoup moins: & la science du plus habile Accoucheur se borne à employer des Crochets, des Couteaux, des Tenailles, ou des Tire-Têtes, pour faire mourir l'enfant, & le tirer ou entier, ou par morceaux. Car, à quoi se déterminer, qu'à suivre un usage bien établi, sur le principe, qu'il vaut mieux qu'un meure que deux, & sauver la mere, en faisant mourir l'ensant, que de la perdre avec lui? La triste nécessité! La fatale ignorance, de ne sçavoir donner de bonne heure les secours nécessaires! Mais s'en faut-il prendre aux Sages-Femmes, qui ne sçavent pas mieux? Jusqu'à present on n'a point bâti l'Art d'accoucher fur des fondemens certains, & Mathematiques, faut-il donc s'étonner, qu'elles soient demeurées ensevelies dans les tenebres d'une ignorance si crasse?

Pour prévenir ce mal, il faut que la Sage-Femme fasse tous ses efforts pour soutenir l'Orifice de l'Uterus, & pour l'empêcher de tomber, afin que la Tête se découvre, & tombe sans être enveloppée de la Matrice. En ce cas, il est beaucoup plus aisé de la débarrasser, & de la faire passer, que si elle s'arrêtoit contre l'Os Sacrum enveloppée de la Matrice. Si c'étoit la Membrane qui se presentât au lieu de la Tête, il faut operer, comme si c'étoit la Tête, c'est-à-dire soutenir l'Orifice, & l'empêcher de tomber, en prenant garde d'empêcher les Eaux de prendre leur sigure, & aussi de rompre la Membrane. Pour cet esset, il faut assez étendre les doigts, pour qu'ils n'appuyent que sur les bords de l'Orifice, & non pas sur la Membrane, & continuer cette Operation jusqu'à ce qu'elle se déchire; après quoi il faut traiter la Tête,

comme nous l'avons dit.

Mais, me dira-t-on, il y a bien de la difference entre parler, & executer. Tout ne réuffit pas felon notre idée. Qui peut connoître aussi clairement tout ce que vous marqués? Quand même on le feroit, les femmes se prêteront-elles à

ces Operations, elles qui veulent qu'on n'employe qu'un doigt, ou deux tout au plus, pour les Toucher, en prenant même bien garde de leur faire le moindre mal? Car elles ne veulent rien souffrir, & les femmes riches, moins que les autres. Je scais qu'il y a une extrême difference entre parler, & executer, & que l'un est beaucoup plus aisé, que l'autre. Je sçais encore, que ce n'est qu'avec beaucoup d'attention, & de peine, qu'on executera tout ce que je conseille. Je sçais même que les femmes sont délicates, & très-impatientes, qu'elles s'épargnent elles-mêmes, & veulent que les autres en fassent autant; de plus, qu'il seroit injuste, & cruel, de les faire fouffrir inutilement. Mais je sçais aussi, que mes préceptes sont fondés sur l'experience, & que pour l'ordinaire les femmes les plus délicates, qui ont de la raison, ne sont point si rebelles, quand on leur fait voir le danger qu'elles courent, & que ce qu'on leur propose est le seul moyen de leur épargner beaucoup de douleurs inutiles, qu'elles ne peuvent échapper, si elles ne sont assez dociles pour permettre de les secourir à tems. Mais si, malgré ces raisons, elles persistent dans leur opiniatreté, malheur à elles: on ne doit point s'en prendre aux personnes qui leur ont offert les secours nécessaires.

Quand la Membrane est rompuë, & que le Sommet de la Tête de l'enfant est sorti en partie, il n'est plus besoin de foutenir, comme auparavant, l'Orifice de l'Uterus. Il faut le laisser tomber avec la Tête au-delà de la Courbure de l'Os Sacrum. La Tête passera beaucoup plus aisément, que si elle étoit encore enveloppée de la Matrice. Pour faire fortir l'enfant, il faut, comme au commencement, que la Sage-Femme employe les deux mains, l'une appliquée interieurement, l'autre exterieurement; mais ce n'est qu'avec jugement qu'elle doit s'en servir. Il ne faut plus attendre que les douleurs soient passées, pour mettre les mains en œuvre, comme je le disois il n'y a qu'un moment; c'est au contraire dans le tems de l'accès, qu'il faut travailler, & finir, quand il est sur son declin; c'est pourquoi la Sage-Fennne ne doit pas se contenter d'observer le tems des douleurs; mais elle doit avertir chaque fois la femme de les seconder de toutes

SUR LES ACCOUCHEMENS. toutes ses forces, afin que l'enfant poussé plus fortement avance davantage. Pendant ce tems la Sage-Femme, ayant une main dans le Vagin, le dos tourné vers le Rectum? avancera le bout des doigts, le plus qu'elle pourra, sous la Tête de l'enfant, prenant garde cependant de ne point trop la presser, & tiendra la main immobile dans cette situation, jusqu'à ce qu'elle sente approcher les douleurs. Elle mettra l'autre sur le Bas-Ventre, à l'endroit à peu près où se trouve le Fond de l'Uterus; & quand les douleurs commenceront, elle fera agir les deux mains, de maniere que celle qui est dans le Vagin pousse le Coccix en arrière, & celle qui est en dehors repousse doucement en haut le Fond de la Matrice, & en même-tems l'Orifice vers le Bassin. Je dis doucement; ce qui doit s'entendre du commencement de l'accès des douleurs; car, à proportion qu'elles augmentent, la Sage-Femme doit presser plus fort.

Il faut cependant prendre garde que la pression qui se fait sur le Ventre ne doit jamais être violente, mais trèsmoderée; au lieu que celle qui se fait sur le Coccix doit être de toutes les sorces de la Sage-Femme, en faisant attention cependant: 1°. Que ce grand esfort ne se doit saire y que quand la sorce de l'accès oblige la semme de contracter sortement les Muscles du Bas-Ventre, & qu'il doit cesser avec les douleurs: 2°. Que la main soit couchée de plat sur le Coccix, & non pas les doigts à moitié stéchis, de crainte, que les Jointures ne blessent la semme: 3°. Que la main soit autant étenduë, qu'elle le peut-être, asin que la pression soit égale de toute part. En observant ces trois conditions, la Sage-Femme peut employer toutes ses forces, sans craindre de faire du mal à la semme; au contraire, elle la soulagera

On me dira peut-être qu'une pression aussi violente peut déchirer quelque partie, ou faire au Rectum une contusion assez violente, pour y attirer la mortification; & l'on s'appuyera sur differentes histoires de semmes, à qui on a déchiré l'Orifice de l'Uterus, ou celui du Vagin jusqu'à l'Anus. Je répons que ma pratique n'expose à aucun de ces inconveniens. Car le déchirement de l'Orifice de l'Uterus, ou du

beaucoup.

Vagin, ne vient que du tiraillement qu'y font les doigts des Operateurs; mais dans cette pression generale que je con-

seille, il n'y a rien à craindre.

Mais ce n'est point assez de reculer le Coccix; il faut en même-tems laisser couler la main en enbas. Par ce moyen, à chaque douleur considerable, on s'appercevra que l'enfant avance. Il est vrai qu'en laissant couler la main, on la retire de dessous la Tête de l'enfant; mais n'importe: aussi-tôt que l'accès est fini on la remet, & quand il revient, on recommence à presser le Coccix, en glissant la main comme auparavant. Si l'on fait bien cette Operation, on verra sensiblement combien elle donne d'aisance à l'ensant, & combien elle lui élargit le passage. La main qui presse exterieurement n'est point inutile; puisqu'elle pousse fortement l'enfant, & l'Uterus en bas. Il ne faut ici négliger aucun avantage ; car ce qui fait la difficulté du passage de l'enfant, n'est pas la petitesse de l'Orifice de l'Uterus, ou du Bassin, mais se peu de facilité qu'ont les douleurs pour comprimer la Matrice, & le resserrement de l'enfant dans la partie superieure de l'Uterus, ce qui fait qu'il a de la peine à avancer, jusqu'à ce que le haut de son Corps ait passé la Courbure tortueuse de l'Os Sacrum, après quoi, il fort très-aisément.

Dès que la Sage-Femme a reçu l'enfant entre se bras, elle doit lui lier le Cordon, & le couper, ou bien, laissant faire cette Operation à un autre, remettre la main dans la Matrice, pour faire l'extraction du Placenta, & la remettre dans sa place, ayant soin qu'elle se contracte, & se ferme bien. Si l'on manque à cela, la Matrice s'emplit souvent de sang, qui, s'étant caillé, y reste ensermé, & cause par la suite des délires, des insomnies, siévres continuës, hemorragies considerables, & la mort même; accidens qu'on attribuë ordinairement à la longueur d'un travail pénible, & qui viennent le plus souvent du peu de soin qu'on a de nettoyer la Matrice, & de la bien refermer. Je sçais bien qu'il peut y avoir d'autres causes de la mort; mais je suis convaincu, que c'est une des plus ordinaires. Ainsi une Sage-Femme attentive peut sort

bien y mettre ordre.

Il est du devoir de la Sage-Femme, aussi-tot après l'ex-

SUR LES ACCOUCHEMENS. traction du Placenta, de remettre la main dans la Matrice; & de lui rendre doucement sa situation ordinaire, c'est-àdire, d'en relever le Fond, & d'amener l'Orifice un peu enbas. Elle doit y laisser la main jusqu'à ce que la Matrice se contracte autour ; ce qui ne manque pas de se faire, à moins qu'elle ne soit roide comme une planche, comme il arrive quelquefois; mais rarement. Il ne faut pas en ce cas y laisser la main jusqu'à ce qu'elle se ferme; mais il faut examiner avec attention l'Accouchée, pour voir si quelques mauvais simptomes n'indiqueront pas par la suite, qu'il s'est amassé du saug dans la Matrice; car il faudroit la nettoyer. Mais si elle est de l'épaisseur ordinaire, elle se contractera promptement, & beaucoup plus aisément, que si elle étoit extrêmement mince, au quel cas elle se colleroit à la main comme un linge moüillé. La Matrice étant refermée, il faut retirer la main, & avec elle ce qui s'y trouve encore d'étranger, afin qu'étant bien nette, elle se ferme entierement.

Nous avons fait voir jusqu'à present ce qu'il faut faire lorsqu'on est appellé au commencement du travail, à une femme, dont la Matrice est renversée en avant dans la capacité du Bas-Ventre, pour faire sortir l'enfant à la maniere accoûtumée, & fans le retourner; mais si une Sage-Femme par ignorance, ou autrement, laisse tellement la Nature à ellemême, que la pointe de la Matrice soit tombée dans le Bassin, que son Orifice, & la Tête de l'enfant soient tombés dans la Courbure inferieure de l'Os Sacrum, que la Membrane soit rompuë, & la Tête de l'enfant peu découverte, enfin que les forces de la femme soient fort abbatuës, on demande ce qu'il convient de faire dans l'état des choses. Je répons d'abord, qu'un Accouchement de cette espece demande plûtôt la main d'un habile Accoucheur, que celle d'une Sage-Femme, quoiqu'elle puisse se tirer d'affaire avec beaucoup d'experience.

2°. Voici l'état des choses. La Tête de l'enfant est peu découverte, & elle est affermie dans la Courbure inserieure de l'Os Sacrum. Or il est visible que, dans cette situation, la Tête de l'enfant ne peut faire d'effort contre l'Orifice; d'où je conclus qu'il n'avancera pas, tant qu'il restera dans cette

Qoij

situation. Pour l'en faire changer, voici comme il s'y faut prendre. Il faut que la femme s'appuye sur les Genoux, & les Coudes, la Tête basse. Que ce soit sur un Lit bas, ou sur des coussins mis à terre, cela est indifferent; mais il faut qu'elle ait les Coudes tellement appuyés, qu'ils demeurent immobiles. C'est ce qu'on fait aisément, si elle les affermit contre le dossier d'une Chaise renversée, dont les pieds, qui seront par consequent élevés, seront appuyés contre la muraille. Sans ce secours il seroit difficile que la femme pût être ferme.

Ce qui détermine à mettre la femme dans cette situation; c'est-à-dire, la faire appuyer sur les Genoux, & sur les Coudes, & la Tête basse, c'est asin que le poids de la Matrice la pousse du côté du Diaphragme, & la retire par consequent de la sinuosité du Coccix. Pour qu'elle recule, & plus promptement, & plus aisément, on passe la main, ou les doigts dans le Vagin entre le Rectum, & la Tête de l'enfant, & on repousse l'Uterus, jusqu'à ce que son Orifice soit reculé, de forte que la main ait affez de place pour le soûtenir, & l'empêcher de tomber; par ce moyen on donne à la Tête de l'enfant la facilité de faire effort contre lui, & de l'ouvrir jusqu'au point de la laisser à découvert pour la plus grande partie; & cependant il faut avoir soin d'empêcher l'Orifice de retomber dans la Courbure inferieure de l'Os Sacrum. La Matrice étant ainsi repoussée, on achevera de faire sortir l'enfant, comme nous venons de le dire. Mais il est inutile de le repeter.

Quoiqu'on conçoive parfaitement que l'on peut procurer par cette manœuvre la fortie de l'enfant, & qu'un Accoucheur habile en vienne quelquefois à bout, pourvû que la femme ait encore affez de forces, & de douleurs, on peut avoir recours à un autre moyen, si l'on apprehende que l'un, & l'autre manque à la femme. Et pour cela, on la placera, comme on vient de le dire, & on attirera l'Orifice de la Matrice affez avant dans le Bassin, pour pouvoir l'ouvrir commodément, & y introduire ensuite la main. Ayant alors reculé la Tête de l'enfant, on en cherche les Pieds; & ayant getourné l'ensant, on les amene à l'Orifice, observant, au-

tant qu'on le peut, que leur pointe soit tournée vers le Rectum de la mere. Ayant amené les Pieds à l'Orifice, il n'est plus besoin que la semme reste dans la même situation; au contraire, il faut la coucher sur le Dos, & l'avertir de se préparer à faire des essorts considerables, quand il le faudra. Pendant ce tems l'Accoucheur, la main toûjours dans le Vagin, & tenant les Pieds de l'ensant, les doit tirer jusqu'à ce que les Fesses, & le Ventre soient sortis. Alors appuyant une main sur le Ventre de l'ensant, & l'autre sur le Dos, il sera faire des contractions violentes à la semme, comme si elle sentoit des douleurs, & pendant ce tems il tirera continuellement, & cependant doucement, jusqu'à ce que la Tête, & les Bras soient sortis.

Après avoir parlé des secours qu'on peut donner aux semmes dont les enfans se presentent bien, c'est-à-dire, la Tête la premiere, dans une Matrice tombée en avant, il saut parler de ceux qui s'y presentent mal. Car, comme l'enfant peut se presenter mal dans quelque situation de la Matrice que ce soit, il peut en arriver de même dans celle-ci, c'est-à-dire, qu'il peut presenter à l'Orisice la Main, le Pied, le Coude, le Cordon, le Menton, le Visage, les Fesses, ou quelqu'autre partie. Il saut donc qu'une jeune Sage-Femme sçache à quels signes elle reconnoîtra ces mavaises situations, & comment

elle doit secourir les enfans qui s'y trouveront.

Pour ne pas ennuyer le Lecteur, je dirai en peu de mots que ces differentes situations se connoissent au Toucher; comme nous l'avons remarqué plus haut. Il ne saut pas même s'embarrasser beaucoup de connoître au juste quelle partie se presente à l'Orisice d'une Matrice ainsi placée. C'est asser pour la Sage-Femme de sçavoir que ce n'est pas la Tête, pour se déterminer à tirer l'enfant par les Pieds. Il est donc inutile qu'elle balance, si elle se croit en état de sortir de ce pas avec honneur; sans quoi il saut avoir recours à un Accoucheur habile, qui le sasse, pendant que la mere, & l'ensant ont encore leurs forces, que la Membrane ne s'est point encore ouverte, & que l'Orisice est encore suspendu dans la partie superieure du Bassin. Ayant donc fait asser la semme droite sur le devant du çoussin le plus échancré, qu'on aura-

OBSERVATIONS.

mis à la Chaise, il introduira la main dans le Vagin, & disposera l'Orifice de l'Uterus, de maniere qu'il puisse l'ouvrir, ce qui est beaucoup plus aisé, que si la Tête de l'enfant se presentoit la premiere; après quoi il fera entrer successivement les cinq doigts dans l'Orifice de l'Uterus, & l'ayant sussissement ouvert, pour y pouvoir passer la main, il déchirera la Membrane, s'il n'aime mieux attendre qu'elle s'ouvre d'ellemême; il cherchera alors les Pieds, & les amenera à l'Orifice, ayant soin que leur pointe soit tournée du côté du Rectum de la mere, & tirera l'enfant, comme nous l'avons dit plus haut, en parlant de cette espece d'inclinaison de la Matrice.

On me demandera peur-être pourquoi dans cette espece d'Obliquité de la Matrice je conseille de tirer sur le champ les enfans par les Pieds, pendant que je disois toute à l'heure que l'on faisoit sortir la Tête la premiere ceux qui se presentoient ainsi, quoique ces enfans dans cette situation de la Matrice sortent avec tant de peine, & de danger. Je répons que dans cette situation de la Matrice, & des enfans, il est plus aisé de les retourner, que s'ils avoient presenté la Tête, & qu'ils passent assez aisément, s'ils presentent à l'Orifice la Tête, ou les Pieds. Cependant quoique suivant mes nouvelles découvertes sur l'Obliquité de la Matrice, il soit vrai, & sûr, qu'il est beaucoup moins dangereux, & plus aifé de rirer l'enfant par les Pieds au commencement du travail, que de souffrir qu'il passe la Tête la premiere, j'ai dit aussi, pour ne point heurter de front tous les Auteurs qui ont écrit, & pour ne point aller d'une extrémité dans une autre, qu'on pouvoit le laisser passer la Tête la premiere lorsqu'il se présentoit ainsi; d'autant plus que cette Obliquité de la Matrice est la plus commode des quatre principales inclinaisons que nous avons remarquées, & que l'enfant peut venir en vie, s'il est promptement, & bien secouru. Mais il faut convenir que peu de personnes sont en état de donner en pareil cas les lecours nécessaires.

Cependant pour dire vrai, quoique je pratique le contraire, j'estime que dans quelque espece d'Obliquité de la Matrice que ce soit le moyen le plus sûr, le plus aisé, & le moins douloureux, est de tirer les ensans par les Pieds dès le

SUR LES ACCOUCHEMENS. commencement du travail, avant, ou aussi-tôt après l'écoulement des Eaux, dès qu'on est certain que les douleurs que fent la femme sont celles du travail. Si l'on suivoit cette méthode, comme j'espere qu'on le sera quelque jour, on conserveroit une multitude incroyable de femmes, & d'enfans, victimes malheureuses d'un usage contraire. Enfin il faut ajoûter que l'Obliquité de la Matrice, dont nous venons de parler, permet plus aisément la sortie de l'enfant la Tête la premiere, que celles qui feront la matiere des Chap. suivans.

#### CHAPITRE XLVII.

De l'Accouchement difficile, parce que la Matrice est trop renversée contre les Vertebres.

TE sçais par experience, & tous ceux qui pratiqueront avec Jattention le sçauront de même, que le Fond de l'Uterus, changeant de place, se trouve quelquesois si renversé en arriere, qu'il est couché contre l'Épine du Dos; ce qui non feulement releve trop son Orifice, mais le rend encore tellement Oblique, qu'il n'est plus sur la même ligne que le Vagin. Il y a plus: la partie superieure du Vagin se courbe, & se coude de maniere, qu'elle approche de la figure d'une Equierre, plûtôt que d'une ligne droite. Cette inclinaison est plus, ou moins grande, selon que la Matrice est plus, ou moins pressée contre les Vertebres, ou que les Reins de la

femme sont plus, ou moins courbés.

Il est de nécessité que cette mauvaise situation de la Matrice cause un Accouchement difficile, à moins qu'une main habile, & alerte n'y remedie dès le commencement. C'est pourquoi il faut que la Sage-Femme apporte toute son attention, & tous ses soins, pour connoître aussi-tôt, si la Matrice est ainsi située, afin qu'elle donne à la mere, & à l'enfant, dès les premiers accès de douleurs, les secours convenables. Elle doit bien se garder de perdre le tems mal-à-propos, comme le font plusieurs d'entr'elles, qui ne sont point instruites des Obliquités de la Matrice; si elles ne veulent, comme elles, donner la mort à la mere, & à l'enfant. Ce

qui n'arrive que trop souvent.

Dans la direction de l'Uterus, dont nous parlons, il est de toute nécessité que la Tête de l'enfant, quelque bien tourné qu'on le suppose, aille s'arrêter contre les Os Pubis. Car les efforts de l'enfant pour fortir, & les douleurs expulsives I'y poussent avec violence, & I'y collent d'autant plus qu'il y reste davantage. Dans cet état il est aisé de concevoir que comme la Tête ne peut tomber dans la Cavité du Bassin, les efforts de la mere ne peuvent la faire sortir, si on ne l'éloigne préalablement des Os Pubis.

Il arrive souvent qu'une semme ne peut accoucher après un travail de deux, trois, & même quatre jours. On voit souvent que les douleurs, quelquesois très-sortes, sur-tout au commencement, fatiguent tellement la mere, qu'elle donne fouvent la mort à son enfant sans le sçavoir. C'est à l'ignorance de la Sage-Femme qu'il faut s'en prendre. Il arrive enfin que sans douleurs, ou les douleurs étant très-foibles, la mere mourante se délivre souvent d'un enfant mort; ce qui est un

effet d'une Providence particuliere, qui veut sauver la mere, & qui cependant n'y réussit pas toûjours.

On ne peut éviter ces funestes accidens, sans en connoître la cause, & sçavoir le moyen de les prévenir. Lorsqu'une main ignorante Touche une femme en travail, & qu'elle ne sent pas la Tête qui est arrêtée contre les Os Pubis, elle dit à la femme, & aux assistans, que la Tête est encore trop élevée, pour pouvoir y atteindre, & qu'il faut se donner patience, jusqu'à ce qu'elle soit tombée; & elle attend ainsi paisiblement une chose qui ne doit pas arriver. Ou bien si, quand elles Touchent, elles sentent au travers de la substance de l'Uterus une rondeur ferme qui se presente, & qu'elles prennent avec raison pour la Tête; l'enfant est bien tourné, disent-elles : il ne faut que des douleurs pour le faire sortir. Mais les douleurs viendront en vain, tant que l'enfant sera arrêté; & cependant elles attendent toujours leur effet, & la mere, & l'enfant, destitués de secours, payent de leur vie ce suneste retardement. Cette faute de la Sage-Femme ne vient que de ce qu'elle ne sçait point connoître par le Toucher la situation de l'Uterus, & du Vagin, ni distinguer l'Orifice de l'Uterus des parties de l'enfant qui s'y presentent, ou de la Membrane qui ren-

ferme leurs Eaux; ce qu'elle devroit sçavoir; puisque cette connoissance la conduiroit à celle de la situation de l'enfant, & consequemment à celle des secours, qu'il convient de lui donner.

Il faut donc commencer par faire voir quels sont les signes que l'Attouchement fournit de la situation de la Matrice. dont nous parlons. Les voici. On n'en pourra point toucher l'Orifice, ou on n'en touchera qu'une petite partie, à moins qu'il ne soit déja fort ouvert, auquel cas, on pourra toucher une portion de sa circonference. En voici la raison; c'est qu'une partie de l'Orifice sera collée par la Tête de l'enfant contre les Os Pubis. Ainsi tout le bord superieur ne pourra se toucher; & pour toucher l'inferieur, il faudra conduire les doigts avec dexterité entre le Col de la Vessie, & l'Orifice de l'Uterus. Car si on les coule le long du Rectum, on ne trouve qu'un sac fermé, qui resiste au toucher; ce qui fait croire à une personne ignorante, que c'est la Tête de l'enfant, sans faire attention qu'elle est encore enfermée dans la Matrice, & que c'est en vain qu'on s'attend qu'elle descendra. Mais une Sage-Femme habile suit un autre chemin. Elle glisse les doigts le long du Col de la Vessie, & trouve auprès de lui un bord en croissant, qui est celui de l'Uterus, & en passant les doigts entre lui, & les Os Pubis, elle rencontre une partie ronde, mince, & dure, qui est la Tête de l'enfant; d'où elle conclud surement, que le Fond de l'Uterus est trop renversé contre les Vertebres. Or sçachant certainement que plus la Tête de l'enfant est pressée, & resserrée par les douleurs contre les Os Pubis, & plus il est difficile de l'en éloigner; sçachant encore qu'elle peut s'y casser, accident suivi d'une mort prompte de l'enfant, elle sera tous ses efforts, pour lui donner promptement secours. Voici ce qu'il faut observer pour le bien faire.

1°. Aussi-rôt que la Sage-Femme s'appercevra de cette inclinaison de la Matrice, elle empêchera la semme de seconder les douleurs, & l'engagera même à se contraindre le plus qu'elle pourra, jusqu'à ce que la situation de l'ensant soit rectifiée, & qu'elle avertisse qu'il est tems d'aider la

Nature,

2°. Il faut faire uriner la femme sur le champ , s'il est possible, asin de décharger la Vessie, & de ne point risquer de la blesser en la pressant; soit que la pression vienne de la part de la Tête de l'enfant, soit qu'elle vienne de la main de la Sage-Femme, lorsqu'elle sera effort pour debarrasser la Tête. Si les douleurs sont encore soibles, & si la Membrane n'est point ouverte, on peut donner un lavement doux, pour éloigner tous les obstacles, autant qu'il se peut faire.

3°. Il faut situer la Femme d'une maniere convenable pour la secourir commodément, c'est-à-dire, la coucher de plat sur le Dos sur la chaise, en cas que l'enfant ne soit pas fortement pressé contre les Os Pubis, comme il arrive au commencement du travail; car s'il l'étoit trop, il vau-droit mieux baisser d'avantage le haut du Tronc, asin que

la Matrice, & l'enfant, reculassent plus aisément.

4º. Il faut reculer en arriere, ou vers le Rectum, le bord de l'Orifice de l'Uterus, en le prenant assez délicatement, pour ne le pas-blesser, avec les doigts de la main la plus commode pour faire l'Operation. Il ne faut cependant pas faire agir celle qui sera dans le Vagin, qu'on n'ait appliqué l'autre à l'exterieur un peu au-dessus des Os Pubis, qui d'abord repoussant un peu en arriere, & ensuite en enbas la Tête de l'enfant, pendant que celle du dedans attire l'Orifice vers le Rectum, facilitera beaucoup sa réduction. Lorsqu'on sentira que l'Orifice, & la Tête commencent à tomber, il faut avertir la femme de lever un peu le haut du Tronc, sans cependant remuer le bas, c'est-à-dire de se baisser autant qu'elle pourra en avant, comme si elle vouloit se lever, & se courber pour aller à la selle. Pendant ce tems la Sage-Femme tiendra ses mains fermes dans les situations que nous venons de décrire, & se préparera à pousser la Tête en avant, & en enbas, pour la faire tomber droit dans le Bassin, en mêmetems que la femme, en fléchissant le Tronc, leve, & pousse en avant les Pieds de l'enfant, & le Fond de la Matrice.

5°. La Tête étant débarrassée de l'obstacle qui l'arrêtoit; il faut avertir la femme de cooperer avec toutes les douleurs, asin de faire avancer l'ensant, le plus qu'il est possible. C'est pourquoi on relevera assez le dossier, pour que la semme soit presque assis, ou elle se mettra sur les Genoüils;

& s'appuyera fur les Coudes.

6°. Mais s'il y a long-tems que l'enfant est dans cette situation, & s'il est affermi contre les Os Pubis, il faut renverser la femme sur le Dos, la Tête fort basse, & le bas du Corps plus élevé, & tâcher de baisser la Tête, comme nous l'avons dit. Mais il faut commencer par la repousser un peu en haut. Car les Os Pubis y sont quelquesois une impression, un sillon, qui empêche de la baisser, sans la blesser, à moins de ne l'avoir repoussée auparavant.

7°. Si la Membrane est déja ouverte, & que l'Orifice de l'Uterus se soit fort élargi, on sera passer les doigts entre le bord de la Matrice, & les Os Pubis, & on sera ensorte de les introduire entre l'Orifice, & la Tête, les appuyant, ou au Sommet de la Tête, ou sur le bord superieur de l'Orifice,

& l'on tâchera de l'attirer en enbas.

Pour executer cette Operation, il faut, comme dans tous les Accouchemens difficiles, un jugement sain, & une main dextre, & délicate. Ce seroit mal-à-propos qu'on se sieroit sur la bonté de l'Auteur de la Nature. Les Loix generales qu'il a faites pour la conservation de tous les Etres, n'auroient pas ici plus d'application, & d'efficace, que dans le cas d'un Vigneron, ou d'un Laboureur, qui ne planteroit point de Vignes, ou ne semeroit point, ou qui après avoir fait l'un, ou l'autre, abandonneroit son ouvrage à la Providence, sans se donner la peine de lui donner les saçons nécessaires. Ce n'est point s'en désier, que de donner ses soins à la conservation de ses ouvrages.

Mais si l'enfant est trop comprimé, ou s'il a la Tête trop grosse, de maniere que ce ne soit qu'avec beaucoup de peine de la part de la Sage-Femme, & de douleurs du côté de la mere, qu'on puisse esperer de l'amener dans le Bassin, ce qui arrive assez souvent dans l'état des choses, j'estime qu'il faut prévenir le danger, en tirant l'ensant par les Pieds. Mais ce travail est plus convenable à un homme qu'à une semme, à moins qu'elle n'ait le jugement prompt, & la main sorte, & alerte, Il saut donc appeller un Accoucheur, qui connoît

Ppij

mieux, que les Sages-Femmes, la structure des Parties internes des Femmes. Et il doit s'attendre à travailler; car ce n'est qu'avec beaucoup de peine, & de difficulté, qu'il viendra à bout de retourner l'enfant, & cela pour trois raisons.

La premiere est, qu'ordinairement l'Orifice de l'Uterus dans cette situation est peu ouvert, & qu'il faut le dilater violemment. Quand je dis violemment, c'est-à-dire en forcant la Nature, ou lui faisant violence; mais cependant on doit le faire lentement; car trop de précipitation causeroit à la femme des douleurs très-aiguës. Après s'être donc bien graissé la main, on introduit d'abord un doigt, puis deux, & ainsi de suite dans l'Orifice de l'Uterus, & on les écarte peu à peu, afin qu'en occupant plus de place, ils le dilatent. Les doigts étant ainsi entrés, on introduit la main plus avant, & en l'ouvrant, & la refermant successivement, on étend autant l'Orifice, qu'on le peut faire commodément. Il faut de tems en tems reculer, ou repousser la Tête de l'enfant, autant qu'il est possible, & avancer davantage dans la Matrice; mais petit à petit, pour ne la point blesser, ni l'enfant. Pendant ce tems, il faut connoître au Toucher, si la main est entre l'Uterus, & les Membranes, ou si c'est entre le Fetus, & les Membranes. Car si elle est entre l'Uterus, & les Membranes, il faut se donner de garde de l'avancer davantage; mais l'ayant un peu retirée, il la faut passer entre les Membranes, & le Fetus, puisqu'il s'agit d'aller chercher ses Pieds au Fond de l'Uterus, & faire une attention exacte à la glisser contre le Corps de l'enfant, depuis l'Orifice de l'Uterus, jusques au Fond. Il en revient deux avantages considerables : le premier, de risquer moins de blesser l'Uterus: le second, de distinguer toutes les parties de l'enfant, & de trouver les Pieds plus aisément. J'ai supposé jusqu'à present, que la Membrane étoit ouverte; car si elle ne l'étoit pas, & que la femme sentit des douleurs veritables, il ne faudroit pas balancer à l'ouvrir, s'il en est tems; car il faut laisser aux Eaux le tems de commencer à ouvrir l'Orifice de l'Uterus. Pendant ce tems, à chaque accès de douleurs, il faut repousser la Tête, autant qu'on le peut. Alors aussi-tôt que la Membrane est ouverte, on introduit la main dans

l'Uterus. Mais si l'on s'apperçoit que les Eaux ne peuvent faire aucun effort contre l'Orifice, il faut que l'Art y remedie, & quand il est assez dilaté, donner passage aux Eaux; en ouvrant la Membrane, & sur le champ, glissant la main le long du Corps de l'ensant, chercher les Pieds.

La seconde raison est qu'il n'est pas plus aisé de penetrer au Fond de l'Uterus, dont l'Orifice déja étroit, est encore en partie occupé par la Tête de l'enfant, que d'ouvrir cet Orifice. Il ne faut donc pas s'étonner qu'il faille tant de peine,' & de patience, pour arriver jusqu'aux Pieds de l'enfant.

En troisième lieu, on sentira que la distance qu'il y a de l'Orifice du Vagin au Fond de l'Uterus, doit rendre le travail de l'Accoucheur d'autant plus difficile, qu'il est coudé, & qu'il faut operer dans une partie étroite, & sermée, &, où la main est très-pressée. Il est sensible qu'un chemin tor-

tueux, & étroit, empêche la liberté du passage.

On peut ajouter à ces raisons, que le bras dont la main opere, n'a point de jointure au milieu, & par consequent qu'il ne peut s'ajuster aisément à l'endroit du coude formé par la Matrice, & le Vagin. Car les Os Pubis qui se rencontrent vis-à-vis de ce coude ne peuvent reculer, ou se plier; ce qui fait que le bras est quelquesois si comprimé, qu'il tombe en stupeur, ou fait tant de mal, qu'il faut cesser de travailler pendant quelque-tems, & mettre le bras ailleurs. Ainsi j'ai eu raison d'appeller cette Operation Travail; car le plus sort Accoucheur dans cette situation de l'Uterus, & de l'ensant, en plein Hyver, & quelque legerement vêtu qu'il soit, suëra à grosses goutes.

Lorsqu'on a attrapé un Pied, ou tous les deux, il faut les tirer enbas, à moins qu'ils ne soient embarrassés dans les Bras, ou que les Jambes ne soient croisées. Il faut donc examiner avec attention, la situation de ces parties; sans quoi on s'expose à casser un Bras, ou une Jambe; comme il est arrivé à plusieurs personnes. Si l'on trouve les Pieds l'un près de l'autre, il faut les tirer à la sois, tournant toujours, s'il est possible, leur pointe du côté du Visage; mais quelquesois on ne trouve qu'un Pied; en ce cas, il faut toujours l'attirer, parce que par son moyen, il y a esperance de trouver l'autre

plus aisément. Cependant si on ne le trouve pas, il faut passer une bande large de quatre doigts par-dessus le Talon, & tenant les deux bouts, après l'avoir un peu torse, on assujettit le Pied; & pendant que la main qui est hors du Corps tient la bande, on coule l'autre le long de la Jambe trouvée, après avoir remarqué si c'est le Pied droit, ou le gauche qu'on tient, ce qui sert à faire connoître si c'est de la main droite, ou de la gauche qu'il faut se servir pour trouver plus aisément le Pied qu'on cherche, ou de quelle maniere il faut gliffer la main dans la Matrice, pour le rencontrer. On connoît aisément au pouce le Pied qu'on a trouvé; car le pouce est toujours en dedans. Il faut donc couler la main jusqu'au Ventre de l'enfant, de maniere que le dos touche la Jambe trouvée; car on est sûr qu'on y trouvera le commencement de l'autre Jambe; on coule donc la main depuis le haut de la Cuisse qu'on vient de trouver jusqu'au Genoüil, & du Genoüil jusqu'au Pied, que l'on amene à l'Orifice de la maniere la plus commode, eu égard à la situation de l'enfant. Toute cette Operation demande beaucoup de précaution, & de douceur.

Si, après avoir amené les Pieds à l'Orifice, vous trouvés qu'ils sont mal tournés, c'est-à-dire, que leur pointe regarde l'Os Pubis, il faut dès ce moment songer à tourner lentement l'enfant, ce qui se fait à mesure qu'on tire les Pieds. Pour cet effet on avance, le plus qu'il est possible, une main sous le Corps de l'enfant, & en même-tems qu'on tire les Pieds en tournant, la main la plus avancée aide cette inversion, en tournant le haut du Corps. On continuë jusqu'à ce que l'enfant soit couché sur le Ventre. On empêche par cette Operation le Menton de l'enfant de s'accrocher aux Os Pubis, & on facilite la fortie de la Tête. Quand l'enfant est sorti jusqu'à la Poitrine, il n'est pas nécessaire, comme les Auteurs le prétendent d'amener successivement les Bras le long du Corps, ce qui ne seroit pas aisé: mais pendant qu'une main tient les Pieds, on introduit l'autre, le plus avant qu'il est possible, sous le Ventre, & la Poitrine, ou, les Pieds de l'enfant étant appuyés sur les Genoüils de l'Accoucheur, il avance une main dessus, & l'autre dessous le Corps, & le

SUR LES ACCOUCHEMENS. 303 tenant bien, fans trop le ferrer, il exhorte la femme à l'aider de tous ses efforts. Qu'elle sente des douleurs, ou non, n'importe; il ne faut pas les attendre; la femme doit saire comme si elle en sentoit, & il faut l'y encourager, en lui saisant voir, que par ce moyen elle peut être délivrée en un moment.

Aussi-tôt qu'on remarque que la femme fait tous ses efforts, & qu'elle presse l'enfant, il faut le tirer sans s'arrêter, jusqu'à ce qu'il soit entierement sorti. C'est la methode que j'ai suivie jusqu'à ce jour, & jamais il ne m'est arrivé de laisser la Tête de l'enfant à l'Orifice, quelque jeune qu'il fut, & quoiqu'il y eut affez long-tems qu'il fut mort, pour commencer à se corrompre. Les Auteurs qui ont suivi un autre chemin conviennent qu'ils n'ont pas été toujours aussi heureux. Mais si l'enfant a beaucoup de peine à venir, il faut tâcher d'élargir l'Orifice avec le doigt, ou mettre le doigt dans la bouche de l'enfant, & l'attirer doucement; & si c'est la Tête qui a de la peine à passer, ce qui est rare, on la fera fortir de la même maniere, après avoir baissé l'un des deux Bras, s'il est besoin; mais il faut se souvenir qu'il ne faut jamais tirer les deux; car il y auroit plus de désavantage, que d'utilité.

Il est aisé de prouver, que cette methode est beaucoup plus fûre, que l'ordinaire. Car, en attirant les Bras le long du Corps, l'Orifice de l'Uterus devient une espece de piége, qui, se resserrant aussi-tôt qu'il est en liberté, se contracte autour du col de l'enfant, & empêche la Tête de sortir. Ce qui ne peut arriver lorsque les Bras sont dressés le long de la Tête. Il ne faut pas s'imaginer qu'ils tiennent beaucoup de place, & par consequent qu'ils puissent faire obstacle à la fortie du Corps. Car les Temples, étant plats, leur laissent assez de place, & de plus, l'Orifice de la Matrice peut aisément souffrir la petite dilatation, qu'ils pourroient lui causer. Pour moi je suis persuadé que ma methode est la meilleure. Je laisse cependant la liberté du choix. Mais comme les Sages-Femmes auroient de la peine à concevoir le danger de cette situation de l'enfant, si on ne leur faisoit voir la situation en ellemême, j'ai fait graver trois Planches à cet effet, Elles ne leur laisseront rien à désirer.

# Explication des Planches 34,35, & 36.

## Planche 34:

a a Deux Vertebres.

bb Le Tour du Ventre.

c c Le Tour de la Matrice.

dd Les Os des Iles.

e e Les Os Pubis.

ff Les Cotiles.

gg Les Os d'Affiete.

h Le Fetus dans la Matrice, couché sur l'Epine de la mere, & tournant le Dos au Spectateur, la Tête appuyée contre les Os Pubis.

ijj Le Cordon Ombilical.

k Le Placenta.

## Planche 35.

aaa Les Vertebres.

b L'Os des Iles gauche.

c c Les Os Pubis.

dd Les Os d'Assiete.

e La Partie exterieure de la Courbure Inferieure de l'Os Sacrum.

ff Le Tour du Ventre.

gg La Matrice.

h L'Enfant, les Epaules appuyées sur les Os Pubis

j Le Bras de l'enfant.

k Le Placenta.

1 La Tête de l'enfant dans la Cavité du Bassin.

mm L'ouverture du Bassin, ou le chemin par où il doit passer.

n Le Corile gauche.













### Planche 36.

aaa Les Vertebres.

b L'Os des Iles gauche.

c c Les Os Pubis.

dd Les Os d'Assiete.

e La Partie exterieure de la Courbure Inferieure de l'Os Sacrum.

ff Le Tour du Ventre.

gg La Matrice, couchée sur les Vertebres des Lombes. h L'enfant, le Visage en devant, la Tête dans la Cavité du Bassin, & les Epaules appuyées sur les Os Pubis.

j Le Bras.

k Le Placenta.

La Tête de l'enfant dans la Cavité du Bassin ; plus découverte qu'elle ne le doit être alors , afin qu'on voye mieux sa situation.

mm Le passage, par où l'enfant doit sortir.

n Le Cotile gauche.

o L'Ombilic.

p Le Cordon Ombilical.

# Explication plus ample des Planches 34. 35. & 36.

Je n'avois d'abord dessein de faire graver que la 34°. Figure. Le Dessinateur en esset ne pouvoit representer plus au naturel la situation de ces enfans; mais pendant que je relisois l'explication de cette Figure, je vis qu'elle donneroit peu de lumieres au Lecteur, si je n'en joignois deux autres; afin de lui faire voir de disserens côtés l'enfant ainsi situé, C'est pourquoi j'ai ajouté les Planches 35. & 36.

La 34<sup>e</sup>. represente un enfant bien tourné dans une Matrice Oblique. Je l'appelle bien tourné, en parlant le langage de tous les Auteurs, parce qu'il presente la Tête à l'Orisice, & en supposant avec eux, qu'il n'est pas nécessaire de le retourner, & de le tirer par les Pieds; ce que je croirai, jusqu'à ce que le contraire soit démontré. Mais quoi-

Qq

que cet enfant soit bien tourné, il ne saut pas, à cause de l'Obliquité de la Matrice, s'attendre à un Accouchement aisé, comme on se l'imagineroit à l'inspection de la Figure 34. Car toute la difference qu'on remarque entre elle, & la 8°, où on voit un enfant bien placé dans une Matrice bien située, est que dans la derniere la Tête de l'ensant est encore au-dessus du Bassin, au lieu que dans la 8°, elle est tombée dans sa Cavité; ainsi ces deux Figures seroient également propres à representer la même situation de l'Uterus, & de l'ensant. Il y avoit donc nécessité d'en saire graver d'autres, où l'inclinaison de l'Uterus parut sans équivoque.

La Matrice dans la 34e. Planche, est couchée de toute sa longueur sur l'Epine de la femme, ou ses Lombes, & applatie, & comprimée, autant qu'il est possible; par consequent le Fond de l'Uterus est tourné vers le Diaphragme, au lieu de l'être vers l'Ombilic; situation qui est nécessairement cause que la Tête croise le Bassin, & qu'elle va s'arrêter contre les Os Pubis; & l'endroit de la Tête qui s'appuye sur ces Os est d'autant plus près de la Face, que la semme a les Reins courbés en dedans. Car les dernieres Vertebres des Lombes, & l'Os Sacrum, forment en dedans du Corps une bosse qui avance beaucoup en dedans dans les personnes qui ont les Reins fort courbés. Cette bosse, ou éminence, qu'on voit clairement dans la seconde Planche, élevant dans cette situation l'Orifice de l'Uterus, & la Tête de l'enfant, le Sommet se trouve plus élevé, que les Os Pubis, au commencement du travail, & avant que les douleurs l'ayent poussé dans la Cavité du Bassin; ce qui fait, que lorsque l'enfant passe dans le Bassin, il est extrêmement courbé; & resserré, comme on le voit par la 35e. Planche, où l'enfant, & la Matrice sont situés de même, avec la seule difference, que la Tête de l'enfant est representée déja tombée dans le Bassin, au lieu que dans la 34e. Planche elle est encore arrêtée par les Os Pubis.

Dans la 35°. Planche l'enfant est un peu couché sur le côté gauche, & sa Tête est tombée dans le Bassin. Mais ses Epaules se sont arrêtées au même endroit qui avoit arrêté la Tête, & de libre qu'il étoit, & à son aise dans la

premiere situation, excepté cependant que sa Tête étoit arrêtée, il se trouve extrêmement resserré, parce que son Col est tellement courbé, qu'il est même étendu en quelque maniere au-delà de ce qu'il peut être. C'est ce qui est cause de la mort de presque tous les enfans qui se trouvent dans cet état. Car cette compression étendant trop les Nerss du Col, & arrêtant, ou rallentissant extrêmement le cours

des Liqueurs, il est de nécessité qu'ils meurent.

Mais si l'on me demande, pour quoi ces enfans ne peuvent pas passer, je répons que cela arrive par deux raisons, 1º. parce que la Tête est retenuë par le Bassin trop étroit; ce qui ne doit point surprendre; puisque la Tête ne passe jamais dans le Bassin, quelque bien qu'elle se presente, sans y être assez violemment comprimée; & comme dans cette situation de l'enfant le poids de son Corps, & l'effort des douleurs, ne peuvent la faire avancer, tant que ses Epaules sont arrêtées par les Os Pubis, la Tête demeure immobile, quelque violence qu'ayent les douleurs, & n'avance pas seulement d'une ligne. 2º. Parce que les Epaules ne peuvent se détacher des Os Pubis, tant que la main, ou des douleurs efficaces ne viendent pas au secours,

Il n'arrive pastoûjours dans des cas semblables de rencontrer des Bassins larges, des Têtes petites, & des mains de Sage-Femme aussi délicates qu'il le faudroit. C'est ce qui fait qu'il est très-difficile de débarrasser les Epaules avec les mains. Car si le Bassin est petit, & la Tête de l'ensant grande, quelques délicates qu'une semme ait les mains, elle ne les pourra pas passer le long de la Tête, pour débarrasser les Epaules. On ne peut le faire que quand la Tête est petite, le Bassin grand, & lorsque la Sage-Femme a les mains bien menuës, & qu'elle est entenduë; encore n'en vient-elle à

bout qu'avec beaucoup de peine.

Il ne faut pas aussi beaucoup compter sur les douleurs. Il est dissicle qu'elles puissent faire avancer un enfant ainsi place; d'autant plus qu'elles diminuent ordinairement par les premiers essonts que la femme a faits, & qui ont poussé la Tête des Os Pubis dans le Bassin, & que, lors qu'elle y est tombée, elles s'évanouissent entierement, au lieu de prendre de

Qqij

nouvelles forces, comme il le faudroit; ce qui fait que l'en fant, retenu par la Tête, & par les Epaules, ne peut avancer. Avant que la Tête tombât dans le Bassin les Eaux, qui n'étoient pas encore écoulées, lui frayoient le chemin. Il pouvoit même arriver que leur effort sur l'Orifice de l'Uterus le dilatât, & donnât à la Tête plus de facilité pour avancer. De plus tant qu'elles empêchoient la contraction de la Matrice, l'enfant vivant pouvoit sans contredit se mouvoir aisément, se fléchir, se courber, & de cette maniere être poussé dans le Bassin; car le Corps poussé en enbas par les douleurs forçoit la Tête de descendre, de maniere qu'elle pouvoit fort aisément se débarrasser des Os qui l'arrêtoient, & qu'elle ne trouvoit aucun obstacle dans les Eaux qui se portoient en bas; mais quand elles sont écoulées, que la Tête est resserrée, & les Epaules arrêtées contre les Os Pubis, comment les douleurs feront-elles effort contre elle? La Matrice est vuide d'Eaux, une de ses surfaces est renversée sur les Lombes de le mere; l'enfant y reste sans mouvement, couché sur le Ventre; les douleurs contractent les Muscles de devant en arriere, & applatissant la Surface superieure dela Matrice, l'appliquent plus étroitement contre les Reins, & l'enfant est plûtôt applati, que poussé. Il ne faut donc pas s'étonner que les Muscles du Bas-Ventre, & de la Poitrine, & le poids des Intestins fassent si peu avancer l'enfant; puisque leur effort se fait plûtôt de devant en arriere, que de haut en bas. Est-il plus étonnant que l'enfant ainsi placé ne sorte pas, ou ne le fasse; qu'après avoir perdu la vie, & que la mere, épuisée par un si long travail, ne lui survive que peu?

J'ai dit plus haut, qu'il étoit plus aisé de débarrasser la Tête des Os Pubis, & de la faire tomber dans le Bassin, que les Epaules. J'en donnerai deux raisons, après avoir remarqué que celles qui sont pour la Tête, doivent s'appliquer aux Epaules. Lapremiere est la grosseur, & la largeur des Epaules: la seconde, leur solidité, causée par leur adherence à la Poitrine; ce qui fait qu'elles ont beaucoup plus de peine à se sléchir, & se courber, que la Tête, qui est attachée au Col, qui est mince, & slexible; d'où il suit évidemment qu'il est beaucoup plus difficile de débarrasser les Epaules des Os Pubis, que la

SUR LES ACCOUCHEMENS. Tête. Il ne faut pas cependant conclure de ce principe qu'il soit toûjours aisé de débarrasser la Tête de ces Os. Elle s'y fixe quelquesois si fortement, que les douleurs ne peuvent l'en détacher; ce qui arrive sur-tout, lorsque les Membranes se rompent, & que les Eaux s'écoulent, pour ainsi dire, en cachette, pendant que la Tête, & l'Orifice de l'Uterus, sont étroitement pressés contre les Os Pubis; & c'est cette pression même qui est cause de cet écoulement surtif. Car les Eaux ne pouvant s'étendre en largeur, ne font effort que contre une petite partie de la Membrane, qui, à force de s'étendre, & de devenir mince, se creve à la fin legerement, & laisse échapper petit à petit les Eaux qu'elle contient; ce qui fait que les. Sages-Femmes les appellent Eaux furtives (een stuypend water) parce qu'elles s'écoulent en cachette. Mais si les Sages-Femmes ne s'apperçoivent pas de la formation des Eaux, & de l'ouverture de la Membrane, c'est qu'il y en a peu parmi elles qui sçachent Toucher, comme il faut. Elles ne penetrent point assez avant, pour sçavoir en quel endroit les Eaux s'amassent, & sont effort. Elles passent quelquesois des jours entiers auprès des femmes en travail, sans sçavoir la situation de la Matrice, sans sçavoir même où son Orifice est placé, & encore moins les parties qui s'y presentent. Toute seur science se borne à connoître, & à dire, que l'Orifice est trop élevé, (pour elles, bien entendu;) d'où elles concluënt qu'il faut attendre patiemment que l'enfant tombe; preuve évidente de leur ignorance dans l'Art dont elles font profession, & de leur incapacité, pour rendre aux femmes en travail les services, que leur état exige. Aussi-tôt après l'écoulement des Eaux la Tête de l'enfant s'affermit beaucoup plus qu'auparavant contre les Os Pubis, & si on ne la débarrasse promptement, la force des douleurs peut la serrer assez fort contre l'Epine de ces Os, qui est tranchante, pour la faire entrer dans la Tête, ce qui causera aisément la mort à l'enfant. On voit par là que la force des douleurs peut lui être funeste, aussibien que secourable. On voit encore quelle assurance un Medecin jaloux de son honneur peut prendre sur les prieres d'une Sage-Femme ignorante, qui, sans sçavoir la situation de la Matrice, ni les causes qui retardent l'Accouchement, lui

demande des Remedes pour aigrir les douleurs, & accelerer l'Accouchement.

Après avoir vû combien la situation de l'enfant, & de la Matrice representée par la Figure 35. est dangereuse, il ne fera pas difficile de concevoir que la situation de l'un, & de l'autre, telle qu'elle est representée par la Figure 36. l'est encore plus. La Matrice, comme dans la premiere, est renverfée dans toute sa longueur sur l'Epine du Dos de la femme, & son Orifice appuyé contre les Os Pubis. L'enfant y est placé de même, avec cette difference, qu'il a le Dos tourné contre celui de la mere, & le Visage en devant. C'est ainsi qu'il est tombé dans le Bassin. On conçoit aisément qu'avant que sa Tête tombât dans le Bassin, elle avoit été donner contre les Os Pubis, où elle avoit couru le même risque, que dans le cas précedent; ainsi on doit appliquer au cas prefent tout ce que nous avons dit de celui, dont nous venons de parler, en ajoûtant seulement que celui-ci est beaucoup plus dangereux, & qu'il est plus difficile de débarrasser l'enfant; parce que, comme nous l'avons déja remarqué, l'on fléchit le Tronc beaucoup plus aisément en devant, qu'en arriere. Il est difficile de connoître par le Toucher cette situation au commencement du travail, & dans le tems que la Tête, & l'Orifice de l'Uterus sont encore arrêtés contre les Os Pubis. La main la plus experimentée, & le jugement le plus sain pourront s'y tromper quelquesois,

Si l'on me demande cependant, ce qu'il faut faire en cas qu'on trouve par le Toucher, que la Matrice, & l'enfant sont ainsi situés, soit que la Tête soit encore arrêtée par les Os Pubis, ou qu'elle ait coulé dans le Bassin, je répons, qu'il ne seroit pas dissicile d'amener la Tête dans le Bassin de la maniere qu'on s'y est pris dans le cas précedent; mais je me donnerai bien de garde de conseiller de le faire. Car quand elle y sera, qui la fera avancer? La situation de l'ensant est beaucoup moins commode, que la précedente. Ainsi ce seroit jetter la mere, & l'ensant, dans un danger évident. Car auroit on l'ame assez dure pour traiter comme mort, & tirer avec les Instrumens, un ensant qui donne encore tous les signes de vie? Et quand on sçait que, tout comprimé qu'il est, il peut

vivre pendant long-tems, osera-t-on employer les mêmes se-

cours, pour le faire fortir?

Mais, me dira-t-on, ces situations étant si dangereuses; bien que celle-ci soit beaucoup plus mauvaise, que la précedente, pourquoi avez-vous dit, en parlant de la premiere, qu'il falloit amener la Tête dans le Bassin, sçachant qu'elle y sera étroitement resservé; puisque la seule difference qu'il y a entre ces deux cas, est que l'un des enfans tourne le Visage en devant, & l'autre en arriere? Or étant tous deux également souples, & délicats, si l'un y passe, quelle difficulté trouvez-

vous que l'autre en fasse autant?

Je répons que c'est parce que je sçais que la derniere situation est la plus dangereuse, que je conseille de prendre une autre route; & lorsque j'ai enseigné, en parlant de la premiere, la maniere d'amener la Tête de l'enfant dans le Bassin, je n'ai pas prétendu conseiller de le faire. J'avouë que dans le commencement, à supposer qu'on veuille faire sortir l'enfant la Tête la premiere, en suivant la route que j'ai tracée, s'il vient des douleurs suffisantes, & si la Sage-Femme donne tous les secours nécessaires, on soulagera beaucoup la mere, & l'enfant. Je conviens même qu'au premier abord c'est le chemin naturel, & que c'est celui qui a été enseigné par tous les Auteurs Anciens, & Modernes, dans le cas d'enfans arrêtés contre les Os Pubis, cas qu'ils ont bien remarqué, sans en pénetrer la veritable cause; & c'est, pour ne pas indisposer l'esprit des Lecteurs, que je n'ai pas voulu tout d'un coup fronder une Pratique universellement suivie; mais à present que je trouve l'occasion de m'expliquer sans feinte, je dirai librement ce que je pense des enfans placés, comme on le voit, dans les trois dernieres Figures.

J'estime donc que l'Accoucheur ne peut mieux faire; pour lui, pour la mere, & l'enfant, soit qu'il ait le Visage tourné en devant, ou en arriere, que d'empêcher la Tête de tomber dans le Bassin, loin de l'aider à y venir, supposant toûjours que l'Accoucheur soit venu assez tôt, pour le faire. Car quoique j'aye avoué plus haut, qu'un enfant ainsi placé dans la Matrice étoit bien tourné, c'étoit pour m'accommoder au langage reçû, & consirmé par la Pratique des Auteurs qui

m'ont précedé qui, tous, sans égard aux circonstances, ont décidé, qu'il falloit faire sortir cet enfant la Tête premiere. Mais connoissant, comme je fais, l'Obliquité de la Matrice, je pose pour principe, que cette situation de l'enfant est nonfeulement dangereuse, mais la plus dangereuse qui se rencontre. Cest pourquoi j'assûre avec consiance, qu'il ne faut jamais souffrir que la Tête s'avance, même quelque peu, dans le Bassin, & que rien n'est plus dangereux, que de l'y laisser. tomber. Il m'importe peu que les Auteurs Anciens, & Modernes, soient d'avis different. Je puis, ce me semble, sans méprifer leurs écrits, ni leurs personnes, dire mon avis avec autant de liberté, qu'ils l'ont fait. Il est vrai que dans le cas où il faudroit faire venir les enfans naturellement, comme ils s'expliquent, c'est-à-dire, la Tête la premiere, il vaut beaucoup mieux débarrasser la Tête des Os Pubis, & l'amener dans le Bassin, que la laisser s'affermir contre ces Os; mais quand je fais attention au danger que courent la mere, & l'enfant, en attendant que l'Accouchement se fasse ainsi, dans la situation presente de la Matrice, malgré tous les secours que les Auteurs veulent qu'on leur donne, il m'est impossible de me ranger de leur parti; & bien loin recommander leur méthode comme la meilleure, je ne puis m'empêcher de trembler, quand j'y pense.

J'estime donc que le moyen le plus sûr, est de tirer l'enfant par les Pieds sans tarder, & sans balancer; le tirer, disje, avec les précautions, & de la maniere que nous avons expliquée plus haut; & si l'on me demande, s'il n'y a point de danger, je répons, qu'il y en a dix sois moins à tirer l'ensant par les Pieds, après l'avoir retourné, qu'à le faire sortir la Tête la premiere, & qu'on ne risque ni sa vie, ni celle de sa mere, soit qu'il presente le Visage, ou le Dos; pourvû qu'on s'y prenne de bonne heure, & qu'on apporte les précautions né-

cessaires.

312

On me demandera peut-être, si je répons de la vie de la mere, & de l'enfant; & moi je demanderai, si l'on est en état de me garantir qu'une semme accouchée naturellement, c'est-à-dire, aussi heureusement, qu'on le peut desirer, ne mourra pas, ou son enfant? C'est assez pour moi de pouvoir assurer avec

vec confiance que la méthode, que je conseille de suivre, n'a en elle-même rien de funeste, & qu'elle ne met ni la mere, ni l'enfant en danger, quoiqu'il n'y ait point de situation plus sacheuse dans les inclinaisons de la Matrice, que celle où l'enfant presente la Tête à l'Orifice, de maniere qu'il est plus difficile à retourner dans ce cas, que dans deux autres situations ensemble, quelles qu'elles soient. Il seroit à souhaiter qu'on voulût suivre cette méthode. On sauveroit une infinité de femmes, & d'enfans, qui sont immolés à un usage contraire. Au fond, qu'y a-t-il de mortel dans l'Operation que je conseille? En la faifant dès le commencement, elle est deux fois moins douloureuse, que si on vouloit la tenter sur la fin, c'est-à-dire, lorsque les Eaux sont écoulées depuis long-tems, que l'enfant est étroitement resserré dans la Matrice, & que la Tête est comprimée par les Os du Bassin. Dans ces circonstances on ne peut retourner un enfant, sans faire à la mere le double du mal, de ce qu'on auroit fait au commencement. On ose même retourner un enfant mort, quand la mere est menacée d'un même sort, pourquoi n'avoir pas la même hardiesse plûtôt,&quand la mere est moins en danger,& qu'elle, & l'enfant, ont encore toutes leurs forces?

On conviendra fans peine qu'il n'y a point de danger pour la mere à retourner l'enfant; mais on n'en dira peut-être pas autant de lui. C'est pourquoi on jugera plus convenable de Suivre l'ancienne coutume, & de ne tirer ainsi l'enfant qu'à l'extrêmité, c'est-à-dire, quand on est sûr qu'il est mort, & quand les forces de la mere, entierement abbatuës, ne laissent aucun lieu d'esperer, que l'enfant pourra sortir d'une autre maniere. C'est aussi de cette maniere que s'expliquent les femmes, lorsqu'elles appellent un Accoucheur. Quand on leur a demandé depuis quel tems la femme est en travail; après avoir dit le tems présix, elles ajoutent : & il est sûr que l'enfant est mort, ce qui veut dire, qu'il est tems de tirer l'enfant; s'imaginant que, s'il n'est pas mort, il ne peut manquer de mourir dans l'Operation; opinion fondée sur la coutume des Chirurgiens ignorans, qui ne sçavent en pareil cas que déchirer, couper, hacher, arracher les enfans, en un mot, les traiter de maniere que, s'ils ne sont pas encore

Rr

OBSERVATIONS

morts, il ne peuvent éviter de mourir. Il est cependant vrai qu'une main experte, & qui connoît la structure des Parties sur lesquelles elle doît operer, peut ouvrir avec prudence l'Orisice de l'Uterus, & passant le long de la Tête, & du Corps, aller chercher les Pieds, retourner l'ensant, & le tirer par les Pieds, dans le tems de l'écoulement des Eaux, ou immediatement après, parce qu'il y a encore dans la Ma-

trice un espace suffisant.

Voici le nœud de la difficulté. 1°. Il faut sçavoir au commencement du travail ranger la Tête de l'enfant, de maniere qu'elle laisse la liberté de passer. 2°. Il faut apporter toute son attention pour dilater l'Orifice de l'Uterus lentement, & doucement, & reculer en même-tems la Tête. Quand une sois la main s'est frayé le passage, & qu'elle a pu s'avancer au-delà de la Tête, elle peut sans danger, & sans difficulté, aller jusqu'aux Pieds, les amener à l'Orifice, & les saire sortir. 3°. Il faut laisser les Bras avec la Tête, ce qui se saire sisément, & sans danger, comme on l'a vû plus haut. De-là je conclus que, dans cette situation de la Matrice, il n'y a pas de moyen plus sûr, & plus court, pour conserver la vie à la mere, & à l'ensant, que de retourner de bonne heure ce dernier, & de le tirer par les Pieds.



#### CHAPITRE XLVIII.

De l'Accouchement difficile par la grande Inclinaison de la Matrice de l'un, ou de l'autre côté.

Près avoir parlé dans les Chapitres précedens des difficultés de l'Accouchement, causées par la grande inclinaison de la Matrice en avant, & en arrière, il faut parder ici de celles qui viennent de la grande inclinaison de la Matrice de l'un, ou de l'autre côté. Mais, pour ne point multiplier les Chapitres, nous ne parlerons ici que de l'inclinaison de la Matrice dans le côté droit. Il sera aisé au Lecteur intelligent de faire à la situation opposée l'application de ce que nous aurons dit de celle-ci. Nous supposons aussi que l'enfant y est bien tourné, c'est-à-dire, presente la Tête à l'Orifice. Mais, avant de passer à l'explication de cette sicuation, il faut commencer par donner les indices qui la peuvent faire connoître. On s'informera d'abord de la femme de quel côté elle sent ordinairement le mouvement de l'enfant, & de quel côté son Ventre est plus pointu, ou plus dur. C'est ce que la Sage-Femme peut connoître plus précisément, en touchant le Ventre à l'exterieur. Il faut remarquer que nous parlons ici d'une Matrice dont le Fond est tombé fort avant dans le côté droit, mais tirant plus sur le derriere, que sur le devant; comme il arrive le plus ordinairement; situation, que je regarde comme très-sâcheuse! Car, quand le Fond de la Matrice est plus élevé, l'Accouchement n'est pas si difficile, que dans la situation proposée."

Pour revenir aux Indices, dont nous avions commencé de parler, c'est l'Attouchement qui sournit les plus certains. En Touchant la semme au commencement du travail, voici-

à quoi on reconnoîtra cette situation de sa Matrice.

1°. Son Orifice sera plus élevé; d'où il suit

2º. Qu'il est plus difficile d'y atteindre.

3°. On le trouvera collé contre l'Epine de l'Os Pubis, ou de l'Os des Iles gauche.

Rrij

4°. On ne pourra pas toucher l'Orifice en entier, mais seulement son bord inferieur.

5°. Ou l'on ne sentira aucune des parties de l'enfant, ou seulement la partie inferieure de la Tête, à moîns qu'il n'y ait assez de place pour avancer les doigts dans l'Orisice de l'Uterus, comme il arrive quand il n'est pas encore bien serré contre l'Epine des Os, dont nous avons parlé; auquel

cas on pourroit sentir le Sommet de la Tête.

6°. La Sage-Femme sentira la Tête de l'enfant au travers du Vagin, & de la Matrice, & elle ne la sentira pas découverte, & elle verra qu'elle croise le Bassin. Le concours de ces signes lui sera connoître certainement que le Fond de la Matrice est tombé dans le côté droit, & qu'elle aura de la peine à venir à bout de corriger cette situation, d'avancer l'Accouchement, & de le rendre heureux.

On ne doit pas être surpris que je dise que ce n'est qu'avec beaucoup de peine, qu'on rectifiera cette situation, & qu'on rendra l'Accouchement heureux. Car cette direction de la Matrice a de très-grands désavantages; & pour les faire connoître plus précisément aux Sages-Femmes, j'en vais saire l'és

numeration en peu de mots.

1°. C'est une suite nécessaire de cette situation de la Matrice, que la Tête de l'enfant, au premier effort qu'elle sait contre l'Orisice, aille donner contre l'Epine de l'Os Pubis gauche, ou contre celle de l'Os des Iles. Ce qui fait que le travail sera long, & inutile, si on ne donne à la semme un prompt secours. Car, tant que la Tête sera appuyée contre ces Os, comme ils ne peuvent reculer, elle n'avancera pas.

2°. Il arrive de là que les Eaux s'écoulent trop tôt, & furtivement. Parce que l'Orifice de l'Uterus étant bouché par la Tête de l'enfant, & par les Os fur lesquels il s'appuye, ni la Tête de l'enfant, ni les Eaux, ne peuvent faire d'efforts sur le milieu, ni à la partie superieure, mais seulement à l'inferieure; ce qui fait que la Tête est repoussée en haur, & que les Eaux qui pressent en enbas sont allonger les Membranes en pointe, & les rompent avant que les Sages-Femmes ayent pû s'en appercevoir; & comme l'ouverture est peu considerable, les Eaux s'écoulent goute à goute; ce qui leur saig donner le nom d'Eaux survives.

3°. Il arrive ordinairement dans cette situation, que le Bras droit de l'ensant sort. Car en même tems que les Eaux pressent en enbas, elles poussent la Tête vers le haut; ce qui la pousse en quelque sorte au-dessus de l'Epine des Os Pubis, & des Iles, de maniere que si le Bras droit se presente à l'O-l'Orisice, il y est poussé par les Eaux qui s'écoulent, & peut par succession de tems sortir jusqu'à l'Epaule, & l'ensant rester à sec dans la Matrice.

4°. Le Bras étant ainsi avancé à l'Orifice, la Tête de l'enfant est de plus en plus repoussée en haut, ce qui courbe si fort son Col, qu'il se casse aisément, comme on le dit ordinairement, ou, pour parler plus correctement, qu'à force d'être sléchi, l'ensant ne le peut sousser, sans perdre la

vie.

5°. Le Sommet de la Tête peut être tellement comprimé par la violence des douleurs expulsives contre l'Epine des Os Ilium, & Pubis, qu'il s'y brise; ce qui donne aussi-tôt

la mort à l'enfant.

6°. Ces accidens donnent lieu d'en craindre un, qui est le plus considerable de tous, je veux dire que la mere, épuisée par la longueur d'un travail inutile, ne meure à la fin. Car en vain sentira-t-elle les plus vives douleurs pendant quatre, cinq, & six jours, tant que la situation de l'enfant restera la même, l'Accouchement n'avancera pas d'une minute; & cette situation ne changera pas, tant qu'il n'y aura que des Sages-Femmes qui ignorent les inclinaisons de la Matrice, & le moyen d'y remedier, qui se sont gloire de n'employer qu'un doigt, ou deux, tout au plus, pour Toucher, & qui mettent toutes leurs esperances dans la seule Nature. De telles Sages-Femmes, on ne peut trop le dire, sont hors d'état de secourir dans un cas semblable. Leur travail n'est que negligence, & est souvent la cause que les semmes, qui malheureusement leur donnent leur confiance, meurent sans secours, faute d'employer ceux qui pourroient leur en donner.

Il faut donc qu'une Sage-Femme, qui veut faire sa Profession avec honneur, se mette en état de prévenir les suites sunestes de cette inclinaison de la Matrice. Il est vrais qu'il faut une extrême attention, & un travail insatigable, pour en venir à bout; mais il faut se resoudre à le supporter, ou abandonner la partie dans un cas où la vie de la mere, & de l'enfant, dépend des secours qu'une main habile pourra leur donner.

Supposons à present que l'on veüille faire venir l'enfant la Tête la premiere. Pour donner les secours convenables à une femme, dont la Matrice est ainsi placée, voici ce qu'il faut faire. Après avoir fait mettre sur la Chaise la femme, le haut du Tronc un peu élevé, la Sage-Femme doit chercher par le Toucher, si l'Orifice de l'Uterus est fortement appliqué contre les Os Pubis, & Ilium, ou s'il ne l'est pas. S'il ne l'est que legerement, il faut renverser entierement la femme sur le Dos, en sorte cependant que son Corps porte un peu sur le côté droit, afin que le poids de la Matrice la fasse un peu reculer, & qu'elle n'appuye pas si fort contre les Os des Îles, & Pubis. Ensuite on introduit les doigts de la main droite dans l'Orifice de l'Uterus, en dedans du bord inferieur, ou ce qui seroit le mieux, s'il étoit possible, au-dessus du bord superieur, & on essaye de cette maniere de débarrasser un peu l'Orifice, & de l'amener dans la Cavité du Bassin.Pour y réüssir plus aisément, il faut dire à quelqu'une des femmes qui sont presentes de soulever un peu par-dessous le côté droit de la femme, parce que, l'Uterus étant ainsi soulevé, il est plus aisé d'abaisser son Orifice, & de l'amener dans le Bassin.

Mais il faut prendre garde en même tems que la Matrice ne tombe pas trop avant avec la Tête. Car, quoique dans le cas present il y ait moins lieu de craindre que la Tête, tombant envelopée dans la Courbure inferieure de l'Os Sacrum, ne s'y arrête, qu'il n'y auroit lieu de le faire, si la Matrice étoit tombée en avant, il est toûjours important de l'empêcher; parce qu'on peut faire passer la Tête seule beaucoup plus aissément, que lorsqu'elle entraîne avec elle l'Orifice de la Matrice. Ainsi il faut apporter tous ses soins, pour empêcher de bonne heure l'Orifice de descendre, & ne le soussir, que quand la Tête est suffisamment découverte. Alors on peut le permettre avec moins de danger. Il faut appliquer à la formation des Eaux, avant la rupture de la Membrane, ce que nous venons de dire de la Tête; & aussi-tôt qu'elle est ou-

verte, il faut faire pour la Tête ce qu'on vient de dire. Il n'y a plus rien de particulier à ajoûter sur cet Accouchement. Il faut faire à la semme, pour accelerer sa délivrance, pour faire l'extraction de l'Arriere-Faix, pour nettoyer, & resserrer la Matrice, ce qu'on a vû dans les Chapitres précedens. Et quoique la Tête de l'ensant dans cette situation de la Matrice s'avance un peu de côté, parce que l'Uterus est un peu tors, comme on l'expliquera plus bas, cela ne doit point embarrasser. Il faut la redresser, & se comporter comme si elle s'étoit presentée droite. Il faut encore, lorsqu'on aura dirigé la Tête dans la Cavité du Bassin, placer la semme, de maniere que le haut de son Corps soit un peu courbé du côté gauche, asin que le poids de l'ensant le sasse plus aisément tomber dans le Bassin.

On me demandera peut-être pourquoi je conseille à la femme de fléchir ainsi le Tronc, pour aider la descente de l'enfant, puisque la Matrice ne peut manquer de tomber aussi. pendant que je disois il n'y a qu'un moment, qu'il falloit soûtenir la Matrice, pour l'empêcher de tomber trop bas. Je répons, qu'il est à propos que les douleurs, & le poids de l'enfant poussent fortement en bas la Matrice, & le Fetus, pour les faire tomber dans le Bassin, & cependant, qu'il faut que la Sage-Femme fasse tous ses efforts, pour empêcher l'Orifice de descendre. Il n'est pas difficile de sauver cette contradiction apparente. Car lorsqu'on soûtient l'Orifice de l'Uterus contre les efforts des douleurs, & le poids de l'enfant, on ne le fait que pour donner lieu aux Eaux, ou à la Tête, suivant ce qui se presente le premier, de faire effort contre l'Orifice, & de l'ouvrir; ce qui ne se feroit pas aussi aisément, & peut-être ne se feroit point du tout, si on ne soûtenoit l'Orifice, en même tems que les douleurs le poussent en enbas.

Mais si la Sage-Femme, ou l'Accoucheur, sont appellés si tard, qu'ils trouvent les forces de la semme abbatuës par un long travail, quoique inutile, je suis d'avis que, sans balancer, ils doivent faire tous leurs efforts pour retourner l'enfant, & le tirer par les Pieds. Car si l'on perd le tems à diriger la Tête de l'ensant dans le Bassin, ce qui causera d'extrêmes douleurs à la mere, on la jette, & l'ensant, dans un

danger évident, & pour me servir d'un Proverbe trivial, on les fait tomber de fiévre en chaud mal. On ne peut donc trop se presser d'avancer l'Accouchement, en retournant l'enfant, & le tirant par les Pieds. Et si l'enfant se presente mal dans une Matrice ainsi inclinée, & qu'on s'en apperçoive de bonne heure par le Toucher, il faut sur le champ dilater l'Orifice de l'Uterus, déchirer les Membranes, retour-

ner l'enfant, & le tirer par les Pieds.

On me demandera peut-être si, la Tête de l'enfant étant peu éloignée de l'Orifice, & pouvant y être amenée aisément, il ne seroit pas mieux de le faire, comme tous les Auteurs le conseillent, que de tirer l'enfant par les Pieds. Je dis que non, & que le parti que je propose est le moins dangereux, ou, pour mieux dire, le plus sûr, quoique les Auteurs en disent. Car ne connoissant de situation de la Matrice, que la droite,&croyant seulement que les enfans peuvent sepresenter mal, ils ont toûjours trouvé que le moyen le plus convenable étoit d'amener la Tête à l'Orifice; mais ils ne sçavoient pas qu'en conduisant la Tête de l'enfant dans le Bassin, & le faisant ainsi sortir d'une Matrice inclinée, suivant la supposition, ils mettoient beaucoup plus la mere, & l'enfant, dans le danger, qu'en le tirant par les Pieds; & il y a tout lieu de croire qu'ils auroient prononcé d'une autre maniere, s'ils avoient connu l'Obliquité de la Matrice. Je laisse au reste la liberté de faire ce qu'on voudra; mais ce seroit un crime punissable à moi de donner un avis contraire à mes lumieres. Mais il faut bien entendre ma pensée. Je parle ici d'une Matrice placée le plus mal qu'il se puisse; & puisque j'estime, comme je l'ai dit ailleurs, que l'enfant ne peut pas se presenter plus mal dans une Matrice Oblique, que quand il presente la Tête à l'Orifice, parce qu'alors on ne peut le retourner que très-difficilement, je suis bien éloigné de confeiller dans ce cas d'amener la Tete à l'Orifice, quand il est mal tourné.

Si on tombe d'accord avec moi que la Matrice s'incline de differentes manieres, on ne trouvera pas étrange, que je conseille dans ces cas de retourner les enfans, & de les tirer par les Pieds. Si l'on fait au contraire attention à tous les

dangers auxquels ces Inclinaisons exposent les enfans, même ceux qui se presentent bien, on concevra aisément qu'il y en a beaucoup moins à les retourner, & à les tirer par les Pieds, au commencement du travail, qu'à conduire leur Tête à l'Orifice; & on en conviendra d'autant plus aisément, que l'on sera plus convaincu, comme je l'ai remarqué plus haut en peu de mots, que la Matrice ne peut être ainsi renversée de l'un, ou de l'autre côté, sans être un peu torse. Le m'orrelieue

Je m'explique.

Tous les Anatomistes sçavent que la Matrice n'est pas exactement ronde, mais que la partie qui regarde la Vessie, & celle qui est tournée vers le Rectum sont un peu applaties, & que ses Ligamens ne sont pas attachés sur les Faces, mais sur les côtés. J'ai remarqué ailleurs que, pendant la grossesse, elle retenoit toujours un peu cette forme, & qu'elle étoit par cette raison plus exposée à tomber en avant, ou en arriere, que dans les côtés, étant sur-tout retenuë par les Ligamens, qui l'empêchent de s'incliner vers les côtés; ce qui fait que pour l'ordinaire elle commence par tomber en arriere, & descend ensuite petit à petit vers un des côtés. S'il arrive donc qu'elle tombe assez bas dans un des côtés, comme on le voit quelquefois, elle se tord necessairement; car à cause de sa surface plate, elle glisse plûtôt de ce côté, que de toute autre maniere; ce qui ne peut arriver, que son Orifice ne se torde, à proportion qu'elle s'incline.

Pour peu qu'on fasse attention aux suites nécessaires de cette situation, on verra clairement que la Tête de l'enfant, si c'est elle qui se presente à l'Orisice, tombera un peu obliquement dans le Bassin; & quand même une Sage-Femme attentive reformeroit la situation de la Tête, les Epaules qui la suivent croiseront toujours le Bassin dans l'endroit où il est plus étroit; ce qui fait qu'elles n'y pourront pénetrer sans obstacle, & que l'ensant ne pourra passer qu'un peu tors; ce qui demande des douleurs violentes. On verra même, en examinant plus soncierement cette situation, que les douleurs, quelques fortes qu'on les suppose, seront peu en état de saire passer un ensant à qui les Os sont ainsi obstacle, & que par consequent, si les accès en sont rares, & peu

SI

OBSERVATIONS

322 violens, & la femme dénuée de forces, la mere, & l'enfant sont en risque de perdre la vie ; d'où je conclus qu'il est beaucoup plus sûr d'ouvrir l'Uterus, dès le commencement du travail, de rompre les Membranes, de retourner l'enfant, & de le tirer par les Pieds. J'ai cependant voulu donner la maniere d'amener la Tête, & l'Orifice de l'Uterus, dans le Bassin, & de faciliter ainsi la sortie de l'enfant, pour aider de mes lumieres, & les meres, & les Sages-Femmes, qui ont de la peine à quitter les anciennes coutumes; & je leur ai donné une methode, qui les conduira plus sûrement au bien par le chemin ordinaire, si d'ailleurs tout va bien. Mais si la force de l'habitude n'affoiblit point celles de la Raison, & de la verité, je le repete, le plus sûr dans cette situation de la Matrice, de quelque maniere que l'enfant se presente, est de retourner, & de le tirer par les Pieds.

# Explication de la 37°. & de la 38°. Planches.

## Planche 37.

aaa Trois Vertebres.

b L'Os des Iles gauche; qu'on voit seul, parce que l'autre est caché par la Matrice, & l'enfant.

c c Les Os Pubis.

14-

4

dd Les Os d'Affiete.

e e Les Cotiles.

f f Le Tour du Ventre.

gg L'Uterus, dont le Fond est tombé dans le côté droit; & l'Orifice est contre l'Os des Iles, & l'Os Pubis gauche.

L'enfant dans l'Uterus, couché sur le Ventre, la Tête appuyée contre les Os des Iles, & Pubis gauches.

Le Cordon Ombilical.

Le Placenta.









## Planche 38.

aaaaa Les Vertebres.

bb L'Os des Iles gauche.

c Le Cotile gauche.

d d Les Os d'Assiete.

e e Les Os Pubis.

ff Le Tour du Ventre.

g Le Nombril.

h'h L'Uterus, dont le Fond est tombé dans le côté droit? mais tourné beaucoup sur le devant.

j L'enfant dans la Matrice, dont la Tête se presente à l'Orifice près de l'Os des Iles gauche.

k Le Placenta.

1 Le Cordon Ombilical.

# Explication plus ample de ces Planches.

On voit sur la trente-septiéme une Matrice Oblique dont le Fond est placé dans le côté droit, mais plus en arriere, qu'en devant; ce qui fait que son Orifice va donner vers la simphise de l'Os des Iles gauche, & de l'Os Pubis. La trente-huitième au contraire presente une Matrice Oblique, dont le Fond est aussi dans le côté, mais plus en devant qu'en arriere; c'est pourquoi son Orisice est plus élevé, & va toucher l'Os des Iles gauche, près de sa simphise avec l'Os Sacrum. La Tête des deux enfans est tournée vers l'Orifice; mais l'un des deux presente le Ventre au Spectateur, & l'autre le Dos. Dans la 37°. Planche, on voit l'enfant la Tête appuyée contre les Os du Bassin, sans sçavoir encore s'il y entrera, ou si elle glissera par-dessus l'Os des Iles. Tant que l'enfant est dans cette situation, les douleurs expulsives ne sont pas en état de faire une impression esficace sur la Tête, & sur l'Orifice de l'Uterus; parce que, tant que la Tête est fixée contré l'Os, leur effort se tourne aussi contre l'Os: & s'il arrive qu'elle s'éleve un peu, elle coule par-dessus l'Epine de l'Os des Iles, ou de l'Os Pubis; ce qui

couchant l'enfant en travers sur le Bassin, l'empêche de se presenter à l'Orifice; au contraire, c'est plûtôt sa Main, ou le Coude, comme on le voit par la 21e. Figure. La 18e. nous represente une situation de l'Uterus assez semblable à celle de la 38°. avec cette difference, que l'enfant, dans la 18°. est couché sur le Dos, & presente la Face à l'Orifice, & par consequent à l'Os Ilium. Cette combinaison de situations forme un des cas des plus difficiles, qu'on puisse imaginer. On voit voit aussi dans la 22e. Planche, une Matrice dont le Fond est tombé du côté droit, ou l'enfant est de même tors, & aucune de ses Parties ne se presente à l'Orifice; ce qui fait que les Eaux seules peuvent faire effort contre lui. Il est si élevé, que la Sage-Femme aura de la peine à y atteindre; & l'enfant ne tombera dans le Bassin, qu'après un travail de plusieurs jours, encore pourra-t-il ne le pas faire, & causer par consequent la mort à la mere, si l'écoulement des Eaux, en le resserrant étroitement, l'affermit dans sa situation. On voit sur la 25c. Planche le Fond de la Matrice tombé du côté droit, & même fort bas, où l'enfant est couché en travers sur le Bassin, & où l'on ne sent que les Eaux à l'Orifice.

Il est très-rare, ou même il n'arrive jamais que les Sages-Femmes ordinaires connoissent toutes ces situations. Elles ne sçavent même souvent de quelle maniere, ni en quel endroit l'Orifice est placé, & encore moins les parties qui s'y presentent, ni même si la Membrane est ouverte. Comment le sçauroient-elles, n'ayant pas senti les Eaux se former? Elles restent donc auprès d'une semme, sans sçavoir ce qu'il lui faut faire; & quoique les accès de douleurs viennent coup fur coup, elles n'y font pas attention pendant deux, trois, quatre jours, & même plus, & ne leur donnent pas plus de secours, que si elles n'y étoient pas; parce que, ne scachant pas Toucher, elles ne sçavent aussi ce qu'il faut faire. Une mauvaise honte les empêche de demander du secours, lors même qu'elles se défient de leurs forces. Elles empêchent même, que d'autres le fassent venir, sous prétexte qu'il n'y a rien à faire, qu'il faut prendre patience, & se jetter dans les bras de la Providence; & cependant la

SUR LES ACCOUCHEMENS. mere, & l'enfant, épuisés, payent le dernier tribut. Mais si le mari, ou les Assistans sçavoient le danger qu'entraîne à sa suite cette situation de la Matrice, & de l'enfant, ils ne souffrirbient pas si patiemment que la mere sut ainsi abandonnée, & n'attendroient pas à la derniere extrêmité à demander du secours. Au contraire, ils le feroient apporter de bonne heure, suivant la methode, que nous donnons dans cet Ouvrage; persuadés que, dans quelque inclinaison de la Matrice que ce soit, & dans quelque situation que les enfans s'y trouvent, il ne faut pas perdre le tems; mais faire sortir promptement l'enfant, comme nous le ferons voir encore plus bas , dans un Chapitre exprès , en faveur des Maris , & des Parens, où nous leur montrerons, & en même-tems aux Medecins appellés dans ces cas, ce qu'ils doivent faire, pour donner aux femmes, dans cet état, les secours que leur devoir, ou leur tendresse exigent d'eux. Je m'attens bien, que ma franchise me fera des ennemis, & m'attirera le mépris d'une espece de personnes orgueilleuses, & brutales, qui; parce qu'elles ne sont pas au fait de la Profession, resusent de rendre compte de leur conduite, n'ont que de mauvaises nouvelles à dire, & se gardent bien de convenir de leur ignorance. Mais, comme je ne me suis pas proposé en écrivant de captiver la bienveillance de mes Lecteurs, mais de rendre gloire à Dieu, & de faire voir aux personnes de la Profession ce qu'elles doivent faire dans les cas, où elles se trouveront, je ne déguiserai rien. On va tête levée, quand on fait son devoir; on ne se cache, que quand on ne le fait pas. Je ferai donc voir dans le Chapitre suivant, comment on doit traiter une femme en travail, & à quels signes les Assistans peuvent connoître que la Sage-Femme sçait sa Profession, & fait son devoir ; en un mot, qu'ils peuvent se reposer sur elle. Mais auparavant il faut dire un mot des differentes inclinaisons de la Matrice, mais moins considerables, que celles, dont on yient de parler.

#### REFLEXION.

Ous avons parlé plus haut de l'Observation 683. de Mauriceau, où l'on voit un exemple évident de l'inclinaison de la Matrice dans le côté, & nous avons promis de faire quelques Réflexions à ce sujet. Voici comme Mauri-

ceau s'explique:

Je vis une femme qui étoit en travail de son premier enfant; depuis quatre jours entiers, ses Eaux s'étant écoulées depuis trois jours, & son travail ayant été très-laborieux par les mauvaises douleurs qu'elle avoit toûjours eu jusqu'alors, à cause de la situation du Corps de son enfant, qui, étant tout du côté droit, & un peu obliquement, empêchoit que l'impulsion des douleurs ne se sit directement; de sorte que considerant que les douleurs étoient tout-à-fait ralenties, je conseillai de lui faire prendre l'infusion de deux drachmes de Senné avec le jus d'une Orange, qui, les lui ayant reveillées, la sit accoucher asser heureusement six heures ensuite d'un gros enfant mort, qu'on auroit été obligé de tirer avec les Instrumens, si ce remede n'eût produit le bon effet que nous en avions esperé.

Ce qui avoit empêché la femme, dont il s'agit, d'accoucher dans le tems de la force de ses douleurs est, de l'aveu de Mauriceau, que l'impulsion ne s'en faisoit pas directement, où étoit donc l'indication pour donner ce remede irritant? Devoit-il produire des douleurs, dont l'impulsion sût directe? C'est cependant le seulobjet qu'on pouvoit raisonnablement, avoir. C'est donc par un coup du hazard que cette semme a été délivrée. Il y a plus: Mauriceau étoit-il sûr que les douleurs reprendroient une nouvelle sorce? Devoit il l'esperer d'une semme épuisée par un travail de de quatre jours, tra-

vail d'autant plus pénible, que c'étoit le premier?

Je ne vois pas mieux par quelle raison on auroit été dans la nécessité d'employer les Instrumens pour l'extraction de cet ensant. Mauriceau ne parle pas que sa Tête sût enclavée. Il ne dit pas qu'il ait sait le moindre effort, pour se faire jour jusqu'aux Pieds, ou qu'il lui ait été impossible d'y atteindre. Faut-il deviner toutes ces choses? Faut-il les supléer, ou croire

qu'il n'a tenté aucun de ces moyens? En verité cette reticence,

oucetre négligence est impardonable.

Mais quelle erreur de s'en rapporter à la Nature dans un cas de cette espece? N'est-ce pas se rendre visiblement coupable d'un homicide, que de négliger le secours de la main dans ce cas? Je ne dis pas après quatre jours de travail, mais aussi-tôt qu'on s'apperçoit de la situation de la Matrice, ou de l'enfant. On ne peut donc, je le repete, pour la derniere sois, apporter trop de précautions, pour connoître par l'Attouchement la situation de la Matrice, & celle de l'enfant; puisqu'il est évident, que si on avoit de bonne heure retourné, & tiré par les Pieds, l'enfant qui fait le sujet de cette Histoire, on l'auroit probablement sauvé, & en même tems on auroit épargné à la mere bien des soussirances inutiles, sans parler du risque qu'elle a couru de perdre la vie.

## SUITE DU CHAPITRE XLVIII.

Des differentes Inclinaisons de la Matrice.

Ous avons consideré jusqu'à present les plus grandes inclinaisons de la Matrice en avant, en arrière, à gauche, & à droite, inclinaisons que nous pourrions comparer aux quatre points Cardinaux, & rapporter les autres aux autres sous-divisions du Cercle; puisque la Matrice peut tourner de tous côtés, ainsi que l'aiguille d'une Boussole.

Quoique les difficultés diminuent lorsque l'inclinaison de la Matrice est moindre, il en reste toujours beaucoup, quand une Sage-Femme ne sçait pas que la Matrice peut s'incliner, ni par consequent comment il faut s'y prendre pour la rétablir. Ce n'est qu'à force d'épreuves que ces Sages-Femmes viennent à bout de diriger la Matrice, de maniere qu'elle laisse sorte l'enfant, vivant, ou mort. Si elles n'y réüssissent pas, leur dernier recours est la patience, & lorsqu'elles y réüssissent, & que la semme a le bonheur d'accoucher, aprés plusieurs jours d'un travail sacheux, la Sage-semme n'en est pas plus habile qu'auparavant; parce qu'elle ne sçait pas la cause des difficultés qu'elle a trouvées, ni pourquoi son

Operation a eu du succès. Elle se felicite cependant beauzeup d'avoir si bien réussi ; mais dans un cas semblable elle n'en est pas moins écoliere. Verité fâcheuse pour elles, &

pour celles qui les employent!

Toute la grace que je demande aux Lecteurs est de ne point faire d'application de ce que je dis ici. Je parle en general, & sans avoir personne en vûë. Je prétens corriger les dessauts, sans rendre odieux ceux qui les ont. Je veux apprendre aux-personnes de la Profession à s'en corriger, sans les rendre méprisables, & ensin saire connoître aux

Parens, & aux Maris, ce qu'ils doivent faire.

On pensera peut-être que je ne vante ainsi ma methode; que pour m'attirer de la pratique, & pour élever ma fortune sur les débris de celle des autres ; mais rien n'est moins vrai. Dieu m'a départis assez de talens pour me passer aisément de faire la Profession d'Accoucheur. Je ne souhaite rien avec tant d'empressement, que de voir les femmes en état de se passer de mon ministere, soit parce que les Sages-Femmes se persectioneront, soit parce que les semmes se trouveront dans des cas moins fâcheux: mais en attendant je me crois obligé de communiquer mes lumieres dans des cas où il ne s'agit pas moins que de la vie du Prochain, & j'assure avec sincerité, que rien ne pourra me faire plus de plaisir, & me payer plus gracieusement de mon Travail, que de le voir fructifier à l'avantage du Public. Mais cette digression est affez longue; je reviens à mon sujet, & vais montrer comment il faut traiter une Matrice moins Oblique, & rectifier **f**a fituation.

Toutes les inclinaisons de la Matrice, quelles qu'elles soient, se connoissent au Toucher. Une main habile, & experte, ne manquera jamais de s'en appercevoir. Je dis une main habile, & experte; car, quand on ne connoît pas exactement la figure de tout le Bassin, la situation de la Vessie; du Rectum, du Vagin, & de la Matrice, avant, & pendant la grossesse, & la situation de l'Orifice du Vagin, par rapport au Bassin, on ne pourra distinguer un Orifice élevé, d'un bas, ni un droit, d'un Oblique. On aura beau concevoir clairement ce que ces termes signifient, avoir quelque connoissement ce que ces termes signifient, avoir quelque connoissement.

sance des parties distinctives des femmes, sans une longue Experience, on n'ira qu'à tatons, & on ne pourra éviter de

se tromper.

L'Orifice de l'Uterus est toujours directement opposé à son Fond. Lors donc qu'on connoît exactement la situation de l'Orifice de l'Uterus bien placé, on connoîtra aisément combien il s'éloigne de sa situation naturelle, & l'Obliquité une sois connuë, on connoîtra aussi à quel endroit le Fond est placé. Or quand on connoît la place de l'Orifice, & celle du Fond, on sçait comment le reste est disposé.

Ce que nous avons dit pour rectifier la situation de la Matrice três-inclinée, doit s'appliquer aux moindres inclinaisons; & il est inutile de grossir ce Livre, pour expliquer ce qu'il faut faire dans ces derniers cas. Mais, avant de passer plus loin, il faut répondre à une question qu'on pourra me faire. Si les enfans se presentent mal dans un Uterus moins incliné, comment faut-il se comporter? Je répons que, dans quelque situation Oblique de la Matrice que ce soit, pour peu qu'elle mérite d'attention, le plus prudent est de retourner les enfans, & de les tirer par les Pieds. A la bonne heure, si ce sont les Pieds qui se presentent à l'Orifice; c'est autant de peine épargnée. Mais lorsque l'inclinaison de la Matrice est peu considerable, & que les enfans se presentent bien, il n'est pas nécessaire de les retourner, & de les tirer par les Pieds. Il faut seulement rectifier la situation de la Matrice, & faciliter la sortie de l'enfant. Car dans ce cas il n'est pas aussi dangereux aux enfans de sortir la Tête la premiere, que si la Matrice étoit extrêmement Oblique. Il ne faut donc pas arrêter au passage l'enfant qui se presente bien dans une Matrice peu inclinée, mais au contraire, on doit le lui faciliter, le plus qu'il est possible.



#### CHAPITRE XLIX.

A quoi le Mari, ou les Assistans peuvent connoître une Sage-Femme habile.

Omme je n'ai pas écrit ce Livre simplement pour faire J connoître aux personnes de la Profession la maniere de la bien faire, mais pour prouver en même-tems que l'Art d'Accoucher est fondé sur des principes certains, ou qu'on operera sûrement par la suite, en suivant ma methode, si on ne l'a pas fait jusqu'à ce jour; j'ai tâché d'expliquer si clairement les causes des Accouchemens difficiles, & aisés, que les Lecteurs, qui ont une idée claire des Parties Genitales des femmes, conforme à ce que j'en ai dit dans ce Livre, les puissent concevoir aisément; & je me flatte d'y avoir réufsi. Il n'y a donc personne de l'un, ou de l'autre sexe, qui ait conçu mon Ouvrage, qui ne soit en état de connoître si l'enfant peut venir avec, ou sans le secours de l'Art. Avantage égal pour la Sage-Femme, & pour les Parens: pour la Sage-Femme; parce qu'aussi-tôt qu'elle a fait un rapport sidele de l'état de la femme, elle peut sans crainte, & sans trouble, ou se remettre de l'Accouchement sur la Nature, ou l'aider; pour les Parens, parce que la confiance, qu'ils ne peuvent s'empêcher de donner à la Sage-Femme, les tranquillife eux-mêmes.

Rien n'est plus désagréable pour une personne à qui l'on a demandé du secours, que la désiance que l'on a de son sçavoir, & les murmures critiques sur tout ce qu'elle a dit, ou fait. Dans ce cas réüssit-elle? C'est au hazard, qu'on en a obligation; mais on la rend responsable des mauvais succès, qu'elle devoit le moins craindre, après avoir employé tous ses soins avec la prudence que son devoir exige. Ce soupçon, & cette désiance, viennent souvent de ce qu'un Operateur affecte de cacher son Art, & ses actions; d'où l'on se porte aisément à conclure, ce qui est souvent trèsvrai, qu'il n'est si misterieux, que pour cacher son ignorance.

On se consirme encore dans cette idée, si ses réponses sont ordinairement assez ambiguës, pour ne point donner d'idées claires aux Assistans. La consequence qu'ils en tirent, est que les siennes sont aussi très-consuses; qu'il fait des experiences; qu'il est très-sujet à se tromper; qu'il n'est point au fait de sa Profession, ou qu'il manque d'experience. Mais quand on dit rondement ce qui en est, quand on rend raisson de sa conduite d'une maniere qui satisfait les Assistans, ils souffrent tranquillement que l'Operateur opere suivant les circonstances. Je me croirois trop heureux si j'avois réussià mettre cette pratique en vogue.

Il faut pour cet effet, c'est-à-dire, pour établir cette confiance entre celui qui donne du secours, & celui qui le demande, que l'un, & l'autre, conçoive distinctement ce qu'il faut faire; &, pour appliquer ce principe à notre sujet, ce qui avance, ou retarde l'Accouchement, & par consequent ce qu'il faut, ou ne saut pas faire. C'est ce qu'il est aisé à une personne d'esprit, & qui a pris la peine d'examiner assez le Squelete humain, pour avoir une idée claire de la structure du Bassin, d'apprendre par une lecture meditée de ce Traité. Il peut aisément par ce moyen sçavoir la conduite que doit

tenir une Sage-Femme.

Je m'attens bien qu'il se trouvera peu de Sages-Femmes de mon avis; mais je sçais bien qu'il n'y a que les ignorantes qui refuseront de s'y ranger. Sentant qu'elles n'ont rien de certain à dire, elles aimeront mieux faire les misterieuses, que de compromettre leur réputation, de s'exposer à la risée du Public, &, ce qui est encore pis pour elles, à perdre leurs Pratiques, fans esperance d'en faire de nouvelles. Mais que faire? Il vaut mieux couvrir de confusion quelques Sages-Femmes, que de risquer la vie des meres, & des enfans, ou de les laisser perir. Je suis persuadé que le Public se trouvera bien de l'avis que je lui donne, s'il veut le suivre. Car il faudra que les Sages. Femmes indolentes s'appliquent à l'étude, malgré qu'elles en ayent, de peur que, leur ignorance connuë, elles ne tombent dans le mépris: & les Sages-Femmes qui ont de l'honneur, & qui sont instruites s'appercevront qu'elles travailleront avec beaucoup plus de tranquillité, & d'agrément. Tt ii

Je conseille donc aux personnes de tous sexes, & de toutes conditions, de méditer cet Ouvrage, & d'y puiser la connoissance des veritables causes des Accouchemens difficiles, sur-tout de la cause generale, & ordinaire, afin qu'elles soient en état de demander aux Sages-Femmes, dès qu'elles seront arrivées, si l'Accouchement sera aisé, ou difficile, & de voir dès le commencement du travail s'il faut se reposer sur la Nature, ou avoir recours à l'Art. Et je conseille aux Sages-Femmes jalouses de leur honneur, aussi-tôt qu'elles auront Touché une semme, de lui dire, ou à ses Parens, l'état des choses, & cela sans ambiguité, sans déguisement, & sans flatterie, asin que l'évenement fasse connoître qu'elles ont agi avec prudence; & je suis persuadé que celles qui suivront cet avis, se feront estimer de toutes les personnes sensées.

La premiere chose que doive faire la Sage-Femme, arrivée auprès de celle qui a besoin de son secours, après un leger examen, est de la Toucher. C'est une remarque importante, que je ne me suis point lassé de repeter. Si la Sage-Femme y manque, c'est une preuve indubitable de son ignorance, d'une indolence, ou d'un orguëil punissables; comme si elle sçavoit de reste les choses dont elle ne s'est pas éclaircie, ou si elle ne connoissoit pas, ou ne craignoit pas

les dangers qui suivent l'inclinaison de la Matrice.

Après avoir Touché la femme, la Sage-Femme doit connoître la situation de la Matrice, & ses consequences. Si on lui demande donc ce qui en est, elle doit marquer la situation de l'Uterus, & de son Orifice; dire s'il est au milieu du Bassin, s'il est collé en avant, contre les Os Pubis, en arriere contre les Vertebres, ou l'Os Sacrum, par le côté contre l'Os des Iles.

Si elle dit, que l'Orifice est au milieu du Bassin, & qu'il est ouvert, elle doit ajouter s'il l'est peu, ou beaucoup;

quelle partie s'y presente, ou s'il n'y a que les Eaux.

Si le Sommet de la Tête se presente à l'Orifice, & si l'Orifice est sur le Bassin, ou dedans, il n'y a rien à faire. Il faut attendre que la Nature, appellant les douleurs, opere l'Accouchement. Il n'y a point de risque à attendre. Tout

réuffira, si les douleurs viennent; mais tant qu'elles sont par tesseuses, ou dans l'intervalle des accès, il n'est pas besoin que la semme se fatigue à faire des efforts: on peut attendre en sûreté, que les douleurs deviennent plus violentes.

Si l'Orifice est au milieu du Bassin, la Sage-Femme doit dire s'il est haut, ou bas. S'il est haut, c'est une preuve que la Tête est grosse, ou le Bassin petit. S'il est bas, la Tête est petite, ou le Bassin large. Ce dernier état promet un Accou-

chement plus aifé, que l'autre.

Si l'on ne sent pas le Sommet de la Tête à l'Orifice, quoiqu'il soit au milieu du Bassin, au contraire, si la Tête se presente obliquement, ou si l'on sent la Face, le Pied, le Cordon, &c. On doit être sûr que la Sage-Femme ne doit pas rester à rien faire. Ne sçait-elle quel parti prendre? Dèslors c'est une ignorante. Elle ne doit pas aussi se tranquilliser, qu'elle n'ait éloigné routes les parties qui se presentent à l'Orifice, de maniere que la Tête y reste seule; c'est-à-dire le Sommet, ou le Visage. Il vaudroit mieux que ce sut le Sommet. Mais quand le Visage fait tellement effort contre l'Orifice, qu'on ne peut l'écarter que violemment; car c'est un grand coup de pouvoir redresser doucement le Col, & amener le Sommet à l'Orifice, sans blesser le Visage.

Si la Sage-Femme peu de tems après avoir averti, que quelque partie se presentoit à l'Orifice avec, ou avant la Tête, vient dire qu'elle a reculé cette partie, & avancé la Tête à l'Orifice, c'est-à-dire le Sommet, ou le Visage, si elle n'a pû mieux faire, on doit être content d'elle. Mais si elle tarde beaucoup, & qu'on remarque que la partie qui s'étoit presentée avec la Tête, s'avance, & que la Sage-Femme ne peut la réduire, c'est une preuve de son ignorance; à moins que des accès continuels, & violens, de douleurs, ne lui laissent pas la liberté de faire rentrer cette partie. Dans ce cas, il y a moins de danger. Car les Eaux s'étant formées tout d'un coup, & les Membranes ne tardant gueres à s'ouvrir, aussi-tôt après l'écoulement des Eaux, elle peut réta-blir les choses. Mais si les douleurs sont foibles, & paresseu-

devoir, & il ne faut pas se sier à elle.

L'Orifice de la Matrice étant dans le Bassin, si la Sage-Femme dit qu'elle ne sent ni la Tête, ni les Fesses, & qu'elle n'y trouve que les Eaux, c'est une preuve que l'Accouchement sera dissicile. Si vous vous siés sur la Sage-Femme, à labonne-heure; mais pour le peu que vous ayés de désiance, il faut en appeller une plus habile, ou un Accoucheur experimenté. Car l'ensant sera en travers sur le Bassin. C'est pourquoi, aussi-tôt après l'écoulement des Eaux, il faut amener la Tête à l'Orifice, ou tirer l'ensant par les Pieds, si l'on ne veut risquer sa vie, & celle de la mere.

Si l'Orifice de l'Uterus est au milieu du Bassin, mais qu'aulieu de la Tête on n'y trouve que la Main, le Pied, le Genoüil, le Coude, le Cordon Ombilical, ou les Mains, & les Pieds à la fois, il y a le même danger que dans le cas précedent. Il faut donc se déterminer promptement à laisser operer la Sage-Femme qui est presente, ou en appeller une autre; promptement, dis-je, à moins de vouloir exposer la vie de la mere, & de l'ensant, qu'on peut sauver en leur donnant un prompt secours, aussi-tôt après l'écoulement des

Eaux.

L'Orifice étant bien placé dans le Bassin, si ce sont les Fesses qui s'y presentent, il y a moins de danger. Car nous avons remarqué que de fortes douleurs pouvoient faire sortir l'enfant ainsi replié. Mais si la Sage-Femme est entenduë, dès que les Eaux sont écoulées, elle change aisément la situation de l'enfant, & amenant les Pieds à l'Orifice, elle

rend l'Accouchement beaucoup plus aifé.

S'il se presente à l'Orifice ainsi placé un des Pieds, ou tous les deux, il y a peu de danger; il est aisé, quand les Eaux sont écoulées, d'amener l'autre Pied. Si la Sage-Femme n'en peut venir à bout, aussi-tôt après l'écoulement des Eaux, c'est ignorance. Je plains la mere, & l'ensant. Car, quoique ce dernier puisse venir en vie, on le peut blesser très-aisément, lui luxer quelque Os, ou lui rompre les Reins, en l'amenant à l'Orifice, à moins qu'on n'apporte beaucoup de

335

précaution en le fléchissant. Il est sur-tout très-aisé de luxer la Hanche des ensans qui se presentent de cette maniere;

ce qui les rend boiteux pour toujours.

Si la Sage-Femme, après avoir Touché, se contente de dire, que l'enfant est encore trop haut, sans sçavoir ajouter comment, & en quel endroit l'Orifice de l'Uterus est placé, & qu'elles sont les parties qui s'y presentent ; si elle dit qu'il n'est pas encore tems, & qu'il faut attendre, pour connoître toutes ces choses, que la Matrice, & l'enfant, soient plus descendus, & cependant si les douleurs sont considerables, c'est un tour de la Sage-Femme pour cacher son ignorance, & qu'elle espere que les choses changeront en mieux. Mais aussi peuvent-elles changer en pis. Il faut donc appeller de bonne-heure une Sage-Femme plus habile, ou un Accoucheur expert. Car l'élevation de l'Orifice est une preuve de l'Obliquité de la Matrice, ou que l'enfant se presente mal; deux inconveniens auxquels on remedie plus aisément au commencement, qu'à la fin. Le retardement met donc la mere, & l'enfant dans le danger. C'est ce qu'il faut bien remarquer.

Si la Sage-Femme rapporte que l'Orifice n'est pas au milieu du Bassin, mais qu'il est collé contre les Os Pubis, l'Os Sacrum, ou les Os des Iles, le danger est pressant. Il faut donc demander s'il y est beaucoup tourné, & s'il est élevé bien haut. S'il ne tourne pas beaucoup de l'un de ces côtés, le danger est moindre, & une Sage-Femme experte en sortira avec honneur, & sans balancer. Si elle parle d'attendre, & si elle s'en repose sur la Nature, c'est une ignorante, ou une paresseuse, sur qui il ne saut pas compter; mais il saut appeller de bonne heure une Sage-Femme plus habile, ou un Accoucheur expert. Car il y a beaucoup de risque à differer.

Mais si la Sage-Femme dit que l'Orisice est bien élevé, & collé fortement contre un des Os du Bassin, qu'il ne faut pas compter sur la Nature, & que la mere, & l'ensant sont en très-grand danger, en cas qu'ellé assez d'experience, pour donner à l'un, & à l'autre, les secours nécessaires, suivant la methode que j'ai donnée, elle doit mettre, sans attendre, la Main à l'œuvre, & faire promptement, mais avec précaution,

2-4

& prudence, ce qu'il est besoin de faire dans l'état des chorses. Car l'irrésolution ne peut faire de bien, & peut faire beaucoup de mal. Mais si vous ne croyés pas que la Sage-Femme soit en état de se bien acquitter de son emploi, il en saut appeller une plus habile, ou un Accoucheur éclairé. Car cette situation de la Matrice cause souvent la mort, & à l'ensant, & à la mere: & il est très-rare que l'un, & l'autre, se sauve, si l'on laisse agir la Nature seule, ou si on ne donne que des secours generaux; au contraire, lorsqu'une main habile vient au secours, & avance l'Accouchement, on peut sauver la mere, & l'ensant.

Lorsqu'après l'écoulement des Eaux quelque partie, comme le Pied, la Main, &c. sort, c'est une nécessité de tirer sur le champ l'ensant, soit que la Matrice soit droite, ou Oblique. Si la Sage-Femme ne trouve d'autres ressources que celles de la Nature, & des douleurs, il faut au plûtôt en appeller une plus habile, ou un Accoucheur expert. Car, quel besoin de retarder, pendant que les dissicultés augmentent, que les douleurs s'aigrissent, que les forces s'épuisent, & que l'on va donner à pleines voiles contre l'écuëil où l'on doit se briser?

Si, la Matrice étant encore élevée, & les Membranes entieres, la Sage-Femme n'a pas fongé à découvrir par le Toucher le danger qui menace, & qu'à fon infçu la Matrice, & l'enfant, descendent, & se trouvent resserés dans le Bassin par la force des douleurs, il n'y a pas un moment à perdre. Il est rare qu'on puisse sortir avec honneur d'un danger, qu'on n'a pu prévoir, ou éviter. Gardez-vous de vous sier dans ce cas à la Sage-Femme; mais appellez de bonne heure d'autres secours, si vous voulés sauver la mere, & l'enfant, ou l'un des deux. Pourquoi attendre à l'extrêmité? Faut-il que l'un, ou l'autre, ait perdu la vie, pour reveiller votre indolence? Si l'on faisoit de serieuses réslexions sur cet avis, on sauveroit bien des meres, & des enfans. \*

<sup>\*</sup>M. de Deventer traite le même sujet plus au long au Chapitre V. de la seconde Partie.

### CHAPITRE L.

De l'Accouchement difficile par le défaut de douleurs, ou à cause des douleurs Equivoques.

E n'est pas toujours le Vice de situation de la Matrice; ou de l'enfant, qui rend l'Accouchement difficile. D'autres accidens peuvent causer ce malheur. Il est donc à propos d'en dire quelque chose. Il faut pour procurer un Accouchement heureux des douleurs naturelles, qui viennent en leur tems, & par intervalle. J'entens par douleurs naturelles des mouvemens qui se sont d'eux-mêmes, & qui; faisant contracter les Muscles du Bas-Ventre, pressent si fort la Matrice, qu'ils semblent vouloir la faire fortir du Corps. Ces douleurs guvrent l'Uterus, amenent l'enfant à l'Orifice, le font fortir, en un mot operent l'Accouchement. Ces mouvemens sont semblables aux contractions involontaires des Muscles, pour se décharger le Ventre. Ils n'en différent que, parce que les derniers agissent plûtôt sur le Rectum, & les premiers sur l'Uterus. Si donc ces douleurs manquent entierement, si elles sont trop soibles, ou si elles ne sont pas veritables, il faut que l'Accouchement soit retardé, ou empêché.

Comme il y a des efforts inutiles pour se décharger le Ventre, il y en a de même pour l'Accouchement. C'est ce que nous avons nommé ailleurs douleurs fausses, ou équivoques. Les semmes qui les sentent sont des efforts très-considerables. Elles viennent tout d'un coup comme un orage; mais elles s'arrêtent avant d'avoir penetré jusqu'à la Matrice, &, au lieu d'en contracter le Fond, & les parties laterales, elles cessent tout à coup, & sont une contraction convulsive de l'Orifice, avec des maux insupportables. Nous avons donné dans le Chapitre XVIII. la maniere d'assoupir ces sausses douleurs, & de les changer en veritables. J'ajouterai seuleument ici qu'il ne saut pas en ce cas employer de remedes irritans; parce qu'ils ne sont qu'aigrir ces douleurs,

Vu

au lieu que les Adoucissans, & les Anodins les calment, Il arrive quelquesois que les douleurs, qu'on devoit esperer de voir augmenter, se calment tout-à-fait, ou diminuënt considerablement. La cause la plus ordinaire de cet accident est le défaut de secours convenable. Les Epaules, ou la Tête de l'enfant, se trouvant arrêtées quelque part, l'Accouchement ne s'avance pas, & la Nature languit malgré elle, comme nous l'avons déja remarqué. Mais si, l'enfant étant bien tourné, les douleurs diminuënt, ou cessent tout-à-fait, comme il peut arriver, le retardement n'est point dangereux. Il faut attendre patiemment qu'elles reviennent d'elles-mêmes, & laisser la semme en repos; ou, si l'enfant est si avancé, qu'on ne le puisse laisser dans cet état, il faut essayer de réveiller les douleurs par le Lavement que nous avons ordonné plus haut à cet effet. S'il trompe les esperances, il faut appeller un Medecin habile; mais auparavant il faut bien examiner si l'operation de la main ne peut aigrir les douleurs, ou avancer la fortie. Il arrive souvent qu'un Accoucheur, ou une Sage-Femme habiles, excitent les douleurs beaucoup mieux, que les Remedes les mieux appliqués.

Je sçais bien que les Médicamens ont beaucoup de force pour exciter les douleurs; mais beaucoup d'experiences m'ont appris, que les Médicamens irritans, qui sont fort actifs, font beaucoup de mal aux femmes en travail. Au contraire, si, laissant les Remedes à part, on avoit recours à l'Operation Manuelle, on conserveroit un grand nombre de femmes à qui ils donnent la mort, parce qu'on les employe, fans égard pour leur foiblesse. Pour moi, graces à Dieu, j'ai débarrassé ma Pratique de ce fatras de Remedes, & j'ai éprouvé que ma main suffisoit pour délivrer promptement, & sûrement, toutes les femmes, pourvû qu'elles eufsent encore assez de force, pour cooperer avec moi, ou pour souffrir mon operation. J'en puis prendre à témoin avec confiance toutes celles que j'ai accouchées depuis dix, ou douze ans. Car je ne compte pas dans le tems de ma Pratique celui qui a précedé. J'étois encore enveloppé des tenebres de l'ignorance, & je ne suivois que les routes ordinai-

339

res: & je puis assurer, avec verité, que pendant tout ce tems. j'ai délivré en peu de tems, & heureusement, toutes celles celles qui m'ont appellé, excepté une dont j'ai parlé plus haut, sans employer de Remedes irritans, sans le secours des Instrumens, sans mutiler d'enfans, & sans leur rompre aucune partie. Il ne m'est arrivé que très-rarement d'ouvrir la Tête de l'enfant, parce qu'il y avoit long-tems qu'elle étoit resserée dans le Bassin; & cela pour sauver la vie à des meres agonisantes. Je n'en ai jamais déchiré, ni blessé, que je sçache. Elles n'ont jamais perdu leur urine involontairement; elles n'ont jamais été attaquées de chute de Matrice; ou de quelque autre mal digne de remarque; & siles Sages-Femmes ont la prudence d'operer suivant ma methode, je puis les assûrer des mêmes succès ; elles donneront des secours beaucoup plus efficaces, auront l'esprit beaucoup plus tranquille, & ne seront pas, comme aujourd'hui, souvent incertaines du parti qu'elles doivent prendre; enfin elles auront tout lieu de remercier celui qui m'a inspiré de rendre cet Ouvrage public, pour la conservation de son plus parfait Ouvrage.



## APPENDIX.

Des Monstres, & des Enfans qui, se presentant bien dans une Matrice très-Oblique, sont mal tombés dans le Bassin, & y sont resservés, de sorte qu'ils ne peuvent avancer, ni reculer.

Près avoir parlé de la maniere de sauver du danger le plus évident les meres, & les enfans, sans employer les Instrumens, il saut dire un mot de la maniere, & des occasions de s'en servir, asin de ne rien laisser à désirer dans ce Traité. J'estime d'abord qu'il saut en laisser l'usage aux Accoucheurs, & que les Sages-Femmes ne doivent jamais s'en servir. Car il est certain qu'un habile Chirurgien Accoucheur, accoutumé aux Operations de Chirurgie, a beaucoup plus de dexterité, pour se servir des Instrumens, qu'une semme ne peut en avoir, quelque jugement qu'elle ait. Cependant si elle est appellée à la Campagne, où l'on ne peut faire venir un Accoucheur, elle sera de son mieux, pour se tirer d'assaire.

Je pense qu'il n'y a que deux cas où l'on puisse employer les Instrumens; quand tout le Corps des enfans, ou quelqu'une de ses parties est d'une grosseur si disproportionnée au Bassin, qu'ils ne peuvent passer dans cet état: & quand par la faute de la Sage-Femme, ou autrement, la Matrice étant extrêmement Oblique, la Tête de l'enfant bien tourné tombe dans le Bassin, où elle, & les Epaules, sont si resserrées, que les douleurs les plus violentes, & les Remedes les plus efficaces, ne peuvent le faire avancer. Dans ces cas, pour sauver la mere, il faut traiter l'enfant, & le tirer, comme s'il étoit mort.

Quant aux Monstres, ils peuvent être si gros, qu'ils ne puissent passer par le Bassin. Il n'y a donc moyen de sauver la mere, qu'en les mutilant, & les tirant par morceaux. Je sçais bien que ces cas se presentent: mais je sçais aussi que je ne m'y suis jamais trouvé. J'ai toujours réüssi à tirer par les Pieds tous les ensans qui se sont presentés, & je n'ai jages

mais eu le malheur de leur arracher la Tête, & de la laisser dans la Matrice. Mais si le Ventre, ou la Poitrine, ou la Tête sont si gros, qu'ils ne puissent passer, il faut les ouvrir ; les vuider des parties qu'elles renserment, ou donner par la Ponction passage aux Eaux, si c'est simplement une Hidro-

cephale, comme il arrive le plus souvent.

Dans l'Hidrocephale, ou l'Afcite, on se sert, pour saire la Ponction, d'un Instrument à peu près semblable au Troisquarts, qu'on employe pour la Paracentese du Ventre, ou du Scrotum, avec cette disserence, qu'il doit être plus long. C'est une Cannule longue d'un pied, ou de seize pouces, dans laquelle est ajusté un Stilet menu, dont le bout est pointu, & triangulaire. On glisse la Cannule le long de la main jusqu'à la Tête, ou au Ventre, suivant la partie qu'il faut piquer: &, quand on l'a affermie contre une de ces parties, on pousse le Stilet jusques dans la Cavité d'où l'ort yeut saire sortir les Eaux.

Cet Instrument est très-commode pour cet usage 5 mais comme il n'arrivera peut-être pas à un Accoucheur une fois dans sa vie d'avoir occasion de s'en servir, il est inutile qu'il en fasse faire un. Tout Instrument piquant peut servir à cetusage; mais il ne doit point avoir la pointe trop afilée, ou les côtés tranchans, de crainte de blesser la main, ou la femme. De quelque Instrument qu'on se serve, il est indispensable de le faire entrer dans le Corps, en le faisant couler contre la main qui est dans le Vagin, afin d'être sûr qu'il ne blessera que l'endroit auquel il est destiné. Après l'avoir fait entrer dans la capacité du Ventre, s'il ne s'écoule pas affezd'Eaux, pour laisser au Corps la liberté de sortir, il faut tirer du Ventre les Intestins. Si la Tête, sans Hidrocephale: est d'une grandeur si considerable, qu'elle ne puisse passer, il faut l'ouvrir, & en ôter le Cerveau, afin qu'elle s'affaisse, & qu'elle passe aisément.

Un Accoucheur se détermine aisément dans ces cas; mais il ne doit rien entreprendre, sans le consentement de la mere, & des Parens. Il n'y a presque point de partie qu'on ne puisse Des-articuler, sans la couper. Par exemple, il ne saur que tordre un Bras, ou une Jambe, pour en venir à bout.

Quand je dis qu'on le peut faire, j'entens qu'il soit nécessaire d'en venir à cette extrêmité. Sans cela je n'estime pas qu'on puisse se croire autorisé à le faire. Dans ce cas il est beaucoup

plus sur de tordre la partie, que de la couper.

Mais pour ne pas nous arrêter trop long-tems à parler des Monstres, & sans entrer dans le détail de leurs especes, qu'ils ayent un Corps, & deux Têtes, deux Têtes, & deux Corps rétinis, enfin quelque Vice de conformation que ce soit, & qui les empêche de passer par le Bassin, il faut absolument couper les parties qui font obstacle à la sortie. Cependant il vaut mieux les Des-articuler en les tordant, que de les couper, s'il en revient le même avantage; parce qu'on risque moins de blesser la mere. Lorsqu'on veut par exemple arracher un Bras, on passe par-dessus un linge sec, dont on tord les deux bouts du même sens, & en continuant pendant quelque-tems, comme si on vouloit tordre le linge, on rompt le Bras à l'Articulation, & il se détache. J'ai imaginé cette Operation dans le tems que, novice, & ignorant dans la Profession, je ne sçavois pas encore retourner les enfans morts, dont le Bras sortoit jusqu'à l'Epaule, & les tirer sans les mutiler. Il m'arriva pour lors, en tordant un Bras qui m'incommodoit, de l'arracher, & quoique je ne l'aie jamais pratiqué depuis que j'ai réussi à retourner, & tirer par les Pieds les enfans, sans les mutiler, j'ai toujours éprouvé qu'on pouvoit de cette maniere Des-articuler les Os, & j'aimerois mieux me servir de cette methode, que d'aucune autre, s'il étoit besoin d'en venir à cette extrêmité. Mais c'est ce qui n'arrive presque jamais.

Voyons à present ce qu'il saut faire, & de quels Instrumens il saut se servir, quand ce n'est pas la grosseur monstrueuse de l'enfant, mais l'obliquité de l'Uterus qui l'empêche de venir. Je commence par dire, qu'il n'est pas besoin d'Instrumens, ni de mutiler les ensans qui se presentent mal, ou qui ne présentent pas la Tête à l'Orisice d'un Uterus incliné. La main suffit pour les faire sortir. Ceux qui se presentent bien dans une Matrice Oblique, lorsqu'ils ne sont pas encore tombés dans le Bassin, ou qu'ils n'y sont pas assez avancés, & assez resservés, pour empêcher la main d'aller jusqu'aux Pieds,

même en les repoussant, ne sont pas encore dans le cas. La

main suffit pour les tirer, même sans les blesser.

Mais quand, par l'ignorance de la Sage-Femme, ou autrement, les enfans sont tombés la Tête la premiere dans la Cavité du Bassin, & que, les Eaux étant écoulées, ils sont tellement arrêtés dans la sinuosité de l'Os Sacrum, au coude formé par la Matrice, & le Vagin, que ni la force des douleurs, ni l'Art ne peut les faire avancer, ni reculer, il n'y a plus moyen de sauver la mere, qu'en traitant comme mort l'enfant, mort, ou vif. Mais c'est ce qu'il ne faut jamais faire, que dans cette extrêmité. Je trouve détestable la coutume de certaines personnes qui, dès que les douleurs sont un peu diminuées, vous disent froidement; l'enfant est mort, & qui, sur ce principe, employent les Crochets pour arracher ce malheureux, qui, malgré ce traitement barbare, vient encore en vie, à la honte de l'Operateur, & au grand regret des Assistans. Mais si l'enfant est assermi, & comprimé dans ce coude, il faut se résoudre à cette Operation. Mais les Crochets n'y peuvent servir: car ce sont les Epaules qui arrêtent la Tête; & elles le font si fortement, que la Tête ne peut avancer, quelque fort qu'on la tire. On peut cependant s'en servir si l'on veut; mais si l'on ne réüssit pas, il n'y a plus d'autre ressource que d'ouvrir la Tête, & d'en faire sortir le Cerveau, afin que l'applatissement de la Tête laisse à la main la liberté de passer, pour aller débarrasser les Epaules des Os qui les arrêtent; sans cela on court risque de perdre ses peines, & de blesser la mere en tirant trop violemment. Il m'est arrivé, après avoir entierement ôté le Cerveau, de ne pouvoir avec de fortes tenailles, & tirant de toutes mes forces, faire avancer l'enfant, parce que les Epaules étoient trop affermies contre les Os du Bassin. Mais ayant ôté le Cerveau, & dégagé les Epaules, en passant la main derriere la Tête, l'enfant suit avec beaucoup moins de peine. C'est pourquoi je recommande cette Pratique, comme la meilleure.

Il ne faut pas d'Instrument particulier pour ouvrir la Tête d'un enfant. Un Couteau ordinaire, enveloppé jusqu'à la pointe, des Ciseaux, une Spatule pointuë sont l'affaire. On dilate l'ouverture avec les doigts, & on tire de même le Cerveau, après quoi on tire la Tête avec la main, ou avec un linge, & on essaye de cette maniere à amener le Corps. S'il suit, il faut continuer de tirer; sinon, il faut débarrasser les Epaules des Os qui les retiennent, & ensuite tirer. Quand je dis qu'il faut tirer la Tête avec un linge, j'entens une bande large, coupée suivant la longueur de la toile, & dont les bords sont fausilés, ou quelqu'autre linge mince, & serme, qu'on passe derriere la Tête, & l'amenant sous le Menton, on la tort, & on tire l'ensant. J'estime sort cette methode.

Ceux qui ont les mains affez menuës pour paffer cette bande derriere la Tête, sans l'ouvrir, ne sont pas obligés de le saire, & ont un grand avantage sur les autres. Rienne convient mieux pour faire la Profession que des mains mênuës, des doigts longs, & un esprit vis; mais je suppose, que les Epaules ne soient pas arrêtées; car si elles le sont, on aura

beau tirer, l'enfant ne suivra pas.

Il y a encore un autre cas, ou les enfans, qui presentent la Tête à l'Orifice, ne peuvent passer par le Bassin, & que par cette raison il faut traiter comme morts. Cependant, quand on a prévû le coup, on peut sauver la mere, & l'enfant, en le retournant, & le tirant par les Pieds, au commencement du travail. C'est ce qui arrive à quelques semmes qui ont l'Os Sacrum sort courbé en devant, & le Coccix roide, & presque infléxible; d'où il suit, que les parties voisines ont beaucoup de peine à reculer. Mais, comme je l'ai déja dit, en y remediant au commencement dit travail, on peut sauver la mere, & l'ensant; sans cela il ne peut en échapper, & souvent la mere a le même sort.

Si l'on me demande à present à quoi servent tous les Instrumens dont les Auteurs sont mention, & dont ils recommandent l'usage, dès qu'on peut procurer l'Accouchement par la methode, que j'ai donnée, je répondrai que, puisque tous les Arts, & Sciences se perfectionnent par l'attention, & le travail, de ceux qui les cultivent, l'Art des Accoucheurs ne doit point être dans un cas moins savorable. J'estime que mes devanciers ont sait mourir plus d'enfans avec leurs Speculum Matricis, leurs Crochets, & leurs autres Instrumens, qu'ils n'en ont conservé. S'ils ont par ce

moyen

moyen sauvé la vie de quelques semmes, ils en ont blessé un très-grand nombre. Leurs sautes doivent nous instruire à chercher un meilleur chemin. J'y ai donné mes soins, & je me slatte d'avoir trouvé le plus sûr qu'on ait suivi jusqu'à ce jour; d'autres me seront plaisir de vouloir encherir sur ce

que j'ai déja fait.

En voilà, je pense, assez pour faire connoître que l'usage des Instrumens est très-rare dans la Profession, & pour la laver du reproche de cruauté, qu'on lui fait dans le monde. C'est aux personnes judicieuses à prendre de justes mesures, pour faire soulager à tems les personnes pour qui elles s'interressent, puisqu'à moins qu'elles ne portent un Monstre, l'Accoucheur ne sera jamais obligé d'ensanglanter ses mains.

## CHAPITRE LI.

# De l'Operation Cesarienne,

TRE obligé de sauver la vie à une mere aux dépens de celle de son fruit, ou de conserver celle de l'ensant aux dépens de celle de la mere, c'est la situation la plus déplorable où se puisse puisse trouver un Accoucheur. C'est cependant un cas qui se presente quelquesois. Car il y a des conjonctures où il est absolument impossible de sauver la mere, & l'ensant, ou au moins de sauver l'un, sans jetter l'autre dans un risque évident de mourir. En esset, il est constant que l'Operation Cesarienne est extrêmement dangereuse, & que le Crochet donne la mort à l'ensant toutes les sois qu'on l'employe. Tous les Auteurs en conviennent; mais tous n'ont pas remarqué qu'il y a des cas, rares à la verité, où le Crochet est insuffisant pour l'extraction de l'ensant.

L'extrême applatissement du Bassin rend le Crochet entierement inutile. On voit un exemple de cette nature dans la vingt-sixième Observation de Mauriceau. L'enfant, dit-il, venoit la Tête devant, mais la Face en dessus: il resta toujours au même lieu, sans pouvoir avancer au passage, que cette semme, qui étoit très-petite, avoit tellement étroit, & les Os qui le forment si

 $\mathbf{X} \mathbf{x}$ 

Mauriceau.

Un autre cas ou le Crochet est inutile, c'est quand il se forme à l'Orisice de la Matrice un Schirre considerable qui en empêche la dilatation. On pourroit peut-être bien alors introduire le Crochet dans la Matrice; mais comment pourroit-il faire sortir l'ensant? Un Schirre considerable qui se formeroit dans le Vagin peut produire le même esset.

Lamotte pag. 626. trouve cette Operation nécessaire dans quatre circonstances. La premiere est, quand il s'est formé à l'Orifice de Matrice des cicatrices dures, & calleuses, & incapables de souffrir de dilatation, de quelque cause qu'elles proviennent; mais dans ce cas, j'aimerois beaucoup mieux employer, avec toutes les précautions requises, le Bistouri pour dilater l'Orifice, que d'en venir à l'Operation.

La seconde circonstance est quand, après un Accouchement laborieux, les grandes Levres se sont intimement unies avec partie du Vagin, & que la semme est devenuë grosse, malgré cet obstacle. Il pourroit ajoûter qu'ensuite d'un Ulcere, d'une Blessure, ou d'une Excoriation, les Paroîts du Vagin s'étant rétinis, même après la Conception, empêcheroient la sortie de l'ensant. Mais je ne pense pas que l'Operation Cesariene soit encore necessaire dans ce cas. Il vaut mieux séparer les parties jointes contre nature avec le Bistouri, que de tenter ce dernier remede.

La troisiéme circonstance est, lorsqu'un enfant se presente

SUR LES ACCOUCHEMENS. bien, mais qu'il n'avance point dans le passage, ou qu'il y est enclavé, & vivant, ce qui fait que la mere, & l'enfant perdent leurs forces par la longueur du travail, avec une impossibilité morale de pouvoir finir l'Accouchement. Lamotte auroit dû expliquer nettement ce qui empêche l'enfant de s'avancer au passage On ne peut avoir trop de précision dans une matiere aussi délicate. Nous avons expliqué assez clairement ce qu'on doit entendre par ce mot enclavé; nous avons ajoûté que dans certains cas le crochet étoit inutile pour l'extraction de l'enfant; puisque les Epaules sont accrochées au bord superieur du Bassin, & qu'on ne peut les dégager qu'après que l'affaissement de la Tête, qu'on procure en vuidant le Cerveau, a donné à la main la liberté de pasfer jusqu'aux Epaules. Il est donc constant qu'on ne peut faire l'Accouchement, qu'en donnant la mort à l'enfant, ou en faisant l'Operation Cesariene.

La quatriéme circonstance qui rend, selon Lamotte, cette Operation nécessaire, c'est les vices de conformation du Bassin, dont nous avons parlé en premier lieu, & qui rendent

le Crochet inutile.

Rousset, qui a fait un Traité sur l'Operation Cesariene, parle d'un grand nombre d'obstacles à l'Accouchement naturel. 1°. Si l'enfant est énormement gros, & grand; 2°. S'il est accompagné d'un, ou plusieurs Gemeaux, qui s'entrenuisent à sortir, ou d'une Mole charnuë; 3°. S'il est dissorme, & monstrueux; 4°. Si, venant mal, il ne se peut de soi, ou par aide redresser, & mieux-conduire; 5°. Si, pour être mort, il ne s'aide plus à sortir, comme il devroit; 6°. S'il est déja si boussis, qu'il ne puisse passer par le lieu naturel.

Il trouve aussi plusieurs obstacles de la part de la mere. 1º. Si elle est, dit-il, par trop étroite, ce qui advient en plusieurs façons, comme de premiere conformation, étant les unes plus serrées que les autres; Item, à cause de l'âge tendret aux trop jeunes mariées, encore trop peu ouvertes, ou bien trop vieilles, & ja endurcies, principalement quand elles ont été mariées fort tard, à cause que l'Os Peniller, ou Barré, accoûtumé à se disjoindre lors, quoiqu'on die du contraire, s'ouver plus mal-aisément. 2º. Quand elle a dès le commence-

X x ij

ment de sa nativité au milieu, à l'entrée, ou au profond du Corps Matrical quelque empêchement, par lequel elle est comme bouclée, & bouchée. 3°. Par quelque inconvenient survenu depuis la naissance à la femme, ayant été illec offensée par Ulcere qui se soit cicatrisé esdites parties, de quelque cause qu'il provienne, une infinité de Tumeurs soudaines, Inflammations, Descentes, Apostemes, Schirres, Loupes qui peuvent étoupper ces voyes-là. Ce sont les propres termes de Rousset, depuis la page 5. jusqu'à la page 10.

Il s'en faut de beaucoup que je regarde tous ces obstacles comme ne pouvant être levés que par l'Operation Cesariene. Il n'y a que le premier, & le troisséme de la part de l'enfant qui puisse l'exiger, supposant encore qu'on ne veuille pas se servir des Instrumens, de peur de lui donner la mort.

L'enfant peut être énormement gros, & grand, ou par luimême, ou par quelque maladie. S'il l'est par lui-même, il ne pourra jamais sortir avec l'aide du Crochet, quand même l'usage en seroit permis. Il faut de nécessité recourir à l'Operation Cesariene, ou le couper par morceaux avec un Crochet trenchant. S'il l'est par quelque maladie, c'est pour l'ordinaire par quelque Hidropisse. On appelle Hidrocephale

celle de la Tête, & Ascite celle du Bas-Ventre.

Il est constant que l'enfant ne pourra sortir, si l'Hidrocephale, ou l'Ascite est considerable; mais je ne conçois pas comment l'Hidropisse de la Poitrine, que Mauriceau ajoûte aux deux autres, feroit le même effet; puisque l'eau contenuë dans la Poitrine ne peut écarter les Côtes, & par consequent augmenter le volume de l'enfant. On est donc obligé dans le cas de l'Hidrocephale, ou de l'Ascite, ou de diminuer le volume de l'enfant, ou de lui faire un chemin, par lequel il puisse sortir en l'état où il se trouve.

Mais la Tête peut être attaquée d'Hidropisse de deux manieres; car l'Eau peut être épanchée au dehors, entre le Pericrane, & les Tegumens, ou entre le Crane, & le Pericrane; ou bien elle peut être épanchée au dedans entre la Duremere, & le Crane, entre la Dure, & la Pie-mere, ou dans

l'épaisseur même de cette Membrane.

On ne peut pas, dit Mauriceau, l. 2. c. 29. exempter de mou-

SUR LES ACCOUCHEMENS. 349 rir l'enfant Hydropique dans la Matrice; car il faut percer la Tête, ou le Ventre, ou la Poitrine de l'enfant, lorsque les Eaux y sont contenuës, afin que les 'ayant évacuées par l'ouverture qu'on y aura faite, il puisse après être tiré dehors. Dionis, 1. 3. c. 22. soûtient au contraire avec raison que l'enfant peut venir en vie, & guerir, si les Eaux sont répanduës au dehors. Il est constant en effet, que les blessures des Tegumens de la Tête, & du Pericrane, ne sont pas mortelles, ni causes par elles-mêmes d'aucun accident mortel. Mais si les Eaux sont répanduës au dedans; Il faut, dit-il, commencer par l'ondoyer, car il viendra mort. La raison qu'il en donne est, qu'il faut faire une Ponction au Sommet de la Tête. Il auroit dit avec plus de verité, qu'étant obligé de faire cette Ponction, sans pouvoir conduire des yeux son Instrument, on ne peut operer qu'à tâtons, & par consequent qu'il est moralement impossible de na point blesser le Cerveau. Il resteroit à present à examiner si les blessures du cerveau sont toûjours mortelles, question que je n'approfondirai pas.

Mauriceau, & Dionis, conseillent de faire cette Operation avec un Crochet trenchant qu'on conduit sur la main gauche, qui est appuyée sur la Tête, observant de tourner la pointe en dedans, de peur de blesser la Matrice. L'ayant conduit proche d'une des Sutures, on le tourne vers ce lieu, & on fait une ouverture sussifiante, pour donner passage aux Eaux. Dionis veut que la Ponction se fasse au Sommet de la Tête. On opere selon eux de même, lorsque le Ventre, ou la Poitrine sont attaqués d'Hidropisse. M. de Deventer substituë au Crochet trenchant un Stilet semblable à celui des Troisquarts, avec lesquels on fait la Ponction du Bas-Ventre, & recommande à l'Operateur de ne se point blesser avec la pointe. Il agiroit beaucoup plus sûrement, si ce Stilet étois enfermé dans une Cannule, comme celui des Trois-quarts, & la Cannule, entrant par son extrémité dans l'ouverture faite, empêcheroit les levres de la playe de se réiinir, comme il arrive quelquefois, avant que les Eaux fussent entierement

écoulées.

Il est aisé de concevoir que comme on opere à l'aveugle; on ne peut être assez sûr de son Instrument, pour ne blesser aucune partie; & par consequent qu'on doit regarder cette Operation comme mortelle, moralement parlant.

Le troisième obstacle à la sortie de l'enfant, est selon Rous-

set, quand il difforme, & monstrueux.

Il est impossible de parcourir toutes les especes de Monstres que peut produire une imagination vivement affectée, ou quelque autre cause inconnuë, dont l'Operation se regle, ou sur la force des idées des semmes, ou par des loix que l'Auteur de la Nature a établies, & ne nous a pas fait connoître. Mais il est constant que, sans que le fruit d'une semme s'écarte de la figure humaine, quant aux points qui en constituent la difference exterieure, il peut être construit de maniere qu'il ne pourra sortir par les voyes naturelles. Je n'en citerai que deux exemples. Un enfant peut avoir deux Têtes sur un même Corps, ou être composé de deux Corps réünis, comme il arrive assez ordinairement, quand un même œus renserme deux germes; parce que les parties de deux Embrions, encore laiteuses, s'il est permis de s'exprimer ainsi, s'unissent aisément par la compression qu'elles soussent dans la Matrice.

Or il est constant que dans l'un, & l'autre cas, les enfans ne pourront sortir par les voyes naturelles. Il ne faut pas un grand sond de jugement, pour en sentir l'impossibilité; c'est donc une nécessité d'avoir recours à l'Operation Cesariene, pour en faire l'extraction, ou de couper l'une des Têtes avec le Crochet trenchant, & de séparer de même les deux Corps réunis; ce qui est suivi d'une mort infaillible des Fetus.

Je ne parle pas ici de ces productions plus monstrueuses par leur cause, que par leur figure, fruits d'un crime que les Loix Divines & humaines, punissent par le seu. On doit, pour l'honneur de l'humanité, tirer un voile épais sur ces abominations. Nous n'avons rien à prescrire à l'Operateur en pareil cas.

Voilà les seuls obstacles que nous trouvions à l'exclusion de l'enfant parmi ceux que Rousset dit pouvoir venir de son côté. Car on a vû plus haut la maniere de délivrer une semme de plusieurs Gemeaux, en quelque posture qu'ils se presentent. Si une Mole empêche l'enfant de sortir, on commence par en faire l'extraction. De quelque maniere qu'il se

presente, mort, ou vivant, on peut en procurer la sortie, en le tirant par les Pieds; ensin s'il est tellement boussi après sa mort, qu'il ne puisse passer par le lieu naturel, il faut le couper par morceaux avec le Crochet trenchant, & le faire sortir; ou si un Bras est si engagé, qu'il ne puisse être repoussé, l'arracher en le tordant; vuider la Tête, & le Ventre, s'il le faut; mais il seroit horrible de faire à une mere vivante une Operation aussi cruelle, que la Cesariene, pour faire l'extraction d'un enfant mort. C'est cependant ce que renserme aussi la désinition que donne de cette Operation Paul Zacchias, Quæst. Medico-Legal. l. 6. tit. 1. quæst. 7. Est autem, dit-il, Casarea sectio viventis matris in Ventre sectio, ut Fætus indè, aut vivus, aut quomodocumque eximatur. L'Operation Cesariene est une incision faite au Ventre de la mere vivante, pour en tirer l'enfant vivant, ou en quelque état qu'il se trouve.

On est en état de juger, par ce qu'on a vû plus haut, de ce qu'il faut penser de la plûpart des obstacles que Rousset trouve de la part de la mere. La grande jeunesse ne peut empêcher la sortie du Fetus, qu'au cas que l'ensant sût d'une grosseur disproportionnée au passage; alors il faudroit, ou le tirer par morceaux, ou avoir recours à l'Operation Cesariene. L'âge trop avancé peut causer un Accouchement laborieux, non pas parce que la Symphise des Os Pubis, que Rousset appelle Os Peniller, ou Barré, est Ossisée, & que ces Os ne peuvent s'écarter, comme Rousset dit qu'ils le doivent; mais parce que les Fibres de l'Orisse de la Matrice, & celles du Vagin, ayant acquis une consistance presque Cartilagineuse, ne sont plus susceptibles de la dilatation requise; pour laisser fortir librement le Fetus. Ce défaut se peut corriger par les Topiques, & ne requiert pas l'Operation.

Nous avons dit ce qu'il falloit penser des vices de conformation, tant du Bassin, que du Vagin, & de l'Orifice de la Matrice; nous avons parlé des Schirres, des Ulceres qui auroient réini, ou bouché ces parties. Les tumeurs soudaines, Inflammations, Descentes, Apostemes, Loupes, peuvent ceder à des remedes internes, ou à des Topiques; on peut, s'il le faut, en venir à des incissons; mais il y auroit de l'ignorance, ou de l'inhumanité à faire l'Operation Cesariene dans tous ces cas.

Il n'y en a donc que deux où l'Operation soit absolument indispensable; puisque, si on ne la fait, la mere, & l'ensant periront nécessairement. Ce sont les vices de conformation du Bassin, & les Schirres de l'Orifice de la Matrice, ou du Vagin. Quand la Tête est enclavée; quand l'ensant est extrêmement gros, ou par lui-même, ou par maladie; quand il est monstrueux, de sorte que ses parties ne puissent passer par les voyes naturelles, il y a deux moyens de faire l'Accouchement; l'un est de faire l'Operation Cesariene, l'autre de donner la mort à l'ensant, em employant le Crochet mousse, ou trenchant, pour son extraction.

Il est donc indubitable qu'il la faut faire dans les deux premiers cas; mais pour se déterminer sur la conduite qu'on doit tenir dans les trois derniers, il faut examiner deux Questions, la premiere, si l'Operation Cesariene est nécessairement mortelle à la mere; la seconde, lequel on doit sauver

de la mere, ou de l'enfant.

Les sentimens sont fort partagés sur la premiere Question. Paré, Mauriceau, Dionis, Peu, &c. la regardent comme nécessairement mortelle à la mere. Rousset, Zacchias, Sennert, Lamotte, &c. disent formellement le contraire. Voici comme s'en explique Zacchias, loco citato. Il se fait la question, si l'on peut sans peché faire l'Operation Cesariene; & après avoir observé qu'il ne la faut pas faire à la legere, il la soûtient permise, parce que, ce sont ses termes, quoique nous convenions qu'elle est très-dangereuse, la femme est exposée à un danger plus certain, si elle ne se fait pas; parce qu'il est sur qu'elle perira, si elle ne souffre l'Operation; au lieu qu'elle peut se sauver, & son fruit, si elle la souffre. Et il n'est pas vrai que la plus grande partie des femmes, à qui on la fait, en meurent; le contraire est attesté par des Medecins, & Chirurgiens très-habiles, & trèsexperimentés. Quia, etiamsi velimus eam esse periculosam, tamen certiori periculo exponitur ipsa mulier, nisi sectio fiat; quia certò non secta peribit; secta autem & ipsa, & aliquando ipse Fætus vivere potest. Nam non est verum has mulieres ut plurimum perire; quia, si expertissimis Medicis, ac Chirurgis credimus, plures earum, quæ secantur, servari solent.

La Raifon & l'experience confirment le sentiment de Zacchias

chias. On peut couper sans danger les Muscles larges du Bas-Ventre; on en fait la Suture, & la blessure se cicatrise parfaitement. Il n'y a pas d'essussion considerable de Sang à craindre en coupant les Muscles, puisqu'il n'y rampe aucun Vaisseau considerable. C'est pourquoi on évite de toucher aux Muscles droits, où se trouvent les Mammaires.

Il n'est point à craindre que le Sang qui tombe dans la Capacité du Bas-Ventre y cause une corruption suneste. Ce Sang sortirà par la suppuration, comme il fait aux blessures

pénetrantes.

On peut aussi inciser le Peritoine sans danger. Car, quoique ce soit une Membrane, il n'est point assez nerveux pour faire craindre des Convulsions. Le danger de quelque Hernie est plus à craindre; mais, outre que c'est un petit mal en comparaison du bien qui revient de l'Operation, quand la Gastroraphie est bien faite, on est exempt de cet accident.

L'incisson de la Matrice, quelque grande qu'il la faille faire; ne doit point épouvanter. Car ce n'est que l'Hemorragie qui peut allarmer; or l'Hemorragie n'est pas considerable, au rapport de ceux qui ont fait cette Operation. Elle ne doit pas même l'être. Car le Fond de la Matrice, qui est la partie qu'on incise, étant extrêmement élastique, comprime très promptement les Orisices des Vaisseaux qui ont été coupés. Et de plus, quand cette Hemorragie seroit considerable, il ne sortiroit que le Sang contenu dans les Vaisseaux de la Matrice, Sang qui doit faire la matiere des Purgations squi sortent après les Couches.

Il n'y a point à apprehender d'autres suites de l'Hemorragie. Car outre que le Sang qui s'épanche dans la Capacité du Bas-Ventre sortira par la suppuration, on a le soin de le boire avec une éponge. Celui qui s'épanchera dans la Cavité

de la Matrice, fortira par le Vagin.

En vain apprehenderoit-on que l'incission de la Matrice caus de Convulsions. Le Fond, que l'on incisse, est la partie de ce Viscere la moins nerveuse, & par consequent la moins sensible. Il est donc évident, par la Raison, qu'on peut faire l'Operation Cesariene sans danger de la part des Mus-cles, du Peritoine, & de la Matrice.

Yy

354 OBSERVATIONS

L'experience établit, encore mieux la possibilité de l'Operation Cefariene. On enpeut voir un grand nombre d'exemples dans Rousset; on en verra de très-singuliers dans la Pratique de Sennert, qui a fait un Chapitre exprès sur cette Operation; mais comme Mauriceau, & Dionis, pretendent que ces faits font des productions de l'ignorance, ou de l'imposture, écoutons Lamotte, l. 4. c. 12. & nous le verrons établir la verité de plusieurs guerisons de femmes qui ont souffert cette Operation. Parmi plusieurs exemples qu'il en donne, il en cite un bien particulier. La playe du Bas-Ventre se corrompit, & ne fut consolidée que par une chair baveuse. La corruption même se communiqua à un Intestin, & ces parties s'étant agglutinées les unes avec les autres, la semme guerit entierement; mais il lui en resta une incommodité bien singuliere, c'est qu'elle rendoit par la Cicatrice ses Menstruës, des matieres fécales, des vents, & des vers.

De là Lamotte conclut avec raison que cette Operation peut parfaitement réüssir, étant saite méthodiquement.

Veut-on quelque chose de plus fort? on a gueri des Abcès considerables aux Muscles du Bas-Ventre: on étoit autrefois dans l'usage de faire des incisions au Peritoine, dans les Hernies avec étranglement : on a gueri des Abcès de la Matrice par l'application du Cautere actuel: Mauriceau même convient de quelques faits rapportés par Rousset, & infiniment plus suprenans que la guérison d'une incision simple de la Matrice. Des enfans étant morts dans la Matrice, s'y sont putresiés; la corruption s'en communiqua à la Matrice, de là aux Muscles du Bas-Ventre, & après plusieurs années on a tiré les uns après les autres leurs Os à demi cariés, & les femmes sont guéries. On a fait à d'autres des incisions sur des Abscès causés par des accidens semblables; on a ouvert les Tegumens, & la Matrice, pour en tirer les Os qui y étoient demeurés; & les femmes, qui ont souffert ces Operations, en font guéries. Osera-t-on soûtenir à present qu'une blessure simple ne pourra se consolider?

Îl y a plus: on a extirpé la Matrice à quelques femmes, parce qu'elle s'étoit putrefiée, en consequence d'un renversement de son Fond, qu'on avoit inutilement tenté de réduire, aprês l'avoir negligé pendant quelque tems, & ces femmes fe font parfaitement rétablies; une simple incision doit elle avoir un fort plus malheureux, que le retranchement total?

Mais, dira-t-on, il est autant désendu de rendre une semme sterile, qu'il l'est de la faire perir, ou son fruit. C'est ce-

pendant une suite de l'Operation Cesariene.

A cela plusieurs réponses. 1°. De deux maux il faut éviter le plus grand; la sterilité est un moindre mal que la mort; par consequent il vaut mieux rendre sûrement une semme sterile, que de la laisser perir, ou son fruit. 20. Il n'est pas vrai que l'Operation Cesariene rende une semme sterile. Dans les exemples que nous avons cités plus haut, après Rousset, de femmes, dont les enfans putrefiés étoient sortis par des Abscès de la Matrice, qui avoient obligé de leur faire la Section de cette partie, il s'en trouve plusieurs qui sont restées fecondes. On a vû d'ailleurs, au rapport de Sennert, des femmes qui ont été délivrées jusqu'à six sois par l'Operation Cesariene. On auroit dû nous instruire du désaut qui a obligé de recourir si souvent à ce violent remede. Cette circonstance meritoit bien d'avoir place dans l'Histoire qu'on nous a laissée. Mais si c'étoit un vice de conformation, qui mettoit dans la nécessité d'employer toûjours ce moyen cruel, il falloit que la femme fût bien passionnée, pour s'exposer à devenir grosse un si grand nombre de fois.

On objectera peut-être encore que cette Operation met la

femme dans un peril évident.

J'en conviens; mais il suit seulement de là qu'on ne peut y réflechir trop murement, avant que de la faire. Et j'ajoûterai avec Mauriceau, l. 2. c. 3 2. que ce qui contribuë à rendre souvent cette Operation infructueuse, c'est qu'on ne l'entreprend ordinairement, qu'après qu'une semme a été épuisée par un travail de plusieurs jours; auquel tems la Matrice a beaucoup sousser par quantité de douleurs inutiles, qui lui ont causé une inflammation de toute sa substance, laquelle, venant à être incisée, s'enslamme encore davantage.

Ajoûtez à cela la frayeur que cette Operation donne aux femmes à qui elle est nécessaire, & qui contribue peut-être, plus que tout le reste, aux succès malheureux, qu'on lui repro-

Yyij

che. Mais comme il n'y a pas de moyen efficace pour rassurer une femme allarmée jusqu'à un certain point, ne regardons ici quel'Operateur. Qu'il examine donc si attentivement ce qui empêche l'enfant de s'avancer au passage, qu'il puisse décider sur le champ de la possibilité de l'Accouchement. Nous avons marqué les cas où il est physiquement impossible. Il est alors inutile d'attendre que les choses changent de face. C'est donc une cruauté que de laisser épuiser la mere en efforts inutiles, & encore plus, de l'abandonner entierement, fous prétexte d'impossibilité de la secourir, quand il est constant qu'elle en peut revenir, en lui faisant l'Operation, au lieu qu'elle mourra sûrement, si on ne la lui fait pas. C'est pourtant la conduite que Mauriceau a tenuë avec la femme qui fait le sujet de sa vingt-sixiéme Observation. Oubliant alors ce principe de Celse qu'il adopte ailleurs, melius est anceps remedium experiri, quam nullum; il vaut mieux faire usage d'un remede incertain, que d'abandonner son malade; il livra cette femme à une mort certaine, & se refusa aux instances de sa famille, qui lui demandoit en grace de lui faire l'Operation, & cela sur le prétexte frivole, qu'elle étoit toûjours mortelle. Je souhaite pour lui qu'il en ait été bien persuadé; mais il y a toûjours beaucoup d'interest personnel mêlé dans ces sortes de décisions. Je ne blâme pas un Accoucheur de resuser de faire cette Operation, quand il n'est pas en état la faire; je lui conseille même de ne pas l'entreprendre; mais je ne veux pas qu'il s'y oppose, quand c'est le seul remede. Un Accoucheur, qui n'est point dans l'habitude de manier des Instrumens tranchans, peut se servir de cette raison pour se dispenser de faire l'Operation, & faire appeller un autre Chirurgien qui operera en sa place.

Je crois qu'il n'est pas possible de se resuser à l'évidence des preuves que j'ai données de la possibilité, & de la nécessité de l'Operation Cesariene en certains cas; mais la doiton faire, quand on peut délivrer la mere en faisant mourir l'ensant, c'est-à-dire, le tirant avec le Crochet en certains cas, ou en lui ouvrant ouvrant le Cerveau, lorsque les Epaules sont accrochées aux Os du Bassin, ou lui faisant une Ponction à laquelle il ne peut survivre, ou ensin en lui retranchant

SUR LES ACCOUCHEMENS.

Jes parties qui font obstacle à sa sortie, soit qu'on l'ait baptisé, sur un Bras, ou autre partie sortie, ou qu'on y ait sûrement injecté de l'eau par le moyen d'une Seringue? C'est ce qu'il ne m'appartient pas de décider; mais pour que le Public sçache à quoi s'en tenir, il trouvera ci-dessous l'avis de Messieurs les Docteurs de Sorbonne, à qui il convient de s'en rapporter sur des questions de cette nature.

Fin de la premiere Partie.

# MEMOIRE PRESENTE' A MESSIEURS les Docteurs en Theologie de l'Université de Paris.

N demande si, dans le cas où l'on ne pourroit délivrer une semme en couches par les voyes ordinaires, il faut faire à l'ensant un sacrisse de la vie de la mere, en lui faisant courir le risque de l'Operation Cesariene, ou sacrisser l'ensant à la sûreté de la mere, en le mutilant, & par ce moyen lui donnant la mort, avant d'en saire l'extraction, ou le traitant si mal, qu'il n'y puisse survivre que peu de tems.

Il ne faut pas que l'humanité de Messieurs les Docteurs s'allarme. En suivant les principes établis, & même démontrés dans le Traité, à la suite duquel on sera imprimer leur Consultation, les cas, où l'on se verra réduit à cette sâcheuse alternative, deviennent extrêmement rares, & se réduisent,

si je ne me trompe, à trois.

Le premier, où la femme auroit le Bassin si petit, qu'un enfant de grosseur ordinaire n'y pourroit passer; & dans ce cas, il faudroit nécessairement faire à la mere l'Operation Cesariene, toutes les sois qu'elle deviendroit grosse, ou la laisser mourir, & l'enfant; puisqu'on ne pourroit tirer ce dernier avec les Instrumens, même après l'avoir coupé par morceaux; ou bien, lorsque l'Orisice de la Matrice seroit telle-

ment retreci par un Schirre, qu'il ne pût souffrir une dilata-

tion assez considerable, pour laisser passer l'enfant.

Le second, lorsque, la femme ayant le Bassin bien proportionné, & la Matrice en bon état, l'enfant seroit gros outre mesure, ou naturellement, on contre nature; ce qui peut arriver de trois manieres dans le dernier cas : scavoir lorsque l'enfant est attaqué d'Hidropisse de la Tête, de la Poitrine, ou du Bas-Ventre.

Si l'enfant n'avoit naturellement que la Tête grosse outre mesure, il y auroit, en suivant les principes du Traité en question, lieu d'esperer qu'il viendroit naturellement, à moins que la groffeur de la Tête ne fut excessive, ou qu'il ne survint

quelque autre accident.

Mais si l'enfant êtoit gros contre nature, dans les trois cas supposés, il seroit difficile de lui faire quelque operation, de façon à être sûr qu'il vint en vie. Il n'y a que le cas de l'Hidropisse exterieure de la Tête, où j'estime qu'on puisse pratiquer

la Ponction avec quelque sureté.

Cependant comme il seroit plus naturel de sauver la mere, que l'enfant, si l'on ne perdoit l'ame du dernier, en le privant du Baptême, ne vaudroit-il pas mieux, s'il étoit possible, de lui conferer ce Sacrement avec sûreté, soit en tirant un Pied, ou une Main de l'enfant, pour pouvoir jetter de l'eau dessus, soit en portant de l'eau sur son Corps par la voye de l'injection, exposer l'enfant à une mort sûre, que la mere a un danger évident?

Le troisième cas est, lorsque, par la mauvaise situation de la Matrice, & de l'enfant, l'enfant long-tems après l'écoulement des Eaux se trouve la Tête tellement engagée dans la Courbure formée par la partie Inferieure de l'Os Sacrum, & le Coccix, qu'il est absolument impossible de l'en arracher, sans lui ouvrir la Tête, ou en venir à l'Opera-

tion Cesariene.

Une seconde question qui concerne les Monstres, les enfans, par exemple, qui ont deux Têtes sur un même Corps, deux Corps réunis, &c. sera décidée par les mêmes principes, quand on aura établi s'ils sont de nature humaine.

On estime qu'il seroit à propos qu'on representat dans la

SUR LES ACCOUCHEMENS.

Consultation la nécessité où sont les semmes de se soumettre aux décisions qui y seront données, même du côté de la conscience.

#### RE'PONSE.

Le Conseil estime que, pour répondre au cas proposé, avec plus de clarté, il est nécessaire d'expliquer les differens sens dans lesquels on peut l'entendre, qui sont les suivans, sçavoir:

ver la mere, & l'enfant, lorsqu'on a une esperance bien son-

dée de sauver l'un, & l'autre par ce moyen?

2°. Peut-on s'en servir au préjudice de la mere, en prévoyant le salut de l'enfant, & une mort certaine, que doit

causer à la mere la même Operation?

3°. Lorsque la perte de la mere, & de l'enfant est assurée par rapport aux circonstances dans lesquels ils se trouvent, peut-on s'en servir sans esperance bien sondée pour l'un, & pour l'autre?

4°. Enfin, si l'on ne peut sauver que la mere, ou l'enfant, en se servant de l'Operation Cesariene, sans esperance bien fondée pour l'autre, lequel des deux est-on obligé de préserer?

Le Conseil répond au cas proposé ainsi expliqué; l'on peut se servir de l'Operation Cesariene, lorsqu'on a une esperance bien fondée de sauver par ce moyen la mere, & l'enfant.

Il ne peut y avoir de difficulté, qu'à l'égard de l'esperance dont-on se flatte, & qui sert de fondement à cette premiere réponse. Il est aisé de l'établir par des exemples particuliers.

François Rousset, fameux Medecin, qui vivoit dans le dernier siecle, rapporte dix exemples de l'heureux succès de l'Operation Cesariene. Il étoit témoin de plusieurs, & avoit appris les autres sur le témoignage de gens dignes de soi. c. 5. Gaspard Bauhin, Medecin Allemand, en rapporte sept autres, dont il est témoin, ou qu'il assure avoir appris de personnes dignes de soi. Parmi les exemples, que rapporte

Rousset, il y en a un très-remarquable d'une femme qui dez meuroit dans un Village auprès de Paris. Elle souffrit six sois l'Operation Cesariene, & les ensans qu'elle mit au monde vêcurent tous. Nicolas Guillet sût son Chirurgien. Après la mort du même Chirurgien, cette semme devint grosse pour la septiéme sois; l'on chercha inutilement un Chirurgien, qui voulût lui saire l'Operation Cesariene; n'ayant pû accoucher par la voye ordinaire, elle mourut miserablement avec son ensant.

Parmi les exemples, que rapporte Bauhin, celui-ci est surtout digne de remarque. Un homme du commun, sans experience pour la Chirurgie, dont la femme ne pouvoit accoucher par la voye ordinaire, obtint permission du Magistrat de tenter l'Operation Cesariene, pour n'être point coupable de la mort de sa femme, en cas de mauvais succès; cet homme grossier, & rustique, réussit parfaitement, sauva la mere, & l'enfant, & cette femme accoucha peu de tems après de deux enfans jumeaux, & de quatre autres successivement, sans avoir recours à aucun Remede. Enfin, elle mourut âgée de plus de soixante ans. Louis Panthot, Chirurgien très-fameux, rapporte, au témoignage de Theophile Renaud, qu'une femme du Village de Meissemy, près de la Ville de Lyon, en 1627. après avoir souffert de grands tourmens sans accoucher, sut enfin délivrée heureusement par le moyen de l'Operation Cesariene, & que son enfant sut baptisé. Jean Feret, Professeur en Medecine, rapporte ce fait.

De ces exemples il s'ensuit, que l'Operation Cesariene n'est pas mortelle par sa nature; d'ou l'on doit conclure, qu'il est permis de s'en servir, lorsqu'on a une esperance bien sondée de sauver par ce moyen la mere, & l'ensant. S'il est permis de faire plusieurs autres Operations aussi cruelles, comme de couper un Membre, pour sauver le reste du Corps, rien ne doit empêcher de saire celle-ci, quelque douloureuse qu'elle soit, lorsqu'on a lieu de croire qu'elle aura un heureux succès. Au reste, pour sormer ce jugement, l'on ne doit s'en rapporter qu'aux lumieres d'un Medecin éclairé, & dont la probité soit connuë, & lui-même doit juger de l'utilité de l'Operation

SURLES ACCOUCHEMENS.

Poperation par les forces de la mere, & l'état dans lequel se trouve l'enfant, & même après avoir épuisé tous les remedes convenables de son Art; non-seulement il est permis de faire l'Operation Cesariene dans le cas supposé, mais même la mere est obligée de la soussirir, & de la demander. L'on a supposé qu'il y avoit une esperance bien sondée de sauver la mere, & l'ensant par ce moyen, & qu'il étoit le seul; dans ce cas, il est hors de doute, que la mere doit demander, que l'on lui sasse l'Operation Cesariene: la charité qui nous oblige de soulager nos freres, en nous exposant nousmêmes, ne peut jamais obliger une mere dans une occasion plus pressante, que lorsqu'il s'agit de sauver tout-à-la fois la

vie de son enfant, & lui procurer son salut éternel.

Le Conseil répond à la deuxième question, que, si l'Operation Cesariene doit causer à la mere une mort certaine & qu'on le prévoye, l'on ne peut se servir de ce Remede. Il n'est pas permis, suivant la doctrine de l'Apôtre, de faire un mal, pour procurer un bien; quelque désirable par consequent que soit le Baptême d'un enfant, on ne peut, au préjudice de la vie de sa mere, lui donner moyen de le recevoir. Dieu seul, qui nous a donné la vie, peut en disposer, & il n'y a aucun prétexte qui puisse autoriser un homicide, pour procurer un plus grand bien. Le consentement même de la mere ne suffiroit pas pour le rendre licite. La mere doit ellemême être soumise aux Ordres de Dieu, & elle n'est pas en état de donner sur elle un pouvoir qu'elle n'a pas reçu. On ne peut après cela opposer, que la mort de la mere est un moindre mal, que la privation du Baptême de son enfant. L'on ne doit point ici comparer absolument la mort temporelle de la mere avec la mort spirituelle de l'enfant; mais l'on doit comparer l'homicide de la mere, que l'on aura causé par l'Operation Cesariene, avec le malheur de l'enfant, auquel l'on n'aura eu aucune part; &, cette comparaison faite, il est certain que l'homicide est un crime que l'on ne peut excuser, mais le malheur de l'enfant, quelque déplorable qu'il soit, ne peut être imputé à personne.

Le Conseil répond à la troisiéme question, en supposant d'un côté la certitude de la mort de la mere, & de l'enfant,

262

si on ne fait point l'Operation Cesariene, & l'incertitude du succès, si on l'a fait, qu'il est permis de se servir de ce Remede, quelque desesperé qu'il soit. L'on peut certainement donner un Remede douteux à un malade désesperé; l'on peut donc employer l'Operation Cesariene, quelque incertain qu'en soit l'évenement dans le cas proposé. Si de deux maux, que l'on ne peut éviter, l'on doit préferer le moindre au plus grand, comme l'on ne peut douter dans l'espece presente qu'une mort assurée soit un plus grand mal que l'Operation Cesariene, qui peut être deviendra un remede essicace, on ne doit pas hésiter des'en servir, eu égard à l'esperance qu'elle donne, quelque soible qu'elle puisse être. On ne peut former qu'une difficulté sur cette troisième réponse, qui est la juste crainte que l'on doit avoir, que l'Operation Cesariene n'accelere la mort, au lieu de procurer la vie. Mais la fagesse veut que l'on expose plûtôt un malade à une mort anticipée dans les circonstances presentes, qu'à une mort certaine; parce qu'une esperance, même peu sondée, de recouvrer la vie, est préferable à la certitude d'une mort prochaine. Il est donc permis dans l'espece presente de hazarder l'Operation Cesariene, pour sauver la mere, & l'enfant, qui autrement periroient infailliblement.

4°. Pour répondre à la quatriéme question, le Conseil estime, qu'il faut avoir égard à ce que demande d'un côté la

justice, & à ce qu'éxige de l'autre la charité.

Si l'on n'a égard qu'à la justice, l'on peut sacrisser la vie de l'ensant, pour sauver la mere; mais la charité demande, que la mere présere le salut de son ensant à sa propre vie, si on ne peut qu'aux dépens de la vie de la mere procurer le Baptême à l'ensant. Nous avons tous droit de conserver la vie, que Dieu nous a donnée, & nous pouvons, pour nous mettre à l'abri du danger de la perdre, repousser celui qui voudroit nous la ravir. S. Thomas, 2å. 2ª. q. 64. art. 7. & la soule des Theologiens l'enseignent. Cabassutius Juris Canon. Lib. 5. Cap. 19. Art. 24. Ces principes supposés, comme l'ensant seroit la cause de la mort de la mere, si on ne s'y opposoit, il seroit permis de fervir de tout moyen propre, même en exposant l'ensant à une mort certaine; & l'on ne peut oposer à

SUR LES ACCOUCHEMENS. cela, que l'enfant est innocent, & qu'on ne doit pas lui imputer le danger auquel sa mere est exposée. L'innocence de l'enfant ne prive point la mere de son droit, par lequel elle peut demander que l'on se serve de tous moyens convenables pour sa propre conservation. Mais, pour suivre cette dostrine dans la pratique, il ne faut avoir égard qu'à la justice ; car la charité demande , que l'on présere la vie spirituelle d'un enfant, que l'on suppose être dans un danger évident de ne point recevoir le Baptême, à la vie temporelle de la mere, comme un bien beaucoup inferieur au salut éternel de l'enfant, comme le dit Saint Thomas, 2â. 2ª. quast. 26. art. 5. Soit donc que le salut de l'enfant éxige que l'on fasse l'Operation Cesariene à la mere, soit qu'il demande qu'on s'en abstienne, la mere doit être également disposée à la souffrir, ou à s'en abstenir, pour sauver éternellement l'enfant qu'elle a conçû. Que l'on n'objecte point qu'il est permis de préserer sa vie au salut éternel d'un assassin qui vient nous la ravir. Il y a une grande difference entre un affassin, qui, volontairement, & méchament, s'expose au danger de perdre la vie, & à la damnation éternelle, & un enfant, qui, en courant les risques de l'un, & de l'autre, est digne de la plus grande compassion. Un enfant est veritablement dans une nécessité extrême; mais un assassin est dans un état d'une malice extrême, duquel il lui est libre de se délivrer; mais un enfant est dans l'état le plus miserable, & il n'a aucun moyen de sortir de sa misere. Que l'on n'oppose point encore que la mere, que l'on dit être obligée de préserer le salut de son enfant à sa propre vie, ne doit point exposer son propre salut, & que, n'étant point assurée qu'elle est en état de grace, il paroît qu'il y a témerité de vouloir mourir pour sauver son enfant, sans être assurée elle-même de sauver son ame. Pour résoudre cette dissiculté, il suffit qu'il ne soit point nécessaire que la mere soit exempte de toute crainte; si elle est morallement assurée de sa justice, & qu'elle ait la constance d'avoir mené une vie Chrétienne, fondée sur l'usage frequent des Sacremens, ou sur une Contrition sincere à laquelle elle s'est excitée. Cela doit lui suffire, & il n'y aura aucune temezité dans sa conduite, de mourir pour sauver l'ame de son Zzij

OBSERVATIONS enfant. Il est permis dans plusieurs cas d'exposer sa vie pour le salur de ses freres, & c'est la marque de la charité la plus ardente, que de donner son ame pour les sauver; l'on n'est cependant jamais assuré métaphysiquement de sa propre justification; ce qui doit convaincre qu'il suffit d'avoir une confiance raisonnable à ce sujet. Il doit par consequent rester pour constant dans cette quatriéme hypotese, que la vie de l'enfant doit être préferée à celle de la mere, & que, quoique celleci pût sans injustice se préserer à son enfant, elle ne peut le faire sans manquer à la charité; or il est bien constant, que le précepte de la charité concourant avec la justice, il seroit inutile de ne rien faire contre contre celle-ci, si on manquoit à la premiere. Une action doit être bonne dans toutes les circonstances, & elle est mauvaise, si elle pêche dans une seule. Il n'en seroit pas de même si l'enfant devoit perir avec sa mere, en supposant par exemple, qu'elle sût poursuivie par quelque Bête feroce qui dût la dévorer. Si elle ne s'enfuit pas, sa perte est assurée, & par consequent celle de son enfant : si au contraire elle s'enfuit, elle peut se sauver; mais la précipitation dans sa fuite cause la mort de son enfant; dans ce cas; il est permis à une mere de sauver sa vie, s'il est possible, en négligeant le falut de son enfant; & la charité ne lui défend point de l'exposer dans le cas present : la raison est, que la perte de la mere entraîneroit certainement celle de l'enfant. Afin donc que la charité oblige la mere à s'exposer à la mort,

Sur la seconde question, le Conseil estime, que si l'on presente un Monstre pour être baptisé, l'on doit examiner, avant de lui conferer le Baptême, s'il est une seule personne, ou s'il en contient deux. L'on doit de plus examiner son sexe, & si, après l'examen qu'on en aura fait, l'on doutoit encore sur le genre, & le nombre des personnes, il faut baptiser absolument celui sur lequel on n'a aucun doute, & conferer le Baptême sous condition à celui, ou à ceux que l'on ne voit pas avec évidence être des personnes. Mais si l'on remarquoit deux Têtes, deux Poitrines, & même deux Corps distingués, comme il est évident qu'ils sont deux personnes, il faut les baptiser séparement, si on peut le faire sans danger, autrement

il faut que l'esperance du salut de l'enfant soit bien fondée.

SUR LES ACCOUCHEMENS. 365 on pourroit les baptiser ensemble, avec la formule ego vos; &c. S'il y avoit une seule personne, parce qu'il y auroit une seule Tête, il faut la baptiser comme une seule personne, quand même elle auroit plusieurs Membres de même non. S'il s'agissoit d'un Monstre qui n'eut point la figure humaine, on ne peut le baptiser sans consulter l'Evêque du lieu. Si quando præterea Monstrum humanum baptismo offertur, videndum est, antequam baptisetur, an una persona sit, an vero duæ: tum masculus ne sit, an fæmina. Si quâ re perspecta dubium est an sine duo, ut pote quia duo capita non habet, nec pectora bene distincta; unus intentione certà neque vagà baptisetur, alter verò, seu alii sub conditione ( si non est baptisatus); siverò, quia duo capita, pectora duo, aut Corpora etiam distincta in Monstro apparent, homines duos esse per spicuum est, singuli simpliciter baptisentur; quod si mortis periculum in mor à erit, numero plur ali baptisentur (ego vos): sin autem una persona est, ut pote unum tantum caput habens, tanquam unus baptisetur, etiamsi alia Membra plura, gemina-ve habeat; at vero Monstrum, quod hominis speciem non præse fert, non baptisetur, nist cum Archiepiscopus consulatur. S. Carol. Actor; Ecclef.

Déliberé en Sorbonne, le 30. Mars 1733.

A. LEMOYNE. L. DE ROMIGNY. DE MARCILLY.

La Question sur le Baptême par injection ayant été décidée séparement à la réquisition d'une autre personne, M.M. les Docteurs ont cru qu'il valoit autant mettre la Consultation qu'ils donnerent alors à la suite de la presente, que de la résondre, pour l'incorporer avec elle.



## MEMOIRE PRESENTE' À MESSIEURS les Docteurs de Sorbonne.

Docteurs de Sorbonne, qu'il y a des cas, quoique trèsrares, où une mere ne sçauroit accoucher, & même où
l'enfant est tellement rensermé dans le sein de samere, qu'il
ne fait paroître aucune partie de son Corps, ce qui seroit un
cas, suivant les Rituels, de lui conferer, du moins sous condition, le Baptême. Le Chirurgien, qui consulte, prétend,
par le moyen d'une petite Canulle, de pouvoir baptiser immediatement l'enfant, sans faire aucun tort à la mere. Il demande si ce moyen, qu'il vient de proposer, est permis, &
legitime, & s'il peut s'en servir dans le cas qu'il vient d'exposer.

RE'PONSE,

Le Conseil estime, que la question proposée souffre de grandes difficultés. Les Theologiens posent d'un côté pour principe, que le Baptême, qui est une naissance spirituelle, suppose une premiere naissance. Il faut être né dans le monde pour renaître en Jesus-Christ, comme ils l'enseignent. S. Thomas, 3<sup>a</sup>. part. quæst.. 88. art. 11. suit cette Doctrine comme une verité constante; l'on ne peut, dit ce S. Docteur, baptiser les enfans qui sont renfermés dans le sein de leur mere. Nullo modo infantes in maternis Uteris existentes baptisari possunt. Et S. Thomas est fondé sur ce que les enfans ne sont point nés, & ne peuvent être comptés parmi les autres hommes; d'où il conclud, qu'ils ne peuvent être l'objet d'une action exterieure, pour recevoir par leur ministere les Sacremens nécessaires au Salut: pueri in maternis Uteris existentes nondum prodierunt in lucem ut cum aliis hominibus vitam ducant;unde non possunt subjici actioni humanæ, ut per eorum ministerium Sacramenta recipiant ad salutem. Les Rituels ordonnent dans la Pratique ce que les Theologiens ont établi sur les mêmes matieres, & ils dessendent tous d'une maniere uniforme de

SUR LES ACCOUCHEMENS. baptiser les enfans qui sont renfermés dans le sein de leurs meres, s'ils ne font paroître quelque partie de leurs Corps, Le concours des Theologiens, & des Rituels, qui sont les regles des Dioceses, paroît former une autorité qui termine la question presente; Cependant le Conseil de Conscience considerant d'un côté que le raisonnement des Theologiens est uniquement fondé sur une raison de convenance, & que la deffense des Rituels, suppose que l'on ne peut baptiser immediatement les enfans ainsi renfermés dans le sein de leurs meres, ce qui est contre la supposition presente; & d'un autre côté, considerant que les mêmes Theologiens enfeignent, que l'on peut risquer les Sacremens que J. C. a établis comme des moyens faciles, mais nécessaires pour fanctifier les hommes; & d'ailleurs estimant, que les enfans renfermés dans le sein de leur mere, pourroient être capables de falut, parce qu'ils sont capables de damnation; pour ces considerations, & eu égard à l'exposé, suivant lequel on assure avoir trouvé un moyen certain de baptiser ces enfans ainsi renfermés, sans préjudicier à la mere, le Conseil estime que l'on pourroit se servir du moyen proposé, dans la confiance qu'il a que Dieu n'a point laissé ces sortes d'enfans sans aucuns secours, & supposant, comme il est exposé, que le moyen dont il s'agit est propre à leur procurer le Baptême; cependant comme il s'agiroit, en autorisant la Pratique proposée, de changer une Regle universellement établie, le Conseil croit que celui qui consulte doit s'adresser à son Evêque, à qui il appartient de juger de l'utilité, & du danger du moyen proposé, & comme, sous le bon plaisir de l'Evêque, le Conseil estime qu'il faudroit recourir au Pape, qui a le droit d'expliquer les Regles de l'Eglise, & d'y déroroger dans les cas, où la Loi ne sçauroit obliger, quelque sage, & quelque utile que paroisse la maniere de baptiser dont il s'agit, le Conseil ne pourroit l'approuver sans le concours de ces deux autorités. On conseille au moins à celui qui consulte, de s'adresser à son Evêque, & de lui faire part de la pre-

fente Décision, afin que, si le Prélat entre dans les raisons sur lesquelles les Docteurs soussignés s'appuyent, il puisse être autorisé dans le cas de nécessité, ou il risqueroit trop d'attendre que la permission sur demandée, & accordée d'employer le moyen qu'il propose si avantageux au salut de l'enfant. Au reste le Conseil, en estimant que l'on pourroit s'en servir, croit cependant que, si les enfans dont il s'agit venoient au monde, contre l'esperance de ceux qui se seroient servis du même moyen, il seroit nécessaire de les baptiser sous condition, & en cela, le Conseil se conforme à tous les Rituels, qui, en autorisant le Baptême d'un enfant qui fait paroître quelque partie de son Corps, enjoignent neanmoins, & ordonnent de le baptiser sous condition, s'il vient heureufement au monde.

Déliberé en Sorbonne, le 10. Avril 1733.

A. LEMOYNE. L. DE ROMIGNY.
DE MARCILLY.



### PREFACE.

Ly a environ deux ans, que je donnai la pre-miere Partie de ce Traité en Langue vulgaire (le Hollandois) dans l'esperance qu'il convaincroit les personnes de la Profession, que les plus grandes difficultés des Accouchemens venoient moins de la mauvaise situation de l'enfant dans la Matrice, que de l'Obliquité de cette Partie; observation que personne n'avoit faite jusqu'alors, & qu'on n'a pas faite depuis, du moins de ma connoissance. Quoique tous ceux qui ont lû ce Traité n'en ayent pas tiré les avantages, que j'avois lieu d'en attendre, j'ai au moins la satisfaction non-seulement de voir que beaucoup de Sçavans, qui n'avoient point un attachement servile aux anciennes coutumes, se sont rendus à la force de la verité, ainsi que les Lettres, qu'ils m'ont fait l'honneur de m'écrire, en font foi, mais même que plusieurs personnes de la Profession ont adopté ma Methode.

On a même fait un autre honneur à cet Ouvrage. Car, quoique je ne l'aye imprimé qu'en Hollandois, & en Latin, il a été traduit à mon insçuen Allemand, & en Anglois.

La lumiere, que cet Ouvrage a répandu sur la Profession, a bien pu me faire des envieux; mais leurs cris étoussés dans le moment ne l'ont pas empêché de se A a a ij répandre dans les Etats voisins. Accablés sous le poids de la verité, & ne se sentant pas, suivant les apparences, en état de le détruire, ils ont pris le parti du silence. Celui du monde sçavant a été aussi profond sur la matiere des Accouchemens, depuis que ce Livre a vû le jour. Je ne sçache pas qu'on ait fait depuis sur ce sujet d'Ouvrages considerables, ou même qu'on ait fait part au Public de quelque découverte. Ne seroit-ce pas me flatter, que de croire qu'il ne sera pas aisé d'en faire? Je sçais bien au reste, que cela n'est pas impossible, & qu'un exercice continuel, & raisonné, peut donner lieu à quelques Observations nouvelles. J'en donne moi-même l'essai dans cette seconde Partie, ou je parle de plusieurs Accouchemens difficiles, dont je ne sçavois pas encore les causes, lorsque j'ai donné la premiere; & comme il est necessaire d'être éclairci sur ce sujet, j'ai cru qu'il étoit de mon devoir de rendre publiques mes Observations.

Je les ai redigées en forme de petit Traité, en faveur de ceux qui n'ont pas le tems de lire le Livre en entier, comme sont des Magistrats, des Peres de famille, & autres, qui sont distraits par des affaires qui ne leur laissent point assez de loissir pour le faire. Malgré son peu d'étenduë il fera connoître évidemment, avec quelle prudence, & avec combien d'attention ils doivent agir avec leurs semmes, ou leurs silles, lorsqu'elles sont en travail; & que les larmes ne sont pas le seul secours qu'elles doivent attendre en cet état de leur tendresse.



### OBSERVATIONS

IMPORTANTES

DES ACCOUCHEMENS,

SECONDE PARTIE.

### CHAPITRE PREMIER.

De l'Accouchement difficile parce que l'enfant, renversé sur le Dos dans une Matrice tombée en devant, est descendu dans le Bassin, le derrière de la Tête le premier.



Ous avons parlé dans le 46°. Chapitre de l'Accouchement difficile par la grande Inclinaison de la Matrice en devant, & nous y avons expliqué la Piroiiete que les enfans font ordinairement dans les Matrices ainsi placées; mais nous n'y avons point parlé des

difficultés de l'Accouchement causées par la chute de l'enfant dans le Bassin le derriere de la Tête le premier. Cepen-

dant comme il est ordinaire dans cette situation qu'il s'affermisse tellement contre les Os du Bassin, qu'il ne puisse sortir, j'ai jugé à propos d'en parler ici assez au long, & de communiquer les lumieres, que l'experience m'a acquises sur

ce fujet.

Personne ne peut douter qu'un enfant ne puisse être couché sur le Dos dans une Matrice tombée en avant, de la
même maniere qu'il s'y trouve couché sur le Ventre; mais
on aura de la peine à croire, avant de l'avoir éprouvé comme moi, que la Matrice puisse si fort s'incliner en avant.
C'est la crainte de me tromper, qui m'a empêché de dire
dans ma premiere Partie ce que j'en sçavois. J'ai cru devoir
suspendre mon jugement jusqu'à ce que des observations
frequentes, & exactes, levassent tous mes doutes. J'en puis
parler à present avec connoissance de cause, & personne
ne doit douter de cette verité, quoique je sois le premier,
que je sçache, qui en ait fait connoître, & l'existence, & les
suites sunesses.

Je dis donc qu'il arrive quelquesois, & plus souvent qu'on ne pense, que le Fond de la Matrice tombe si bas dans les semmes qui ont le Ventre pendant, pour me servir de ce terme, que la longueur de la Matrice sorme avec le Vagin un Angle qui approche beaucoup de l'Angle droit; & quand il arrive à l'ensant de se coucher sur le Dos dans une Matrice ainsi située, il en arrive nécessairement un Accouchement très-difficile, souvent suneste à la mere, & à l'ensant, à qui le Ventre de sa mere sert de tombeau.

Si l'on me demande pourquoi cette combinaison de situations est si dangereuse, ou, pour mieux dire, presque toujours suneste à la mere, & à l'ensant, j'en alleguerai trois raisons.

La premiere, que les Sages-Femmes, ne connoissant pas le danger, appellent du secours trop tard. Et comment le connoîtroient-elles, puisqu'elles ne connoissent pas cette situation? Et d'où connoîtroient-elles cette situation de la Matrice, & de l'enfant, puisque tout l'univers l'a ignorée jusqu'à ce jour, & qu'aucun Auteur, que je connoisse, ne l'a sçue, ou du moins décrite? Dans ces circonstances il seroit étonnant que les Sages-Femmes sçussent distinguer par

SUR LES ACCOUCHEMENS. 375

Ie Toucher ces situations de la Matrice, & del'enfant.

Une preuve certaine, que cette situation est inconnuë à toutes les Sages-Femmes, c'est que lorsque j'ai été appellé pour des semmes qui se trouvoient dans le cas, jamais une

Sage-Femme ne m'a dit l'avoir observée.

Or dès qu'il est certain que les Sages-Femmes ne connoiffent pas par le Toucher ces situations de la Matrice, & de l'enfant, elles ne peuvent ni donner à la semme les secours necessaires, ni l'en avertir, ou ses Parens, & par consequent on ne peut prendre les mesures necessaires pour chercher assez-tôt des secours étrangers, & saire délivrer la mere, &

l'enfant du danger qui les menace.

La feconde raison est, que les Sages-Femmes ne connoissant pas la situation de la Matrice, & de l'enfant, & le peril qui en est inséparable, se trompent elles-mêmes, avant de tromper les Parens, & la Femme. Elles s'imaginent en esser que l'ensant se presente bien, & qu'il a le Sommet de la Tête directement à l'Orifice; & dans cette consiance elles attendent tranquillement une prompte délivrance, au lieu de craindre, comme elles le devroient, que la femme ne meure sans accoucher, si un habile Operateur ne vient promptement au secours.

La troisième enfin est, que la situation, dont nous parlons, est très dangereuse, non-seulement par l'ignorance des Sages-Femmes, mais par elle-même; de sorte qu'un des plus habiles Operateurs, & des plus adroits, est obligé d'avoiier que, s'il n'est pas impossible, au moins est-il extrêmement difficile dans cette combinaison de situations de sauver la mere. Et pour prouver démonstrativement que ce que j'avance est consorme à la raison, & à l'experience, il faut faire une description si exacte de ces situations, & de leurs suites, que toutes les personnes de la Prosession soient plei-

nement convaincuës de leur danger.

Voici le fait. Je suppose, 1°. Un enfant couché sur le Dos dans une Matrice tellement tombée en devant, qu'elle sasse un Angle droit avec le Vagin: 2°. Que la Tête de cet enfant soit couchée sur l'Orifice. Delà je conclus qu'il saut nécessairement que l'Orifice soit poussé, & pressé contre la

Courbure interne des Vertebres, & de l'Os Sacrum, qui fait un Angle rentrant, comme tous les Anatomistes le scavent; & ainsi ils admettront volontiers ma supposition.

De cette supposition j'infere nécessairement que la partie inferieure, ou pointuë de la Matrice est couchée sur les Os Pubis; d'où il suit, 1°. Que les Eaux ne peuvent faire que peu d'effort contre l'Orifice : 2°. Que, si elles le dilatent un peu, cela ne peut arriver que sous la Tête de l'enfant, à l'endroit qui répond à la Cavité du Bassin; d'où je concluds, que les Eaux ne peuvent prendre qu'une forme mince, & oblongue, & que la Membrane s'ouvre souvent, avant que la Sage-Femme s'en apperçoive, ou même qu'elle foit venuë ; parce qu'une femme en cet état n'a pas de veritables douleurs, & que la Sage-Femme appellée avance rarement la main affez haut, en Touchant, pour fentir l'augmentation des Eaux. Je dis la main: car les doigts n'y suffisent pas, à moins qu'elles ne descendent, & ne s'avancent en-dehors de l'Orifice, comme les Intestins dans les Hernies.

Lorsque les Membranes s'ouvrent, & que les Eaux s'échappent doucement, les Sages-Femmes les appellent furtives, ou fuyardes. Sans en connoître la veritable raison, elles ne laissent pas de sçavoir par experience, que c'est la marque d'un Accouchement difficile. Car les Eaux oblongues, & minces, accompagnent ordinairement les Accouchemens difficiles par la mauvaise situation de la Matrice, ou de l'enfant. La raison est que la Tête ne se presente pas directement à l'Orifice. Elles prennent plus, ou moins cette figure, suivant que la Tête de l'enfant ferme plus, ou moins l'Orifice. Cependant comme les suites des Eaux suyardes ne sont pas toujours également mauvaises, les Sages-Femmes esperent toujours un changement en mieux, & n'avertissent pas que le danger est pressant.

Une personne de la Profession concevra aisément par ce que nous venons de dire, 1°. Que les contractions ne peuvent pas beaucoup presser la Tête de l'enfant contre l'Orifice, parce qu'elle est arrêtée contre l'Os Sacrum: 20. Que, si la Tête disate un peu l'Orifice, il n'y a que sa partie posterieure qui puisse un peu tomber dans le Bassin; & s'il ar rive

SUR LES ACCOUCHEMENS. rive pour lors qu'elle y descende petit à petit, elle ne peut

pas tomber plus bas, tant que l'enfant aura le Col appuyé

fur les Os Pubis.

L'enfant étant couché sur le Dos, le Sommet de la Tête affermi contre la Courbure superieure de l'Os Sacrum, le Col sur les Os Pubis, le derriere de la Tête sur, ou dans le Bassin, & le Visage tourné en haut, la Sage-Femme, en Touchant, sent le derriere de la Tête, & s'imagine en sentir le Sommet. L'enfant est bien, dit-elle; l'Accouchement est naturel; tout iroit bien, s'il y avoit des douleurs. Voyant qu'elles n'augmentent pas, & que l'enfant n'avance pas, elle excite la femme à faire des efforts; mais envain; car les plus violents ne sont point capables de chasser un enfant affermi

de toute part contre les Os du Bassin.

Ce n'est pas cependant tout ce dont se plaignent les Sages-Femmes dans cette situation, sans en connoître encore la veritable cause. Un nouvel accident, auquel sont plus sujettes les femmes qui accouchent pour la premiere fois dans un âge avancé, les inquiete. Il n'y a pas d'ouverture, il ne s'en fait pas, & même il ne s'en peut faire, quand le travail dureroit plusieurs jours; car la Tête de l'enfant, ainsi pressée contre les Vertebres, ne fait aucun effort, & n'en peut même faire sur les Parties exterieures, parce qu'elle ne peut descendre par la force des douleurs, ni avec le secours de l'Art. Je demande le fruit qu'on retirera dans cette occasion des Medicamens propres à irriter les douleurs. Ne seront-ils pas plus nuisibles, qu'avantageux? Il ne se faut attendre dans ce cas qu'à la mort de la mere, & de l'enfant; fur-tout si l'écoulement des Eaux a mis le Fetus à sec, & l'a resserré. La seule ressource, si la mere a encore assez de forces, est de traiter l'enfant comme mort; encore faut-il les derniers efforts de l'Art, & la plus grande dexterité pour en venir à bout; car c'est une Operation impossible pour un Accoucheur du commun.

On me demandera sans doute ce qu'il faut faire pour tirer cet enfant. Je répons d'abord que dans l'état des choses il n'est plus question de songer à retourner l'enfant, & à le tirer par les Pieds. Car il est impossible de faire reculer la Tête. C'est pourtant elle qu'il faut débarrasser la premiere; comme la premiere chose qui se presente dans le Bassin. Mais c'est la difficulté. Car, outre que dans les premieres couches des semmes d'un âge avancé, le Bassin n'est point ouvert, ce qui est cependant nécessaire, la Tête est si sixée dans sa place, & la situation du Corps, qui doit venir après elle, si mauvaise, qu'il est absolument impossible de faire venir la Tête ni avec les mains, ni avec les Instruments, quels qu'ils soient, à moins d'en avoir fait sortir le Cerveau; & encore après cela, n'est-il pas aisé d'en venir à bout.

Mais, me dira-t-on, l'Instrument inventé par Mauriceau; le Tire-Tête enfin, ne viendroit-il pas à bout de faire sortir la Tête, sans en ôter le Cerveau? Je répons que depuis fort long-tems que j'en ai fait faire un conforme à celui de Mauriceau, je ne m'en suis jamais servi, parce que l'experience m'a fait connoître que dans cette situation on ne peut faire sortir la Tête, sans avoir tiré le Cerveau; car je l'ai éprouvé avec les Instrumens les plus propres. La raison est, que le Col de l'enfant est appuyé sur les Os Pubis, & que les Epaules, & le Dos de l'enfant sont trop affermis contre les Os du Bassin, pour suivre la main, si l'on ne tire extrêmement fort. Et il ne fuffit pas dans cette situation d'accrocher la Tête avec quelque Instrument, & de la tirer à soi; car par cette manœuvre on ne fait que la serrer davantage contre les Os Pubis; il faut plûtôt, pour la faire suivre, tirer en arriere, qu'en devant; sans quoi l'on ne trouve pas de chemin; & à moins que la Tête ne soit vuide, l'espace est trop étroit pour la tirer en arriere, & par cette raison, je présere au Tire-Tête un Crochet, ou une forte Tenaille; car il est plus aisé de les introduire, & de les conduire.

Afin de ne pas multiplier les Chapitres, & cependant inftruire suffisamment les Eleves des causes des Accouchemens difficiles, je vais dire deux mots d'une situation de l'ensant, & de la Matrice, qui ne le cede en rien à celle dont nous venons de parler. C'est lorsque la Matrice est tombée en devant, mais plus à gauche, ou à droite, & quand l'ensant y est couché sur le Dos, presente le derriere de la Tête à l'Orissce, & tombe ainsi dans le Bassin. Cette situation ne vaut SUR LES ACCOUCHEMENS.

pas mieux, que la précedente. Il est aussi difficile de délivrer la femme. Elle court le même danger de mourir sans accoucher. Que dis-je, le même ? Il est souvent beaucoup plus considerable, par les raisons que nous avons rapportées

en parlant du premier cas.

Les Sages-Femmes ne sçavent pas distinguer par l'Attouchement cette situation de la naturelle. Elles disent, que la Tête de l'enfant, quoiqu'elle descende obliquement, est bien tournée. Il ne manque, selon elles, que des douleurs suffissantes. Le Medecin, se reposant sur leur rapport, accorde à leur importunité des remedes irritans, & concourt avec elles, sans le sçavoir, à la perte de la femme, & de l'enfant. Car les douleurs les plus aiguës sont inutiles, & ne pourront jamais pousser la Tête de l'enfant, tant qu'elle, le Col, & les Epaules seront arrêtés contre les Os du Bassin. Cette situation est donc aussi dangereuse que la précedente, si l'Art ne vient promptement au secours; sans quoi le salut de la mere

dépend de traiter l'enfant, comme s'il étoit mort.

Il est plus aisé de faire sortir les enfans qui se trouvent couchés sur le Ventre dans une Matrice ainsi inclinée; cependant je sçais par experience que cette situation est souvent aussi désavantageuse, que s'il étoit couché sur le Dos. C'est ce qui arrive lorsque le Fetus, ayant la Tête tournée vers l'Epaule, presente sa partie posterieure à l'Orifice, au lieu de presenter la partie anterieure du Sommet, & qu'au lieu d'avoir le Menton couché sur la Poitrine, & le Visage tourné en enbas, le Visage est tourné vers le haut pour la plus grande partie; ce qui peut faire tomber dans l'erreur le plus habile Operateur. Car, suivant la situation de la Tête, il jugera que l'enfant est couché sur le Dos; mais ayant avancé la Tête, il verra venir le Corps, la Poitrine, & le Bas-Ventre regardant en bas; d'où il suit ne gasairement, que la Tête, & le Col étoient tors, & qu'ils cuit ainsi descendus dans le Bassin. C'est pourquoi l'on n'a pas plus de facilité à faire venir l'enfant dans cette situation, que s'il étoit couché sur le Dos. Il faut donc se comporter ici comme dans le premier

Ce qui fait que les enfans ont autant de peine à sortir Bbb ij

des Matrices couchées de l'un, ou de l'autre côté; que de celles qui sont tombées directement en avant, c'est que les Epaules de l'enfant croisent ordinairement en sautoir les Os du Bassin; ce qui fait qu'ils y sont arrêtés de toute part, & qu'ils n'y peuvent être attirés qu'avec beaucoup de violence. Et cependant, si les Epaules ne tombent dans le Bassin, il est impossible de tirer la Tête, & par consequent de délivrer la femme; & il est très-rare de trouver quelqu'un qui ait les mains, & les doigts affez minces, pour les passer le song de la Tête jusqu'aux Epaules, & les redresser, de maniere qu'elles puissent descendre dans le Bassin, ou pour les placer, de maniere qu'elles suivent en tirant la Tête. Si l'on me demande à prefent si l'on ne peut dans la situation de la Matrice, & de l'enfant délivrer autrement la mere, je répondrai, que je ne sçais pas d'autre maniere, si le derriere de sa Tête est tombé dans le Bassin. Mais si on s'apperçoit de cette situation au commencement du travail, il faut suivre une autre route, c'est-àdire, empêcher le derriere de la Tête de tomber dans le Bassin, en ouvrant sur le champ les Membranes, si elles ne sont déja ouvertes, reculant la Tête de l'enfant de l'un, ou de l'autre côté, cherchant ses Pieds, & les amenant à l'Orifice, & enfin faisant sortir l'enfant de cette maniere. Par cette façon d'agir, il y a encore lieu d'esperer qu'on sauvera la mere, & l'enfant. Mais cette esperance s'évanoüit aussitôt que les Eaux sont écoulées, & que le derriere de la Tête est tombé dans le Bassin.

Mais, comme je l'ai déja remarqué, cette situation est inconnuë aux Sages-Femmes; ce qui fait qu'elles n'appellent ordinairement un Accoucheur habile, que quand il n'est plus tems de sauver l'enfant, & souvent même la mere, qui, dénuée de forces, meurt peu de tems après avoir été délivrée. Ainsi nous avons es Eluson de dire au commencement de ce Chapitre, que censuations sont ordinairement sunestes aux meres, & aux enfans.

Cette terrible verité devroit bien ouvrir les yeux à ceux qui sont chargés de veiller à la sûreté publique, & leur faire prendre les mesures convenables, pour garantir de la mort tant de meres, & d'enfans, sacrissés à l'ignorance des Sages

SUR LES ACCOUCHEMENS.

Femmes, & faire connoître aux Medecins combien il est dangereux d'ordonner des Remedes irritans sur la parole des

Sages-Femmes.

On s'attend, fans doute, que je donnerai la maniere de retourner des enfans ainsi situés, & de les tirer avec les mains, & avec une esperance fondée de les sauver, & les meres. Voici comment il s'y faut prendre.

Il faut commencer par constater la situation de la Matrice, & de l'enfant, c'est-à-dire, scavoir au juste si ils sont

directement tombés en devant, ou sur le côté.

Si la Matrice, & l'enfant, sont dans l'un, ou l'autre côté, on ne peut mieux faire, que de coucher la mere fur le lit du côté où est la Matrice, & l'enfant, les Genouils élevés contre le Bas-Ventre, & le haut du Tronc moins élevé, que bas, afin que le poids de l'Uterus, & de l'enfant les fasse tomber le plus qu'il est possible vers le Diaphragme.

S'ils sont tombés en devant, la femme doit s'appuyer sur les Genoüils, & les Coudes, laissant le haut du Tronc, le plus qu'il est possible, & le Bas-Ventre entierement libre, afin que le Fond de l'Uterus puisse tomber dans la capacité

du Ventre.

La femme ainsi placée, l'Operateur doit introduire doucement la main le long de la Tête jusqu'aux Epaules de l'enfant, & alors le repousser, afin de laisser de l'espace à l'Orifice, & après avoir rangé la Tête de l'un, ou de l'autre côté, & appuyé le Menton sur la Poitrine, il doit glisser la main le long du Corps jusqu'aux Pieds, assujettir le premier qu'il rencontre avec une bande, de crainte qu'il ne s'échappe, chercher l'autre, & les amener tous les deux, â l'Orifice. Alors les prenant d'une main, il repousse avec l'autre le haut du Corps de l'enfant, & le fait petit à petit sortir par les Pieds. Mais il faut ici prendre garde à trois choses. 1°. Avant de tirer l'enfant, il faut placer autrement la femme, c'est-à-dire, l'asseoir sur la chaise, le haut du Corps renversé, comme si l'Accouchement étoit naturel. 20. Avant de tirer l'enfant, il faut faire soutenir le Bas-Ventre de la femme par une main adroite, afin d'empêcher la Matrice de retomber. Cette pratique est très-aisée, & façilite beaucoup l'O-

### OBSERVATIONS

peration. 3°. Pendant qu'on tire l'enfant, il faut le retourner, à mesure qu'il avance, de maniere que le Visage, la Poirrine, & le Bas-Ventre regardent en bas, de peur que le Menton ne s'accroche aux Os Pubis.

Pendant que l'Operateur tire doucement l'enfant, il faut que la femme fasse son devoir, c'est-à-dire, qu'elle le presse autant qu'elle le peut, soit qu'elle ait des douleurs, ou qu'elle n'en ait pas. Car cela aide beaucoup, sur-tout si l'enfant vit. En esset, la compression qu'il souffre de la part de la mere lui nuit beaucoup moins, que les essorts de l'Operateur. L'enfant étant sorti, il faut faire l'extraction du Placenta, & nettoyer la Matrice, comme nous l'avons expliqué dans la premiere Partie.



#### CHAPITRE II.

De l'Accouchement difficile, parce que l'Enfant est couché en travers sur le Bassin.

L n'y a pas de plus mauvaise situation de l'enfant, que lorsqu'il est couché en travers sur le Bassin, sur-tout quand il y est couché sur le Dos, ou quand il a le Dos tourné vers l'Orifice.

Cette situation cause toujours un Accouchement difficile, soit que la Matrice soit droite, ou qu'elle soir Oblique; & s'il l'est dans le premier cas, je laisse à penser s'il ne l'est pas beaucoup plus dans le second. Mais il n'est jamais plus dissicile, que quand les semmes ont le Bassin applati, & petit, & que le Fond de la Matrice est tombé prosondement dans le Bas-Ventre.

L'enfant peut-être couché en travers du Bassin de deux manieres; car, ou la Tête, & le haut du Tronc, sont d'un côté de l'Abdomen, & les Pieds, les Jambes, & les Fesses du côté opposé, où les Jambes, & le bas du Tronc sont tournés en devant, & la Tête, & le haut du Corps contre les Reins de la femme. Cette derniere situation est beaucoup plus mauvaise, que la précedente, par les raisons qu'on va voir.

Il est d'abord constant, que l'enfant ne peut sortir dans l'une, & l'autre situation, & que la femme mourra sans accoucher, si l'Art ne vient au secours; ce qu'il saut tenter immediatement après l'écoulement des Eaux. Il est alors plus aisé, moins dangereux, & moins douloureux d'y apporter remede, que plus tard. Souvént même il est impossible de le faire, quand on attend trop long-tems.

Quan l'l'enfant est en travers du Bassin le haut du Corps dans un côté, & le bas dans l'autre, & que le Bas-Ventre est tourné en enbas, soit que le Cordon sorte, ou non, il y a moins de danger, que quand le Dos regarde l'Orisice; parce que le Bas-Ventre, étant mol, ne peut résister à la main

qu'on introduit pour prendre les Pieds. Car Il faut nécessais rement retourner un enfant ainsi placé, & le tirer par les Pieds, comme je l'ai enseigné, Part. 1. Chap. 42. & comme

je l'ai démontré en expliquant la 28°. Figure.

Mais si l'ensant est couché sur le Dos, il est difficile, & beaucoup plus difficile de le retourner, & de le tirer par les Pieds; parce que le Dos, étant large, & serme, resiste à la main, qu'on veut introduire, & ne pouvant être aisément repoussé en haut, serme le chemin, & empêche de passer librement jusqu'aux Pieds; ce qui devient encore plus difficile, s'il y a long-tems que les Eaux sont écoulées. Cependant il n'y a pas de voye plus courte, & plus sûre, pour retourner l'ensant, & le tirer par les Pieds, que celle que j'ai indiquée Chap. 43. & démontrée en expliquant la Fi-

gure 29.

S'il est difficile de retourner un enfant placé comme nous venons de le dire, il le sera deux, & trois sois davantage, s'il est en travers sur le Bassin, la Tête, & le Tronc appuyés contre les Vertebres, & le bas du Corps avancé dans la partie anterieure de l'Abdomen; sur-tout si les Reins de la semme sont sort courbés, & son Ventre fort pendant. Il est beaucoup plus aisé de retourner un enfant ainsi situé, lorsqu'il est couché sur le Ventre, ou pour mieux dire, l'Operation est moins dissicile, moins douloureuse, & moins dangereuse pour la mere, qu'on peut plus aisément délivrer, sur-tout au commencement, & quand les Eaux ne sont que s'écouter; mais plus on attend, plus il y a de difficulté, & à la sin l'Operation devient impossible, je ne dis pas avec les mains seules, mais même lorsqu'elles sont sont armées d'Instrumens.

On s'imaginera peut-être que j'exagere, parce qu'on ne conçoit pas pourquoi cette situation est la plus fâcheuse de toutes. Mais qu'on fasse attention aux preuves que je vais donner, & on ne doutera pas de la verité de ce que j'avance.

Il faut d'abord se figurer que les Os du Bassin sont tellement placés, & arrangés, que la main, & le bras passent par son ouverture, suivant une ligne qui passe par l'Ombilic;



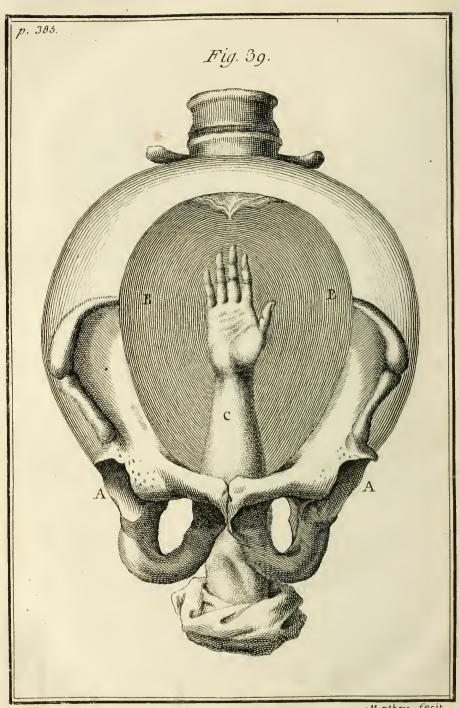

Mathey fecit





SUR LES ACCOUCHEMENS. 385 lics que la Matrice bien placée est suivant la même direction, & qu'ainsi la main, & le bras y peuvent agir, & se tourner en tous sens, sans être fortement pressés contre les Os. Mais si l'Uterus change de direction, & s'il tombe en devant, il

est impossible à la main d'aller jusqu'au Fond; parce qu'elle est trop courte, & que le bras est trop roide, parce qu'il n'y a pas de jointure au milieu de l'Avant-bras. Quelque essort que j'aie sait pour saire representer ces situations, je n'ai pas pû y réüssir d'une maniere qui m'ait contenté; asin d'en donner cependant quelqu'idée au Lecteur, j'ai fait graver les deux Figures suivantes, qui pourront y servir, quoiqu'assez imparsaites. L'une represente la Matrice droite, & l'autre la represente la matrice droite, & l'autre la represente la matrice droite.

sente oblique.

La premiere Figure represente la Matrice la pointe tourné directement vers le Bassin: A A est le Bassin, B B la Matrice, C la main, & le bras étendus en droite ligne vers le Fond de la Matrice. On voit que dans cette situation ils ont assez de place pour se tourner, & se fléchir, vers toutes les parties de la Matrice, & pour retourner un enfant qui y est couché sur le Dos. Il est bien vrai que cette situation gêne beaucoup la main qui cherche les Pieds; mais on en vient à bout en travaillant de la part de l'Accoucheur, & en souffrant de la part de la femme.

Mais le cas est bien different dans la seconde Figure. La Matrice y est tombée directement en avant, dans un Ventre pendant; A A désigne le Bassin, BB la Matrice, & C la

main, & le bras.

On prendroit d'abord cette Figure pour celle d'une Matrice tombée dans le côté; mais il ne m'a pas été possible de representer mieux cette situation. Il faut donc que le Lecteur la conçoive comme si elle étoit en devant; sans cela il ne saissira pas la difference qu'il y a entre ces deux situations. Car lorsque la Matrice tombe de l'un, ou de l'autre côté, même aussi considerablement, qu'on le voit par la Figure, il y a deux sois moins de difficulté, que lorsqu'elle tombe directement en avant dans un Ventre pendant; parce que la grandeur du Bassin est considerable par les côtés, ce qui donne au bras la liberté de se mouvoir à une grande distance; mais il y a beau-

coup moins d'intervalle de devant en arriere, c'est-à-dire, entre les Os Pubis, & la Courbure superieure de l'Os Sacrum. Au contraire, le passage est quelquesois si étroit, que le bras y est pressé de toute part, & qu'il n'y peut demeurer long-tems sans douleur, & sans tomber en stupeur. J'ai même trouvé si peu d'intervalle entre ces Os dans une semme, que ma main n'y pouvoit passer: comment la Tête de l'enfant l'auroit-elle pû saire? J'étois donc obligé de placer la main, & le bras dans la Cavité qui est à-côté de la Courbure formée par la partie inferieure des Vertebres des Lombes, & la partie superieure de l'Os Sacrum.

Mais s'il arrive heureusement que le Bassin soit assez large, pour pouvoir y introduire la main, & le bras, comme on le voit à la seconde Figure, je demande par quel moyen vous les avancerés jusqu'au Fond de la Matrice? Car c'est là que sont les Pieds; & si vous ne pouvez les prendre, comment retournerés-vous l'enfant, ou le tirerés-vous?

Nous avons supposé qu'il étoit couché sur le Dos, par consequent ses Pieds sont étendus droit en haut, ou bien ils sont tournés en arrière, & sous ses Fesses. Dans le premier cas ils sont au Fond de l'Uterus, & c'est-là qu'il faut les aller chercher. Je le repete; comment le ferez-vous? Il est impossible; car l'Avant-bras n'a point de jointure au milieu; il ne peut donc s'y plier; &, quoiqu'il puisse un peu se mouvoir, & se tourner, il ne parviendra jamais au Fond de l'Uterus, où sont les Pieds. Car il est fortement appuyé, & arrêté contre les Os du Bassin, & ne peut pas seulement faire la moitié du chemin.

Mais, me dira-t-on, quelle nécessité de passer la main pardessus l'enfant? Ne vaudroit-il pas mieux la couler le long du Dos, pour trouver les Pieds, qui peuvent être contre les Fesses? Je le veux: les Pieds seront contre les Fesses: nous n'en sommes pas mieux. En esser par où y viendrons-nous? Il est également impossible dans les deux cas. Car si on passe la main le long du Dos pour atteindre les Pieds, ou les Fesses, il y a de plus grands embarras. On ne peut l'avancer plus que de sa longueur; & sut-elle double de ce qu'elle est, elle n'atteindroit pas encore les Pieds, ou les Fesses, & le bras ne pourroit avancer, puisqu'il ne peut se stéchir en cet endroit, & qu'il n'y a pas d'espace qui lui permette de passer

après la main dans cette direction Oblique.

Outre cela il y a encore une autre difficulté qui ne se presente pas d'abord à l'esprit. Lorsque l'Operateur introduit la
main sous l'enfant, elle se fléchit du côté de l'Operateur,
entre les Os Pubis, & le Dos de l'enfant, &, cela étant, elle
se fléchit mal. Car les Condyles des doigts se trouvent tournés du côté de l'enfant, & dans cette situation, ni les doigts,
ni le pouce, ne peuvent rien prendre, ou du moins ne peuvent rien tenir ferme. Et si vous glissés la paume de la main
le long du Dos de l'enfant, elle est pressée, & arrêtée dans
le moment par les Os du Bassin, parce qu'alors elle est siéchie en dehors, & ainsi elle ne peut avancer le tiers, ou le
quart, de ce qu'il faudroit, pour atteindre les Pieds. L'Operation est donc impossible, & il n'y a aucune maniere de
délivrer la femme.

C'est donc fait d'elle, me dira-t-on, & elle n'en peut échapper? Oüi: S'il y a plusieurs jours qu'elle est en travail, si les Eaux sont entierement écoulées, si elle a une sièvre violente, & si ses forces sont abbaruës. Je conseille dans ce cas de la laisser mourir en repos. Mais si elle a encore de la force; voici comme je voudrois m'y prendre. Après avoir averti les Assistans, & la femme, qu'il n'y a pas moyen de fauver la mere, fans traiter l'enfant comme mort, si l'on y consent, j'avancerois la main aussi avant qu'elle l'est dans la seconde Figure, & je chercherois la Tête. Après l'avoir trouvée, je mettrois le pouce, ou les doigts, dans la Bouche de l'enfant, &, le prenant par le Menton, j'amenerois la Tête vers le bas, le plus que je pourrois, après quoi j'y entasserois un fort Crochet, & je l'assujettirois de cette maniere. Prenant alors le Crochet d'une main, & le tirant doucement en enbas, il faut passer l'autre sur le Dos de l'enfant, & le poussant en haut le faire tourner du côté opposé, afin d'avoir de la place pour tirer la Tête en bas, & l'attirer de sorte qu'elle regarde enbas, & qu'elle se trouve ainsi placé à l'Orifice. On fait alors baisser considerablement à la semme le haut du Corps, on lui fait soutenir, ou élever le Ventre au Ccc ij

moyen d'un linge par deux hommes robustes, on sait tous ses efforts, pour attirer l'enfant, & il y a lieu de croire qu'on y réüssira. J'ai toujours conseillé, & je conseille encore dans tous les autres cas où la Matrice sera Oblique, de retourner l'enfant, & de le tirer par les Pieds; mais comme dans cette situation il est impossible d'atteindre jusques-là, je ne vois pas d'autre moyen de sauver la femme, que de tirer la Tête enbas, comme je viens de le dire, & de le saire le plus adroitement qu'il se puisse. Il saut convenir que cette Operation a d'extrêmes dissicultés, & qu'il saut une main bien adroite, pour y réüssir; mais on doit tout tenter pour sauver la mere. On a cependant besoin, quelque habile qu'on soit, d'apporter toute son attention pour ne point blesser la semme,

& ne lui causer aucun dommage.

Je ne connoissois pas encore parfaitement ces extrêmes Obliquités de la Matrice, & de l'enfant, lorsque je donnai mon Livre au Public la premiere fois; ainsi je n'aurois pû pour-lors en parler assez pertinemment. Mais par la suite, (c'étoit au mois de Septembre de l'année 1700.) je fus appellé à la Haye pour une femme qui demeuroit dans la ruë appellée Het speuy. Je la trouvai en travail, & ayant introduit la main, je sentis que l'enfant étoit couché en travers sur le Bassin. Une de ses Mains sortoit par l'Orifice; tout le bas du Corps étoit dans le Fond de l'Uterus, qui étoit tombé en avant dans le Ventre, que la femme avoit fort gros, & pendant, la Tête de l'enfant étoit appuyée contre les Vertebres des Lombes, le Menton sur la Poitrine, la Main gauche étoit sur la Tête, & ainsi je ne trouvois de prise nulle part. Je tachai vainement de me faire assez de place, pour gagner les Pieds; il me fut imposible d'y réufsir, par les raisons ci-dessus rapportées. J'arrivai enfin, avec beaucoup de peine, jusqu'à la Tête; je mis le pouce dans la Bouche, & sentis que l'enfant le mordoit, & par consequent qu'il étoit en vie. Je trouvai qu'il y avoit de l'inhumanité à exposer l'enfant à une mort certaine; la mere avoit encore toutes ses forces, & je trouvois un certain espace qui me faisoit esperer que je viendrois à bout de sauver l'enfant de quelque maniere.

Mais je sus fort étonné d'entendre la femme, plus cruelle

SUR LES ACCOUCHEMENS. pour elle-même, & pour son enfant que moi, dire ouvertement qu'elle ne vouloit plus rien souffrir, pour accoucher; qu'elle aimoit mieux mourir, parce qu'elle fouhaitoit la mort depuis cinq ans. Ce discours me fit trembler; & les femmes qui étoient presentes, ayant fait leur possible pour la faire changer de résolution, eurent horreur de son opiniâtreté, l'abandonnerent, & me laisserent seul avec elle. Elle se leva, prit une Chaise, & s'assit au feu. J'en sis autant, & lui demandai la raison d'une résolution si désesperée. Elle me répondit que son mari lui faisoit mille peines, & qu'elle avoit fouvent souhaité la mort pour être débarrassée de lui, que puisqu'elle trouvoit un chemin si abregé pour y arriver, elle aimoit mieux mourir avec son enfant, que de souffrir quelque chose, pour être délivrée. J'eus beau faire mon possible pour la détourner de son dessein, elle y persista, & peu de

jours après elle eut ce qu'elle souhaitoit.



#### CHAPITRE III.

Histoire d'un Enfant couché en travers sur le Bassin, dans une Matrice Oblique, mais d'une autre maniere que le précedent.

E vingtiéme Octobre 1713. je sus appellé à Roterdam, pour une semme qui étoit en travail depuis cinq jours. Je la trouvai extrêmement soible, & attaquée de Délires, avec Fievre violente. L'enfant étoit de même couché sur le Dos obliquement, & le sond de la Matrice étoit tombé sort bas en devant, mais un peu tourné vers le côté droit. L'enfant étoit couché sur le Dos, mais un peu tourné sur le côté, de maniere que son Epaule gauche étoit sort près de l'Orissice de la Matrice.

Avant d'avoir Touché la femme, J'avois demandé à la Sage-Femme, qui avoit été plusieurs jours auprès de la malade, dans quelle situation étoit l'enfant, & quelle partie se presentoit à l'Orifice. Elle me répondit que c'étoient les Fesses, & que cette situation n'avoit pas varié. Cette nouvelle me sit plaisir, & je dis tout haut qu'il n'y avoit point d'embarras à délivrer la semme, si les Fesses se présentoient; mais je sus fort étonné, en mettant la main à l'œuvre, de sentir l'Epaule gauche à l'Orifice, & immediatement après la droite, & le Dos, de maniere que je vis que l'ensant étoit couché sur le Dos, mais l'Epaule gauche plus basse, & la droite plus élevée. En coulant la main le long du Dos de l'ensant droit en haut, je trouvai le Col, & la Tête un peu tournés du côté droit, & le Menton sortement appliqué contre la Poitrine.

Je cherchai encore si du côté gauche de la Matrice, c'està-dire du côté gauche du Bas-Ventre, il y avoit quelque espace, mais je trouvai que ce n'étoit qu'avec beaucoup de peine qu'on pouvoit passer la main entre l'Epaule, le-Col, la Tête, & la Matrice qui serroit étroitement ces parties, de maniere qu'il ne restoit de ce côté aucun vuide, & qu'on n'y pouvoit rien tenter, pour changer la situation de l'ensant. Laissant donc cette place, je cherchai, comme il y avoit

SUR LES ACCOUCHEMENS.

necessité de le faire, à m'instruire de la situation de la Matrice, je sis passer la main gauche à plat au-dessous du Dos de l'enfant, de maniere qu'elle le croisoit, & l'élevant en haut, en repliant les doigts & la main vers moi, je touchai la Tête, & la Poitrine; mais je ne pouvois rien tenter: parce qu'il ne s'y trouvoit pas le moindre vuide. Car le Menton étoit fortement appliqué contre la Poirrine, & la Matrice resservoit si sort ces deux parties, que ce n'étoit qu'avec des efforts violens, & même avec douleur que je pouvois dresser un doigt, ou le stéchir.

Je fis cependant tout ce que je pûs pour avancer davantage la main, mais il fut impossible; parce que j'atteignois la partie laterale de la Matrice, qui, au lieu d'être dans le côté gauche du Bas-Ventre, étoit directement tournée en haut; d'où je pouvois conclure avec certitude que le Fond de la

Matrice devoit être dans le côté droit.

Pour en être plus certain, je tâtai exterieurement le Bas-Ventre avec la main gauche, introduisant en même tems la droite, le plus avant que je pouvois, dans la Matrice du côté droit du Bas-Ventre, & par ce moyen je constatai la verité de cette étrange Obliquité de la Matrice, dont le fond étoit entierement tombé dans le Bas-Ventre du côté droit, dans lequel toutes les Parties inferieures de l'ensant depuis les Fesses inclusivement jusqu'en bas étoient tombées, & resferrées, d'où il resultoit deux des plus grands inconveniens.

Le premier, que dans cette combinaison de situations les plus violens travaux devenoient inutiles, pour faire sortir l'enfant par l'Orifice, & que tous leurs efforts ne faisoient au contraire qu'abaisser davantage l'enfant vers la partie anterieure du Ventre, & faire sortir les eaux, & par consequent augmenter les difficultés, parce que leur presence étoit ne-

cessaire.

Le fecond inconvenient, qui est une suite du premier; est que la longueur du travail, l'abaissement du sond de la Matrice, & l'écoulement de toutes les eaux, si necessaires dans ce cas, faisoient qu'il étoit absolument impossible de faire avancer vers le Fond de la Matrice la main, & le bras, pour atteindre aux parties inserieures de l'enfant, c'est-à-dire,

aux Fesses, aux Jambes, ou aux Pieds, sans quoi cependant on ne peut retourner un enfant dans ce cas, ni par consequent le tirer, ce qu'on auroit pû faire au commencement du travail dans le tems que les Eaux tenoient encore l'Uterus dilaté, & étendu, & que son Fond, & les extrémités inferieude l'enfant n'étoient pas tombées si avant dans le côté du Ventre, & n'y étoient pas si resserées, & dans le tems qu'il y avoit assez de place pour y atteindre, & donner les secours

qui dépendent de la main.

J'avois une extrême passion de sauver cette pauvre semme; & comme l'ensant non-seulement étoit mort, mais sentoit même très-sort, je n'étois pas obligé d'en avoir soin. Sentant donc que ses Bras m'embarrassoient, je les rompis en les tordant; mais quoique j'eusse après un peu plus de place, cela ne me suffisoit pas, pour pouvoir arriver jusqu'aux Pieds. Ma seule ressource étoit d'essayer de tirer la Tête en enbas, suivant la méthode que j'ai donnée plus haut; mais une Convulsion violente, qui survint, resserra tellement l'Orisice de la Matrice, & toutes les parties, que je sus obligé de laisser la femme qui agonisoit, & qui mourut le lendemain sur le midi.

Je souhaitois très-sort ouvrir cette semme, pour saire voir à M. Vinck, Docteur en Medecine, & Prosesseur, qui avoit été present à mon travail, cette rare espece d'Obliquité de la Matrice, & de l'ensant; mais, quelques prieres qu'on lui sît,

le mari ne voulut jamais le souffrir.

Voilà les deux cas les plus difficiles où je me sois trouvé depuis plus de quarante ans que j'exerce la Profession d'Accoucheur. Je ne sçais si, à moins d'un entêtement extrême on peut se resuser à des preuves aussi convaincantes de l'Obliquité de la Matrice, & de se suites sunestes; & je ne crois pas qu'il y ait personne qui ne sente que ceux qui n'ont pas sçû que la Matrice s'inclinoit de cette maniere, n'ont jamais pû concevoir, & à plus forte raison décrire ces sortes d'Accouchemens dissiciles; d'où l'on conclut avec la même évidence que leur méthode est entierement incertaine, & conjecturale.

Avant de quitter les enfans couchés sur le Dos, il est à propos

SUR LES ACCOUCHEMENS.

propos d'ajoûter quelque chose sur ceux qui, couchés sur le Dos, ont le Sommet de la Tête appuyé contre les Os Pubis, & même souvent dessus. Ce que je vais dire regarde principalement les Sages-Femmes, dont l'ignorance coûte souvent la vie aux meres, & aux ensans. Ainsi je les prie de met-

tre à profit les Réflexions suivantes.

Lorsque le Fond de la Matrice est renversé contre le Dos de la femme, sur-tour de celles qui ont les Reins sort courbés, la Tête de l'enfant couché sur le Dos va sans peine s'arrêter contre les Os Pubis, si la Sage-Femme ne l'empêche de bonne heure, en reculant la Tête en arriere, & la dirigeant, le plûtôt qu'il est possible, à l'Orisice; ce qu'elle doit saire pendant que les Membranes sont encore entieres, ou imme-

diatement après qu'elles sont ouvertes.

Elle peut, si elle est habile, & attentive, sentir avant la rupture des Membranes, si c'est le Sommet, ou le derriere de la Tête, qui se presente à l'Orifice. Car le Sommet est une rondeur un peu en pointe, & le derriere de la Tête est plus long, & plus plat; le Sommet a une ouverture molle, & flexible, & le derriere de la Tête est entierement ofseux. Quand elle sent donc que c'est le derriere de la Tête qui se presente à l'Orifice, elle ne doit point s'amuser; au contraire, elle doit toûjours veiller, & operer exterieurement, & interieurement. L'Operation externe consiste à appuyer une main sur les Os Pubis, & à pousser la Tête enbas à chaque accès de douleurs. L'interne consiste à reculer à la fin de chaque accès la Tête de l'enfant des Os Pubis, & faire ainsi place au Sommet; & elle doit continuer cette manœuvre, jusqu'à ce que le Sommet répond juste à l'Orisice de l'Uterus, & jusques là elle ne doit pas exciter la femme à faire des efforts; car plus ils seront violens, & plûtôt la Tête tombera sur les Os. Or quand cela est arrivé, il n'est plus en son pouvoir de conduire le Sommet à l'Orifice, & ainsi c'est fait de la mere, & de l'enfant. Car dans l'état des choses, on ne peut délivrer la femme; la Membrane s'ouvrira, les Eaux s'écouleront, mais la Tête sera toûjours fixée, & en travers du Bassin.

Si l'on a negligé la premiere occasion, c'est-à-dire, si le Sommet de la Tête de l'enfant est tombé sur les Os Pubis avant l'ouverture des Membranes, il faut travailler sans relâche aussi-tôt qu'elles sont ouvertes, à reculer la Tête en arriere, & à conduire le Sommet à l'Orifice, afin qu'il puisse descendre. Sans cela la mere & l'enfant perissent; ou bien il faut qu'un Operateur habile tire l'enfant vif, ou mort. Je dis vif, ou mort; car cette Operation est très-délicate. Cependant il y a plus d'esperance de sauver l'enfant, si l'on s'y prend de bonne heure. Mais il vaut mieux, quand on ne peut faire autrement, sauver la vie à la mere aux dépens de celle de l'enfant, que de laisser perir sûrement l'un & l'autre, comme il arriveroit, si l'on ne donnoit un prompt secours.

Je ne puis affez m'étonner de l'ignorance craffe de la plupart des Sages-Femmes. Qu'on leur demande pendant plusieurs jours qu'elles passent tranquillement auprès d'une femme comment l'enfant se presente; bien, répondront-elles; la Tête est près de l'Orifice; mais elle n'avance pas: il manque des douleurs, ou elles ne font aucun effet; il faut attendre patiemment qu'il plaise à Dieu de nous tirer d'affaire en envoyant des douleurs plus fortes. L'inexcusable ignorance! La stupide imprudence! Ignorer toute sa vie une chose qu'on a sous la main, & qu'on peut sçavoir en moins d'un quart d'heure! Cependant on demande des remedes qui aigrissent les douleurs, sans sçavoir si elles feront bien, ou mal. Et quel bien peut-on en attendre, tant que la Tête de l'enfant est arrêtée par les Os du Bassin? Elles ne font au contraire que l'y affermir davantage. Mais c'est ce que la Sage-Femme, & le Medecin ne voyent pas, & au lieu d'appeller un Operateur habile, dont la main tireroit la femme d'affaire, ils réunissent toutes leurs forces pour lui ôter la vie, en tentant de la délivrer, suivant leur dangereuse Pratique. Les parens, & les amis, se fient sur le Medecin, & sur la Sage-Femme; le Medecin sur le rapport de la Sage-Femme, & la Sage-Femme est une ignorante, ou une orgueilleuse; ignorante, si elle ne sçait pas que l'enfant ainsi placé ne peut sortir; orgueilleuse, puisqu'elle ne veut pas appeller du secours, de crainte qu'on ne découvre son ignorance.

La femme en est enfin la victime; les parens se contentent de pleurer sa perte, mais n'ont garde d'en soupçonner SUR LES ACCOUCHEMENS.

les causes, ni par consequent d'en prévenir les essets. C'est un mal hereditaire; on ne pense pas qu'on prête la main à une action criminelle, en laissant mourir des personnes qu'on pourroit sauver. C'est un usage autorisé dans le monde; on voit ce qui se passe, & on n'a pas le moindre soupçon qu'on ait pû faire autrement.

Que le vulgaire croupisse dans cette ignorance, & dans cet aveuglement, je l'excuse: mais que des personnes let-trées, Docteurs, Magistrats, &c soient dans le cas; c'est ce que je ne puis comprendre. Depuis 1701. cependant que j'ai donné ce Livre au Public, & que j'ai demontré les anciennes erreurs, & fait toucher au doigt l'ignorance de presque toutes les Sages-Femmes, ignorance fatale à tant de semmes de toute condition, qu'est-ce qui m'a crû? Qui a cherché

la verité? Les choses sont toûjours au même état.

Les femmes pauvres, & les riches, sont cependant exposées aux mêmes malheurs. Car les Sages-Femmes sont également ignorantes, quand elles sont appellées pour les unes, & pour les autres : comment donc n'ouvre-t-on pas les yeux? Comment n'examine-t-on pas la verité? N'ai-je pas parlé assez clairement, pour que tout le monde puisse m'entendre? Faut-il quelque chose de plus? Je le veux : J'offre aux Magistrats, que l'amour du bien public engagera à examiner la chose, de leur faire voir en public, & en presence d'autant de Docteurs eu Medecine, qu'ils jugeront à propos d'en appeller, des preuves si claires, & si palpables de la verité que j'enseigne, qu'il ne saudra avoir aucune teinture d'Anatomie, ou de Medecine, pour m'entendre parsaitement.

Que je demande à un Magistrat pourquoi on sait ouvrir les Corps des personnes qu'on soupçonne d'être mortes de mort violente; il me répondra, que c'est pour constater le crime. Cette pratique est certainement très-louable; mais s'il est certain que chaque année il meurt dans les grandes Villes beaucoup plus de semmes par la negligence, ou par l'ignorance des Sages-Femmes, que par la main d'un empoisonneur, n'auroit-on pas raison d'établir pour ce cas la même Police? On connoîtroit deux choses par l'ouverture des semmes, 1°. si la Sage-Femme n'a pas fait mourir l'ensant; 2°. Si

Dddij

elle n'est pas cause de la mort de la mere; & la moindre punition qu'on leur pourroit imposer, dans l'un, ou l'autre cas, seroit, selon moi, de les interdire pendant quelque tems, ou même pour toûjours, & de les remplacer par de plus habiles.

On me demandera sans doute, s'il est toûjours possible de connoître, en ouvrant une semme, si elle est morte, & son enfant, par la faute de la Sage-Femme. Je répons que oüi, & que cela est aussi aisé à une personne qui sçait bien operer, qu'il est aisé à un Chirurgien habile de connoître si une blessure est, ou n'est pas mortelle; & je suis sûr que si cette coûtume s'établissoit, on trouveroit que la plûpart des semmes, qui sont mortes sans être délivrées, en ont l'obligation à l'ignorance de leurs Sages-Femmes. N'est-il point triste, ou pour mieux dire, déplorable, qu'on néglige des avis d'une si grande importance!

Il se trouvera peut-être des Medecins, qui, ne se sentant pas assez de connoissances, pour juger par l'ouverture, que la Sage-Femme a fait mourir l'ensant, ou que la mere est morte par sa faute, sans être délivrée, dissuaderont les Magistrats de prendre ce parti, au lieu de les y exciter. Mais je répons qu'il est aisé de s'éclaircir de cette verité, & je suis en état d'en faire l'experience, de la mettre en un si grand jour, que non-seulement les Magistrats, mais le dernier Ma-

nœuvre en fera convaincu.

Il y a encore beaucoup de Medecins qui ne font pas perfuadés de la realité de l'inclinaison de la Matrice dans certaines semmes, parce que je suis le premier qui en ait parlé; mais s'ils étoient presents à l'ouverture de quelques Corps, ils n'en douteroient plus: car ils pourroient voir, & toucher. Ceux qui veulent en être convaincus, n'ont qu'à venir, quand j'opererai quelque part, & je leur ferai sentir en mettant seulement la main à l'exterieur, que je n'ai rien dit que de conforme à la verité. Et si j'en suis aussi sûr, que je le suis qu'il est jour quand le soleil luit, il saut en conclure qu'ils ne sçavent pas ce qu'ils doivent sçavoir. L'on en doit dire autant des Sages-Femmes. A quoi s'exposent donc les Medecins qui, sur le rapport des Sages-Femmes, ordonnent des remedes? Ne yont-ils pas donner à pleines voiles contre l'écüeil, où ils

SUR LES ACCOUCHEMENS. doivent se briser? Ne donnent-ils pas la mort à la mere, & à l'enfant? Je suis persuadé qu'ils auroient horreur de leur conduite, s'ils sçavoient au juste l'état des choses. Je ne prétens pas cependant diffamer personne. Je parle avec la même franchise, que je voudrois qu'on eût si je faisois quelque faute. Mon âge ne m'empêcheroit pas d'écouter avec docilité les avis qu'on voudroit bien me donner. Je crois que les autres doivent être dans les mêmes dispositions. Si l'on examinoit avec attention la conduite des Sages-Femmes, combien verroit-on de faux pas? Avec quel étonnement verroit-on les tortures inutiles qu'elles font souffrir aux meres, & aux enfans? L'une tire avec tant de force les Bras d'un enfant encore en vie, qu'on feroit entrer le doigt entre l'Humerus, & l'Omoplate : de là la Gangrene qui se communique de l'enfant à la mere. L'autre ouvre la Tête à un enfant vivant, & en ôte le Cerveau, sans le consentement des parties interessées, & laisse pourrir l'enfant dans la Matrice, sans sçavoir l'en tirer. Une puanteur insupportable, l'inflammation de la Matrice, & la mort de l'enfant en sont les suites. Faut-il s'étonner de cette conduite? Tout est permis; personne n'examine; tout se fait en cachette, & demeure enseveli dans les tenebres de l'oubli. Les parens s'endorment, le Medecin est content, quand il a ordonné un remede, le Magistrat, ou n'en sçait rien, ou n'y fait pas attention; & cependant un mari perd une épouse cherie, les enfans une mere tendre, & s'ils sont du même sexe, ils doivent s'attendre au même sort. Quoi! parce que ces crimes sont cachés, faut-il les excuser? N'est-ce pas un crime punissable de faire ainsi mourir la mere, & les enfans? & ne devroit-on pas le constater par

Il n'y a pas long-tems que, dans un Village appellé Wilfveen, je délivrai avec les mains seules en moins d'une demiheure une semme, dont l'enfant vivoit encore la veille, suivant le témoignage de la mere, & des assistans. Il exhaloit déja une odeur insupportable. En voici la raison. La Sage-Femme, à ce qu'on me dit, avoit attaché une bande au Bras de l'ensant, & l'avoit fait tirer par deux semmes sortes, jusques-là que le Bras arraché ne tenoit plus qu'à une petite

l'ouverture des femmes?

partie de la peau; & voyant que cela ne lui réussissione pas, elle abandonna la femme, comme ne pouvant être délivrée. Je ne puis rendre compte des tourmens qu'on sit souffrir à la mere, & à l'enfant; je n'en ai pas été le témoin; mais ce que je sçais, c'est qu'en Touchant la femme, je trouvai les deux Bras sortis de l'Orssice, & l'un d'eux ne tenoit qu'à un peu de peau, & étoit éloigné de six bons doigts de l'Omoplate; ce qui ne manqua pas d'amener la Gangrene, par la rupture de tous les Vaisseaux, Muscles, & Nerss. Aussi je ne fus pas surpris de trouver l'ensant gangrené depuis la Tête jusqu'aux pieds. Et comme la Gangrene s'étoit communiquée du Cordon au Placenta, je ne doutai point que la Matrice n'en sût attaquée. L'esset justissa ma conjecture; car la femme mourut peu de jours après.

Quoique ces crimes, tout crians qu'ils sont, demeurent impunis, j'ai crû ne pouvoir me dispenser de les faire connoître, asin de réveiller l'attention de ceux qui sont chargés de veiller à la sûreté publique. Il feront de mes avis le cas qu'ils voudront; j'ai fait mon devoir; c'est à eux de faire le

leur.

On sera sans doute bien aise de sçavoir comment on peut connoître à l'ouverture d'une semme, morte sans accoucher, si elle est morte de mort naturelle, ou par la faute de la Sage-Femme. Pour justifier ce que jen ai dit, & pour ôter tout scrupule sur ma bonne soi, je donnerai un Chapitre exprès; mais auparavant il saut achever ce qui me reste à dire des Accouchemens difficiles; ensuite je ferai voir à quoi on peut connoître les Sages-Femmes habiles, & comment elles peuvent se justifier des sautes qu'on leur impute, & en cet endroit je parlerai du devoir des Medecins appellés pour des femmes en travail.

### CAS EXTRAOR DINAIRE.

J'ai parlé dans le Chapitre vingt-septième des inconveniens qu'il faut craindre, quand les semmes ont le Bassin trop grand, & j'ai enseigné la maniere de les prévenir. Je n'ai rien à ajoûter à ce que j'en ai dit dans ce Chapitre; mais, SUR LES ACCOUCHEMENS.

pour le confirmer, je vais conter une Histoire si particuliere,

que je n'avois rien vû de semblable jusqu'alors.

Je sus appellé un jour assez près de la Haye, pour une semme en travail. J'y vis le spectacle le plus triste. La Tête de l'enfant sortoit jusqu'aux Epaules de l'Orisice du Vagin, & il n'y avoit que le seul Sommet qui sût découvert; ainsi les trois quarts au moins de la Tête, étoient encore rensermés dans la Matrice: cependant la Tête entiere; & le Col étoient déja sortis. La Sage-Femme étoit très-embarrassée, & avec raison. Elle ne pouvoit venir à bout de faire sortir l'enfant. Je le sis, mais avec beaucoup plus de peine que je ne me l'imaginois d'abord; parce que je n'osois tirer l'enfant avec sorce, de crainte que la Matrice entiere ne suivît.

J'ai rapporté cette Histoire, pour faire connoître aux Sages-Femmes combien il est necessaire qu'elles suivent de point en point ce que j'ai dit dans le Chapitre vingt-septiéme, asin qu'elles ne se trouvent pas dans l'embarras, souvent même au grand préjudice de la mere, & de l'ensant, faute d'avoir affermi, & soûtenu l'Orisice, comme je l'ai enseigné

dans ce Chapitre.



#### CHAPITRE IV.

De l'Accouchement difficile par le défaut des douleurs, ou parce qu'elles sont croisées par des douleurs Equivoques.

A PRE'S avoir parlé des Accouchemens difficiles caufés par la situation de la Matrice, & de l'enfant, je vais finir par ceux que des douleurs équivoques, ou fausses, retardent.

Tout le monde sçait que l'Accouchement ne peut s'opeperer sans douleurs, & que ce sont les douleurs, ou Convulsions naturelles, qui sont sortir l'ensant, On appelle ainsi des mouvemens involontaires des Muscles du Bas-Ventre, qui, se contractant, pressent, & abaissent si sort l'Uterus, qu'ils semblent devoir le faire sortir du Corps. C'est par leur moyen que les Eaux, saisant effort contre cet Orisice, le dilatent, que le Fetus y est poussé, & y passe; ensin, que la semme est heureusement délivrée, s'il n'arrive aucun accident qui s'oppose à leurs efforts.

Ainsi quand ces efforts, qui sont semblables à ceux qu'on fait naturellement en allant à la selle, avec cette difference, que les uns se tournent contre le Rectum, & les autres contre la Matrice, quand, dis-je, ces efforts manquent entierement, ou qu'ils ne sont pas naturels, l'Accouchement est

empêché, ou retardé.

Comme il y a des efforts inutiles pour aller à la selle, ou un Tenesme, il y a des efforts d'accoucher qui ne sont pas avoüés par la nature, & qu'on appelle par cette raison, faux, bâtards, équivoques. Les semmes qui sont attaquées de ces douleurs semblent par reprises faire de sortes contractions; mais au lieu d'avancer l'Accououchement, ces efforts sinistout d'un coup par un mouvement convulsif de l'Orisice de l'Uterus, qui en arrête l'effet. Nous en avons indiqué le remede Chap. XVIII.

J'ajoûterai qu'il faut bien se donner de garde de donner alors des remedes irritans; car ils ne sont qu'augmenter ce

simptome.

SUR LES ACCOUCHEMENS. 4016
Imptome. Il faut au contraire employer les Emolliens, & les Anodins, & on verra que la feule Nature fournira affez de douleurs veritables. Il s'est trouvé des Medecins qui se sont mocqué de cet avis, mais les plus prudens en ont fait leur prosit. C'est l'ordinaire. Pour moi je sçais à quoi m'en tenir. Une experience de plus de trente ans est un sûr guide.

Il arrive aussi que sque les douleurs, qui sembloient d'abord devoir être efficaces, diminuënt considerablement par la suite, & même cessent entierement. C'est ordinairement la faute des Operateurs. Ils ne donnent pas les secours nécessaires. L'enfant se trouve arrêté par la Tête, les Epaules, ou que que autre partie, & l'ennui, pour ainsi dire, que ce mauvais succès cause à la Nature, sait languir ses Operations. Mais comme j'en ai parlé ailleurs, j'en demeurerai là

pour le présent.

S'il arrive, comme on le voit quelquefois, que les douleurs diminuënt, ou cessent, l'enfant, & la Matrice, étant bien tournés, il faut laisser la femme en repos, jusqu'à ce qu'elles reviennent d'elles-mêmes; ou si l'enfant est trop avancé, on peut, comme je l'ai déja dit, essayer de rappeller les douleurs par un lavement. Si cela ne suffisoit pas, il faut appeller le Medecin; mais auparavant il faut examiner avec attention, si la main ne doit pas, ou ne peut pas avancer l'Accouchement. Car une main habile en fait souvent beaucoup plus, que les remedes les plus essicaces entre les mains du Medecin le plus habile.

Je sçais bien qu'une application judicieuse de remedes choisis aide beaucoup l'Accouchement; mais une experience constante m'a appris que les remedes bien actifs faisoient souvent beaucoup de tort aux semmes. Je suis même dans la pensée qu'on en auroit sauvé un grand nombre, si l'on avoit bien operé, au lieu que la force des remedes irritans, jointe

à la foiblesse des femmes, leur a causé la mort.

Pour moi, graces à Dieu, je n'employe gueres les remedes internes; & j'ai éprouvé qu'une main experte peut délivrer les femmes sûrement, & promptement; pourvû qu'elles ayent assez de forces pour souffrir le mal, qu'il faut nécessairement leur faire, pour y réussir. J'en prens hardiment

Eee

à témoin toutes les femmes que j'ai accouchées depuis 28. ou 30. ans; carje ne compte pas tout le reste, que je regarde comme le tems de mon ignorance, ayant operé suivant l'ancienne méthode; & je puis dire avec sincerité que pendant cette longue suite d'années, je n'ai manqué d'accoucher que deux, ou trois semmes, & que j'ai délivré les autres en peu de tems, sans le secours des remedes internes, pour exciter les douleurs, & ordinairement sans le secours des Instrumens. Je n'employe ces derniers que quand, dans une Matrice Oblique, la Tête est fortement affermie contre les Os du du Bassin, & quand la mere est épuisée par un long travail; ce qui m'oblige de prendre le chemin le plus court, pour la délivrer, & finir son supplice. C'est aussi par la même raison qu'il m'est arrivé quelquesois, quoique très-rarement, d'arracher l'un des Bras, ou tous les deux, en les tordant. Ce que je n'ai fait que deux, ou trois fois, depuis trente ans, autant que je puis m'en souvenir; & comme le succès m'a appris combien peu cette Operation m'avoit donné d'aisance, je ne crois pas que j'y revienne jamais; & je conseille à tout le monde d'en faire de même. Car, quoique cette Operation ne cause aucune douleur à la mere, & ne fasse aucun tort à. l'enfant, puisqu'il est mort, c'est cependant une chose qui fait horreur aux assistans, qui la regardent comme quelque chose d'inhumain. Je ne sçache pas aussi que j'aye jamais déchiré, ou blessé une seule femme, de maniere qu'elle en ait été incommodée; & je me souviens de ne m'être apperçû qu'une, ou deux fois que l'Orifice exterieur ait été déchiré par la Tête de l'enfant, parce qu'il étoit trop roide, & ne prêtoit pas assez; enfin aucune des femmes que j'ai traitées n'a eu d'écoulement involontaire d'urine, de Chute de Matrice, ou d'autre incommodité considerable.

C'est pourquoi je conseille à toutes les Sages-Femmes d'employer, autant qu'il est possible, la main, pour prévenir, ou éloigner tout ce qui pourroit empêcher l'Accouchement, asin de délivrer les semmes tout d'un coup; & elles verront quelle facilité cela leur donnera, avec combien de tranquillité elles opereront, & combien ces secours sont préserables à ceux qu'elles attendoient par le passé des Medicamens.

SUR LES ACCOUCHEMENS. 403
Je souhaite qu'elles profitent de cet avis. Passons à la maniere dont on peut connoître les Sages-Femmes habiles, & dont elles peuvent désendre contre les calomnies de leurs ennemis.

### CHAPITRE V.

La Pierre de Touche des Sages-Femmes, ou, comment on peut connoître une Sage-Femme habile, & comment elle peut se justifier des fautes, qu'on lui impute mal-à-propos.

N connoîtra l'habileté d'une Sage-Femme aux réponfes qu'elle fera aux demandes suivantes; & si elles sont satisfaisantes, le mari, les parens, ou le Medecin peuvent se reposer sur elle. Mais comme ces demandes servent à confondre les Sages-Femmes ignorantes, elles pourront aussi servir à la justification de celles qui auront bien fait leur devoir, & à les laver des reproches que les mauvais succès, dont elles ne sont pas causes, leur attirent quelquesois.

La Justice demande que l'on rende à chacun ce qui lui est dû; cependant, quelque bien qu'on se comporte, on n'est point à l'abri des soupçons, & des reproches. Il faut donc donner des regles sûres, pour distinguer ceux qui sont bien, de ceux qui sont le contraire, asin que le jugement soit im-

partial, & se regle sur la verité.

On ne peut raisonnablement disconvenir que la sincerité, & l'ingenuité, avec lesquelles on est prêt de rendre compte de sa conduite, soit la preuve d'un bon caractere. A supposer que la Sage-Femme n'ait pas la science, & la dexterité, nécessaires pour s'acquitter de son devoir, si elle est franche, elle dira les choses telles qu'elles sont, avoüera volontiers son embarras, écoutera sans peine les avis qu'on lui donnera, & laissera volontiers operer une autre personne, si elle ne se sent pas capable de le faire.

Mais quand un Medecin, la femme même, ou les affiftans demandent à la Sage-Femme l'état où fe trouve la femme, quelle figure prennent les Eaux, dans quelle fituation est la

Eee ij

OBSERVATIONS

Matrice, quelle partie s'y presente, & que la Sage-Femme refuse d'y répondre, ou ne fait qu'une réponse équivoque, il n'y a point de franchise dans son fait; c'est un détour pour cacher son ignorance, & vous devez vous défier d'elle. Car si elle est assez habile pour connoître au Toucher les parties qui se presentent, & si elle les connoît, que lui revient-il de cacher l'état des choses? Quel tort lui fera un rapport fidele? Mais le Serpent est caché sous l'herbe; elle sent qu'elle ne connoît pas assez l'état des choses pour en parler pertinemment; elle a honte de son ignorance, & n'ose en convenir. S'exposer à faire connoître qu'on ignore quelque chose, quand on croit tout sçavoir, ou qu'on veut paroître tel, cela est dur; & c'est ce qui arriveroit cependant, si elle disoit que la Tête se presente à l'Orifice, & qu'au lieu de cela ce fut l'Epaule, le Coude, ou se Genoüil. Elle sçait combien il seroit honteux pour elle de ne point distinguer l'Epaule des Fesses, & elle aime mieux se taire, ou donner une réponse équivoque, brutale, ou même mentir, que de s'exposer à cet affront. Je laisse au Lecteur à juger ce qu'on doit attendre d'une Sage-Femme de ce caractere. Ceux qui veulent s'y fier, le peuvent, je ne l'empêcherai pas; mais je me donnerois bien de garde de l'employer pour ma femme, ou pour ma fille, si elles étoient dans le cas d'en avoir besoin.

### Premiere demande:

La premiere chose que le Medecin, la semme, ou ses parens, doivent demander à la Sage-Femme, est quelle sorme ont prise, ou prennent les Eaux; si elles sont longues, & minces; courtes, & larges; courtes, & plattes; en un mot comment on les trouve au Toucher. Si elle répond qu'elles sont longues, & minces, & qu'elles s'avancent comme un intestin grêle, si cela est vrai, on peut être sûr que l'Accouchement sera difficile. Car la Tête de l'ensant ne se tourne pas droit vers l'Orisice de la Matrice, ou la Matrice est Oblique. En esset, si la Tête étoit tournée droit à l'Uterus, & l'Uterus droit sur le Bassin, les Eaux seroient courtes, & larges, ou courtes, & plattes, & non pas longues, & minces.

SUR LES ACCOUCHEMENS. C'est ce qu'il est aisé de concevoir. Car, quand la Tête de l'enfant est directement à l'Orifice, & la Matrice directement sur le Bassin, le Sommet de la Tête serme exactement l'Orifice, de la même maniere qu'une boule ronde fermeroit exactement l'Orifice d'un tonneau, & même tout son tour. Lorsque les douleurs viennent à resserrer l'Uterus, les Eaux baissent, & sont obligées de descendre tout autour de la Tête; ce qui produit deux choses; 1º. Elles dilatent l'Orifice en faisant effort contre lui, 2°. elles étendent les Membranes, & les rendent minces; d'où il suit encore deux autres choses, que la Tête petit à petit descend plus avant, 2º. que les Eaux augmentent continuellement en quantité, & en largeur, & qu'elles sont toûjours rondes au Toucher, comme l'Orifice de la Matrice l'est alors; c'est ce qui arrive à chaque accès, tant que les Membranes deviennent si minces, qu'elles ne peuvent plus s'étendre davantage; elles se déchirent alors, & les Eaux s'écoulent.

Mais si les Eaux s'avancent dans le Vagin, & même hors du Corps comme un Intestin grêle, c'est un signe évident que l'ensant se presente d'une autre maniere, ou que la Matrice est Oblique. Car quand le Sommet de la Tête ne remplit pas tout le vuide de l'Orisice, les Eaux sont plus d'essort du côté que la Tête n'est pas, & allongent cette partie de la Membrane vers le bas; ce qui augmentant petit à petit, les Eaux s'avancent par cette petite ouverture, deviennent lonques & menuës, comme si c'étoit un Intessin grêle rempli d'Eaux. D'où il suit nécessairement deux choses, 1°. que les les Eaux dans cette forme ne dilatent pas assez l'Orisice, 2°. que l'ensant ne descend pas, & demeure toûjours au même

Si donc la Sage-Femme, après avoir dit que les Eaux sont plattes, larges, & en rond, & que le Sommet de la Tête de l'enfant est directement à l'Orifice, dit qu'on doit esperer un Accouchement heureux, elle a raison: ou si elle dit qu'elles sont longues, & minces, & que l'Accouchement sera difficile, elle dit vrai, & elle doit ajoûter qu'il n'y a rien de mieux à faire, que de délivrer la mere aussi-tôt après la rupture des Membranes, soit qu'il y ait des douleurs, ou qu'il

état.

n'y en ait pas; parce que dans ce cas il ne faut rien attendre de la Nature, mais tout de l'Art. Mais si elle ne vous avertit pas du danger, elle ne sçait pas son devoir. Car c'est par ignorance, ou par présomption; & dans l'un, & l'autre cas,

elle expose la mere, & l'enfant.

Lorsque la Sage-Femme a fait connoître le danger, & la nécessité d'accoucher promptement la femme, c'est aux parties interessées à voir si elles veulent se confier en elle, & à elle à voir si elle se sent assez d'adresse pour y réussir; sans quoi il faut en appeller sur l'heure une plus habile. Si l'on se sie à la Sage-Femme, il faut la laisser operer pendant une heure, ou deux au plus. Si la femme n'est pas délivrée, pour-lors la Sage-Femme ne sçait pas son métier, & c'est inutilement qu'elle tourmente la femme. Il ne faut pas tant de tems, pour la délivrer. Il faut donc appeller une Sage-Femme plus habile, coucher la femme, & la laisser en repos, pour qu'elle ne perde pas inutilement ses forces. Au contraire, il faut la fortifier par des alimens succulens, afin de les rétablir, & sur-tout se garder de faire, comme on fait ordinairement, c'est-à-dire, de laisser languir la femme pendant quatre ou cinq jours, au risque de la perdre, & son fruit." Quand on veut sauver l'un, & l'autre, il ne saut pas perdre une heure. Ceux qui sont d'un autre avis se trompent lourdement.

Mais si elle ne fait pas connoître le danger, lorsqu'on l'interroge, & si elle vous berce d'une vaine esperance, & par ce moyen est cause que la semme a été délivrée plus tard, ou meurt sans l'être, ou peu de tems après l'avoir été, elle est cause de cet accident; c'est une ignorante, ou une traîtresse, indigne d'une Prosession si serieuse, & d'être comptée parmi

les Sages-Femmes prudentes, & fideles.

### Seconde demande.

La feconde chose qu'on peut demander à-la Sage-Femme est; comment, & en quel lieu est placé l'Orifice de la Matrice, & par consequent si la Matrice est droite, ou Oblique; quelle place occupe son Fond; si elle peut toucher son

SUR LES ACCOUCHEMENS. 407 Orifice, ou non; si elle le touche en entier, ou en partie; de quel côté est la partie qu'elle peut toucher, en devant, en arriere, ou vers l'un des côtés; s'il est directement sur la Cavité du Bassin; s'il est élevé, ou bas; comment les Eaux sont figurées.

Comment, me dira-t-on, demander tant de choses à la fois? Oüi: car tout cela est rensermé dans la seule demande, où, & comment est placé l'Orifice, & quelle est la sigure des Eaux. Et si la Sage-Femme ne peut y satisfaire, quelle regle suivra-t-elle pour operer? C'est un Pilote sans Boussole; & comment les parens, ou le Medecin, sçauront-ils si l'Accouchement sera aisé, ou non?

Une Sage-Femme me dira peut-être, qu'il est aisé de faire ces demandes, mais qu'il n'est pas aussi aisé d'y répondre juste, pendant qu'on ne lui permet d'employer qu'un, ou deux doigts, pour Toucher, & que de cette sorte il est impossible de connoître la situation de la Matrice, & les parties qui se

presentent à l'Orifice.

1100

Mais je répons, qu'un ou deux doigts suffisent, pour connoître la situation de l'Orifice de l'Uterus, & sçavoir quelle forme prennent les Eaux, quand le Sommet de la Tête se presente à l'Orifice, & est descendu dans le Bassin. Mais si l'Orifice est encore au-dessus du Bassin, s'il est par derriere contre l'Os Sacrum, il est impossible d'y atteindre avec deux doigts, & quand on ne veut pas dans un cas semblable permettre d'avancer la main autant qu'il le faudroit, on ôte le moyen de connoître la veritable situation de la Matrice, & en ce cas, on ne peut prévoir le danger, ni y remedier; & la Sage-Femme n'est pas en faute. Si la Sage-Femme ne se sert que de deux doigts pour Toucher, que parce qu'on le lui a ainsi appris, elle a été sort mal enseignée, & doit peu s'embarrasser d'une prétenduë regle qui l'empeche de connoître la veritable situation de la Matrice, & par consequent d'en rendre compte aux parties interessées; elle doit au contraire faire tout ce qu'il faut pour la connoître, & en avertir, afin que, si les choses tournent mal, elle puisse dire, ce n'est pas ma faute, j'ai averti du danger.

Si donc une Sage-Femme habile répond à votre demande! & vous dit avec verité, que l'Orifice est au milieu du Bassin, que la Tête y est directement tournée, que les Eaux sont courtes, plates, & larges, ou qu'elles sont écoulées, & que la meilleure partie de la Tête paroît, on peut s'en reposer sur elle, l'Accouchement sera aisé, & une Sage-Femme telle quelle peut faire tout ce qui est nécessaire. Il ne faut pas se presser; mais laisser agir la Nature. Mais si l'Orifice de la Matrice est directement tourné vers le Bassin, le Sommet de la Tête assez avancé; mais cependant que la Matrice reste trop haut, c'est signe que la Tête est trop grosse, ou le Bassin trop étroit. Car une petite Tête passe aisément dans un Bassin large, & donne un Accouchement aisé; mais une grosse ne fait pas de même : cependant elle y passe à la fin, à moins que le Bassin ne soit trop applati, ce qui fait, qu'elle s'arrête contre les Os Pubis; en ce cas la Sage-Femme doit la pousser de l'un, ou de l'autre côté, parce que c'est-là que le Bassin à le plus de largeur, & alors il faut attendre patiemment, que la Tête s'allonge petit à petit, comme je l'ai enseigné ailleurs.

Ce que je viens de dire n'a d'application, que quand le Bassin est assez grand pour laisser passer l'enfant; car il y a des semmes qui l'ont si étroit, & si applati, qu'un Fetus parfait n'y sçauroit passer; & dans ce cas il n'y a d'esperance de les sauver, que par l'Operation Cesarienne. Il est vrai, que je n'ai jamais trouvé de Bassins si étroits; mais je ne doute pas qu'il y en ait. Un Medecin Anglois m'a assûré qu'il avoit vû un Squelete à Londres, où le Bassin n'avoit pas la largeur de deux doigts. Je demande si un enfant pouvoit y

passer.

Mais, si la Sage-Femme dit, que l'Orifice de l'Uterus est fort élevé, qu'il est appliqué de côté contre l'Os Ischium, pardevant contre l'Os Pubis, ou dessus, & par derriere contre l'Os Sacrum, ou les Vertebres des Lombes, & qu'on n'en peut toucher qu'une petite partie en forme de croissant, qu'on ne peut juger quelle partie se presente à l'Orifice, ni faire descendre l'Orifice dans le Bassin, & que cette situation de l'Orifice est une preuve de l'Obliquité de la Matrice, vous

pouvez

pouvés juger sur ce rapport, que l'Accouchement sera dif-

ficile, & que la mere, & l'enfant sont en danger.

Ce rapport de la Sage-Femme vous fait connoître qu'elle a fait son devoir; mais si elle n'avertit pas du danger qui menace la mere, & l'enfant, elle a manqué à son devoir par ignorance, par crainte, ou par honte. Quoiqu'il en soit . connoissant l'état des choses, il ne faut pas perdre de tems. si l'on veut sauver la mere, & l'enfant. Gardés-vous de mépriser ces avis. Il y a dix fois plus de danger à se reposer de l'Accouchement sur la Nature, qu'à employer l'Art, pour l'operer sur le champ. J'en parle par experience; & si l'on suivoit cette conduite, il mourroit peu de femmes en couches; & on sauveroit beaucoup d'enfans, à qui les retardemens donnent la mort. Car, pendant qu'on s'amuse, les Eaux s'écoulent, la Matrice se contracte, le passage se rétrecit, l'enfant à sec, & mort, devient plus roide, la Matrice est plus resserrée par les Visceres du Bas-Ventre, son Fond tombe davantage, ou en avant, ou vers les côtés, & la femme s'épuise en travaux inutiles. On appelle du secours dans ces circonstances; mais seroit-on assez habile pour délivrer la femme d'un enfant à demi pourri, sa corruption s'est communiquée à la Matrice, & la mere périt, quoique délivrée. Et qui en est la cause? C'est l'Operateur. Jugement aussi sensé; que si on attribuoit la mort d'une personne à demi noyée à la corde dont on s'est servi pour la tirer de l'eau!

Je le repete encore: ce n'est point l'Operation, c'est le retardement qui a tué la mere, & l'enfant. Qu'on me croye à present, ou qu'on ne me croye pas, peu m'importe; j'ai rendu témoignage à la verité: malheur à celui qui ne veut pas l'entendre: mais celles que cette Pratique a sauvées sçavent à quoi s'en tenir. Quoiqu'on en pense aujourd'hui, cette Pratique sera tôt, ou tard en vigueur, & on me rendra pour

lors la justice qui m'est dûë.

# Troisième Demande.

Si la Sage-Femme vous dit, que l'Orifice est directement sur le Bassin, mais que le Sommet de la Tête ne s'y, Fff presente pas, & qu'on y sent au lieu de cette partie, le côté de la Tête, ou la Face, ou la Tête, & le Cordon, ou la Main, ou le Pied, prenés garde à vous; & songés, que dans ces cas la Sage-Femme doit operer, quand même les Membranes seroient encore entieres. Si elle dit qu'il n'y a rien à saire, c'est ignorance: car elle ne doit pas êrre tranquille, qu'elle n'ait écarté toutes les parties qui se presentent avec la Tête, & que le Sommet ne reste seul à l'Orifice.

S'il arrive cependant qu'on ne puisse introduire le Sommet à l'Orifice, parce que la Face y est fortement appuyée, & ne peut pas être reculée, il n'est pas permis d'employer la violence pour la repousser, & tourner autrement la Tête; il faut laisser ainsi venir l'enfant. Si donc la Sage-Femme dit qu'elle a rangé à côté de la Tête la partie qui se présentoit avec elle, & que le Sommet, ou la Face seule, demeure immobile à l'Orifice, elle a fait son devoir : mais si elle ne range pas promptement ces parties, ou si elle ne peut le faire, & qu'elle les laisse sorties avec la Tête, c'est une marque qu'elle n'est pas assez habile.

Il peut cependant arriver, que les accès de douleurs soient si frequens, & si forts, que la Sage-Femme ne puisse ranger ces parties avant l'ouverture des Membranes; dans ce cas, elle le doit saire aussi-tôt qu'elles sont ouvertes, ou elle ne

sçait pas sa Profession.

1

# Quatriéme Demande:

Si la Sage-Femme dit que l'Orifice est au milieu du Bassin, mais qu'on n'y sent que les Eaux, & si elle en conclud que l'Accouchement sera dissicile, c'est une preuve d'habileté. Car la mere, & l'enfant sont en danger; & il saut la délivrer aussi-tôt que les Membranes sont ouvertes. Le danger vient de ce que l'enfant est couché sur le Dos, ou sur le Ventre en travers du Bassin. Le plus sûr est donc de le tirer par les Pieds. mais si la Sage-Femme ne sçait pas que cette situation est dangereuse, elle ne sçait pas sa Profession, & il y a une imprudence maniseste à se sier à ses avis.

# Cinquiéme Demande.

Nous parlons ici d'une Matrice bien placée; qui est directement sur le Bassin; mais à l'Orisice de laquelle on ne

sent pas la Tête, mais quelque autre partie.

Quand donc la Sage-Femme dit que l'Orifice est directement sur le Bassin, mais qu'au lieu de la Tête il y a quelqu'autre partie, ou le Cordon Ombilical seul, on doit s'attendre à un Accouchement dissicile, & il faut sçavoir qu'on doit accoucher la femme aussi-tôt après l'ouverture des Membranes, afin que la mere, & l'enfant, s'il est encore vi-

vant, puissent se sauver.

Je dis, aussi-tôt après l'ouverture des Membranes. C'est le tems où on le peut faire avec sûreté; & l'on n'a pas besoin d'une heure, pour en venir à bout. Une personne experimentée le fait ordinairement en une demie-heure. Si la Sage-Femme est en état de faire ce qui convient, & merite qu'on s'en fie à elle, qu'elle opere ; mais si elle n'est pas assez habile, il faut laisser reposer la semme, sans l'épuiser par un travail inutile, & avoir recours à une personne plus habile, qui la délivrera promptement, & fûrement.

Si le Cordon est seul, il est probable que l'enfant est couché sur le Ventre en travers du Bassin; il faut saire rentrer le

Cordon, retourner l'enfant, & le tirer par les Pieds.

Si le Pied, la Main, le Coude, ou plusieurs de ces parties, fortent avec le Cordon, il faut les faire rentrer, retourner l'en-

fant, & letirer par les Pieds.

Si le Genotiil, ou l'un des Pieds, ou tous les deux se presentent, il faut faire rentrer le Genoüil, mais amener les Pieds à l'Orifice, & faire ainsi sortir l'enfant, mais le Talon toujours tourné vers les Os Pubis. Car il vient beaucoup plus aisément de cette maniere.

Si l'enfant presente les Fesses, il peut ainsi sortir: mais le mieux, & le plus sûr, est de les repousser, d'amener les Pieds à l'Orifice, & de tirer ainsi l'enfant. Mais il faut prendre garde en traitant l'enfant durement, ou mal, de lui luxer la Cuisse, & de le rendre boiteux.

Si les deux Pieds sortent à la sois, la Sage-Femme doit les laisser sortie, & les attirer doucement. S'ils ont les Talons tournés vers les Os Pubis, tout va à merveille; s'ils les ont vers le Rectum, il saut prendre les deux Pieds d'une main, tourner doucement l'enfant, à mesure qu'il sort, & saciliter ainsi sa sortie.

Dans tous ces cas on doit, comme on vient de le voir, délivrer la femme sur le champ. On le peut faire aisément, & sûrement, aussi-tôt après l'ouverture des Membranes, & il ne faut qu'une demie-heure, ou une heure au plus pour y réüssir. Je demande à present ce qu'on pense des Sages-Femmes qui ne peuvent réüssir pendant un jour, ou même plusieurs après l'écoulement des Eaux à délivrer une semme, ou qui ne le tentent pas. Ne donnent-elles pas la mort à la mere, & à l'enfant? Une semblable ignorance, ou indolence, ne fait-elle pas horreur?

Si la Sage-Femme a montré le danger, & est convenue qu'elle n'en sçait pas assez pour délivrer la femme sur le champ, elle a fait son devoir; mais sans cela, elle mérite une

punition exemplaire.

Je demande à present à mes Confreres, je veux dire aux Medecins, que les femmes en travail, ou les Parens appellent pour aider la Sage-Femme de leurs conseils, & la redreffer, si elle manque, ou au moins, pour les avertir de son ignorance, je leur demande, dis-je, s'ils ne sont pas tous les Jours les témoins de ces spectacles tragiques, & s'ils ne donment pas tous les jours des Remedes irrirans sur la parole de ces Sages-Femmes ignorantes, inutilement, & plûtôt au grand préjudice des meres, & des enfans; puisqu'en moins d'une heure on peut sauver tous les deux, ou au moins l'un, ou l'autre. Je n'ai personne en vûë en parlant ainsi ; c'est un avis charitable que je donne aux Medecins, & qui mérite toute leur attention. Qu'ils me disent à quoi servent leurs Remedes, pendant que, sans y avoir recours, on peut retourner tous les enfans qui se presentent mal dans une Matrice bien placée, les tirer par les Pieds, & faire ensuite l'extraction de l'Arriere-Faix. N'est-il pas pitoyable d'avoir recours à des Remedes inutiles, ou d'abandonner à la discreSUR LES ACCOUCHEMENS.

ion des Sages-Femmes ignorantes des meres, & des enfans, qu'on peut sauver sûrement par l'Operation, dont je viens de parler?

Nous avons tort, me diront-ils, si vous dites vrai; il y a trop de danger à s'écarter de votre methode. Mais la preuve

de votre bonne foi?

En verité ce doute m'outrage. Moi qui ne voudrois pas en imposer à un ensant, aurois-je la mauvaise soi de vouloir tromper le Public dans des affaires d'aussi grande importance? Je pourrois, s'il en étoit besoin, prendre à témoin de ce que je dis l'Auteur de toutes verités; mais qu'on s'en informe aux personnes que j'ai traitées, & l'on verra si j'accuse faux.

Je me souviens d'avoir depuis peu de tems délivré sept femmes à la Haie, & non-seulement de l'avoir fait promptement, mais de maniere qu'elles ont été parfaitement rétablies, quoique j'eusse été appellé fort tard. Etant venu pour une huitiéme, je la trouvai demi-morte. J'avertis son mari, que je desesperois de sa vie, que cependant je ferois de mon mieux pour la délivrer, s'il le jugeoit à propos. J'avois raison de parler ainsi. Elle avoit eu une forte convulsion la nuit précedente, elle avoit une fiévre violente, la respiration courte, & haute, le Visage défait, & semblable à celui d'un Mort. Le mari voulut que j'operasse, je délivrai la femme en une demi-heure, mais elle mourut aprês l'extraction du Placenta, avant qu'on l'eut recouchée. J'oublie à dire que je délivrai ces huit femmes d'autant d'enfans morts, dont on auroit cependant pû sauver la pluspart, si on m'avoit appellé assez-tôt. Mais par une pudeur mal-entenduë, on s'imagine, qu'il ne convient pas à une femme de se laisser accoucher par un homme, à moins que l'enfant ne soit mort; raisonnement pitoyable, & qui a couté la vie à beaucoup de meres, & d'enfans!

Si donc l'experience fait foi qu'on peut retourner les enfans, quelque mal qu'ils se presentent dans une Matrice directe, & délivrer les semmes en moins d'une heure, n'estil pas du devoir des Medecins, & des Sages-Femmes de le dire aux Parens, ou aux Amis, & de proposer le meilleur moyen de fauver la mere? N'est-ce pas une négligence criminelle de ne le pas faire, & de laisser ainsi perir la mere, & l'enfant? J'espere donc que mes Confreres, mieux instruits, & scachant la verité, ne se tromperont plus, & se comporteront, comme ils le doivent, envers les femmes en couches. fans fonger à leurs interêts particuliers. Mais après avoir ainsi taxé leur conduite, je dois une justice à ceux qui font leur Profession avec honneur. Il sont souvent très-embarrassés; quand ils sont appellés pour des femmes en travail; 1º. Parce que la methode de délivrer la femme promptement, n'est pas du goût des Parens, comme du leur; 2º. Parce qu'il n'est pas aisé de trouver un Accoucheur habile, & qu'il faut beaucoup de tems, & de dépense, pour le faire venir de loin. Car il est rare d'en trouver dans les Villes les plus grandes, & les plus peuplées. Ainsi le Medecin n'est pas toujours en faute, & quand il a averti, il a fait son devoir.

Si donc la Sage-Femme connoît le danger inféparable des mauvaises situations de l'enfant, & qu'elle ne délivre pas proptement la semme, parce qu'elle n'a pas assez d'habileté; si elle n'avertit pas la semme, le mari, & les parens de l'état des choses, & qu'elle les slatte d'une vaine esperance, & laisse mourir la mere, & l'ensant, ne merite-t-elle point d'être punie? Les Magistrats ne doivent-ils pas prendre la peine d'averer des sautes de cette nature, & décerner des peines séve-

res contre les personnes qui les commettent?

Je pourrois m'étendre beaucoup plus sur cette matiere; mais j'en ai dit assez pour les gens d'esprit, & ce que j'ai dit me fera peut-être assez d'ennemis, sans ajouter bien des chofes qui indisposeroient, sans doute, contre moi les personnes de mauvaise volonté.



### CHAPITRE VI.

Comment on peut, par l'ouverture d'une femme morte sans être délivrée, connoître si elle est morte de mort naturelle, ou par la faute de la Sage-Femme.

Our ne point faire dès l'abord de suppositions dont on puisse douter, je vais commencer par parler des semmes qui meurent sans être délivrées, quoique la Matrice, & l'enfant soient bien tournés. Une semme dont les forces sont abbatuës par la maladie, ou qui a quelque vice de conformation dans les parties destinées à la generation, peut se trouver dans ce cas; & on n'en doit pas sçavoir mauvais gré à la Sage-Femme. Mais j'estime que ces accidens sont trèsrares. Car lorsque la Matrice, & l'ensant, sont directement sur le Bassin, il faut qu'il n'y ait point de travail, ou tréspeu, pour que la semme meure sans être délivrée; sans ce-se la, l'ensant peut venir très-aisement, & presque sans dissiculté.

Mais si l'on voit, en ouvrant une semme, que la Matrice est bien placée, mais que l'ensant, au lieu de la Tête, presente à l'Orisice l'une des Mains, le Bras, le Genoüil, le Coude, un des Pieds, ou tous les deux, le Cordon Ombilical, l'Epaule, les Fesses, le Bas-Ventre, la Poitrine: en un mot, quelqu'autre partie du Corps, si la semme avoit encore des sorces dans le tems du travail, & de la rupture des Membranes, & si, au lieu de la délivrer aussi-tôt après l'écoulement des Eaux, ce qui se pouvoit faire en une heure, on s'est reposé sur la Nature. Sons que la Saga Formancie.

on s'est reposé sur la Nature, sans que la Sage-Femme ait averti du danger, ou conseillé de délivrer la semme sur l'heure, il ne saut pas douter que la semme soit morte, & son ensant aussi, par la saute de la Sage-Femme, & que cette derniere ne soit coupable, & ne mérite punition. Car, si elle avoit averti, on eut pû délivrer la semme en une heure, avec beaucoup d'esperance de la sauver, & l'ensant,

ou l'un des deux.

Il est constant qu'on peut s'éclaircir de ce fait par l'ouverture du Corps. Car il n'y a point de Medecin, d'Anatomiste, ou de personne qui connoisse la structure des parties Genitales de la semme, qui ne convienne, qu'en ouvrant le Corps d'une semme morte en couches, on voit évidemment si l'Orisice de l'Uterus est directement sur le Bassin, & quel membre se presente à l'Orisice, ou en est fort près: or, connoissant ces deux choses clairement, & distinctement, on peut aussi connoître avec certitude par l'ouverture, si la semme est morte pour avoir été négligée, ou non. Donc, &c.

Supposant à present que la semme soit morte par la négligence de la Sage-Femme, on demande si cette derniere a connu la mauvaise situation de l'ensant, ou non. Si elle ne l'a pas connuë, c'est une ignorante: si elle l'a connuë, & n'en a pas averti, ou n'a pas appellé de bonne heure du secours, elle est cause de la mort de la mere, & de l'ensant. Si ce que je dis est faux, deux, & deux ne sont pas quatre: & si cela est vrai, il est manifeste qu'on peut connoître certainement par l'ouverture du Corps si la semme est morte; pour avoir été négligée. Or si l'ouverture sournit une voye si sûre, pour s'éclaircir de la verité, le bien public ne des mande-t-il pas qu'on la suive?

# Seconde Supposition.

Si l'on trouve par l'ouverture de la femme que la Matrice est mal placée, & que son Orifice est couché sur, ou contre l'un, ou l'autre côté, c'est-à-dire, l'Os Ischium, ou l'Os des Iles, sur, ou contre les Os Pubis par devant, ou sur, ou sou su la Courbure superieure de l'Os Sacrum, haut, ou bas, n'importe, on demande si la Sage-Femme a connu cette situation, ou non: si elle ne l'a pas connuë, c'est ignorance: si elle l'a connuë, je demande si elle en sçait le danger: si elle ne le sçait pas, c'est ignorance: mais si elle l'a sçû sans le dire à la femme, ou aux parens, & si elle n'a pas conseillé de délivrer promptement la femme, c'est-à-dire, pendant l'écoulement des Eaux, ou aussi-tôt après, pour pouvoir sauver la mere, & l'ensant, elle a manqué à son devoir, & merite punition;

SUR LES ACCOUCHEMENS.

nition: car une main habile dans ce tems auroit probablement délivré la mere en une heure. Car, quoique dans cette situation dela Matrice il y ait plus à craindre pour l'enfant, que dans la précedente, qu'il faille plus de peine, d'habileté, & d'adresse, pour délivrer la semme en cet état des choses, une main habile en viendra à bout en une heure, ou environ, suivant la differente situation de l'enfant. Mais si l'on tarde long-tems, les choses changent bien de face. Il est donc clair que dans ce cas on peut encore sçavoir si la Sage-Femme est cause de la mort de la mere, & de l'enfant.

# Troisiéme Supposition.

Quand on voit à l'ouverture de la femme que la Matrice est mal placée, & que la Tête de l'enfant est sur le Bassin, soit que ce soit le Sommet, ou une autre de ses parties, & qu'elle n'y est pas tombée, parce qu'elle étoit arrêtée par quelqu'un des Os du Bassin, on demande si la Sage-Fennme a connu cette situation, ou non. Si elle l'a connuë, en sçavoit-elle le danger? Si elle ne l'a pas connu, c'est ignorance: si elle l'a connu sans en avertir les personnes interessées, sans donner avis qu'il falloit délivrer la femme dans le moment de l'écoulement des Eaux, si on vouloit la sauver, & l'enfant, c'est trahison. Car, quoique cette situation ait encore plus de difficulté que la précedente, cependant en une heure on vient à bout de délivrer la femme. Il est vrai que l'enfant court plus de danger, que dans le cas précedent. Mais dès que la Sage-Femme n'en a pas averti, & n'a pas demandé de secours, elle est cause de la mort de la mere, & de l'enfant, & merite punition. On voit donc encore que dans ce troisiéme cas on peut connoître si la mere, & l'enfant, sont morts de mort naturelle, ou non.

Or, ce fait une fois constant, je laisse à penser à tous les Magistrats, bien intentionnés pour le bien public, si l'on ne devroit pas, pour la conservation des semmes, & des ensans, avoir recours à cette maniere de reconnoître la négligence des Sages-Femmes, pendant qu'on ouvre les Corps des personnes qui se sont noyées, qui ont été tuées, ou empoison-

Ggg

nées: quoiqu'il y ait beaucoup moins de personnes qui meurent de ces dernieres manieres, que de la premiere.

# Quatriéme Supposition.

S'il paroît à l'ouverture du Corps que l'un des Bras du Fetus, ou tous les deux, se trouvent à l'Orifice, & que la mere est morte en cet état, ce qu'il est sûrement aisé de voir, on demande si la Sage-Femme a sçu le danger dès le commencement. Si elle ne l'a pas connu, c'est une ignorante: si elle l'a connu, en a-t-elle averti? A-t-elle demandé du secours? Si elle a averti, elle est sans reproche; si elle ne l'a pas fait, elle merite punition, pour plusieurs raisons, 1°. on auroit délivré la femme en une heure, avec esperance de la fauver, & l'enfant. 2°. A-t-elle tiré l'enfant par les deux Bras pour le faire sortir replié; si cela est, comme il n'arrive que. trop souvent, c'est une action abominable, & qui ne peut être trop séverement punie; car elle fait mourir l'enfant, & par consequent fait de son mieux pour faire mourir la mere, sans être délivrée; or il n'y a personne de la Profession qui ne convienne qu'il est aisé de s'instruire de ce fait par l'ouverture, & par consequent de voir si la Sage - Femme est cause de la mort de la mere, & de l'enfant.

On demandera peut-être, 1°. s'il n'est jamais permis à une Sage-Femme de tirer l'enfant par le Bras tant qu'il est en vie, afin de le faire sortir replié, & de délivrer ainsi la mere; 2°. s'il n'est pas permis au Médecin, qui voit cette mauvaise conduite de la Sage-Femme, de lui donner secours, en donnant

à la femme des remedes irritans.

Je répons à ces demandes avec la confiance d'une personne instruite par l'experience, & par la connoissance de la structure des parties, que c'est une pratique détestable, & un crime qui ne peut être puni trop séverement, de tirer un enfant par les Bras, tant qu'il est en vie, pour le faire sortir replié. Car on ne manque pas de tuer l'enfant, & on expose la mere au danger. Or il n'est pas permis de tuer volontairement un enfant;-il ne l'est donc pas non plus de le tirer replié, puisqu'il meurt très-promptement; & comme il n'est

pas permis de prêter la main à une perfonne qui commet un meurtre, il ne doit pas être permis au Médecin d'aideir la

meurtre, il ne doit pas être permis au Médecin d'aider la mauvaise manœure de la Sage-Femme, en donnant à la mere

des remedes irritans.

Je sçais par experience qu'un enfant qui presente le Bras à l'Orifice de l'Uterus peut rester dans cette situation deux jours, & plus, sans mourir, pourvû qu'on ne lui tire, ou ne lui torde pas le Bras: je sçais même qu'après ce tems, une main habile peut le retourner, & le tirer en vie par les Pieds, sans enslure, ni Paralysie du Bras; mais au contraire, si la Sage-Femme tire l'enfant par le Bras, il meurt en peu d'heures; parce que son Bras s'ensle, & se roidit, & si l'enfant ne sort promptement, la Gangrene se met au Bras, & de là se communique au Col, à la Poitrine, à la Tête, au Cordon, de là au Placenta, & ensin à la Matrice; & l'ensant se corrompt avec une puanteur insupportable, & la mere meurt insailliblement. Ainsi la Sage-Femme est cause de la mort de tous les deux.

Dans cet état il est clair qu'on connoîtra sûrement par l'ouverture si la mere, & l'enfant sont morts de mort naturelle, ou si c'est par la négligence, ou par la mauvaise ma-

nœuvre des Sages-Femmes.

Elles ne manqueront pas de répondre, pour s'excuser, que, quoiqu'elles tuent l'ensant, en le tirant par le Bras, elles ne meritent pas de punition, parce qu'elles n'ont pas d'autre moyen de délivrer la mere, que de faire sortir l'ensant replié, en le tirant ainsi; & que, comme il vaut mieux que l'ensant perisse seul, que la mere avec lui, elles sont au-des sus des reproches; d'autant plus que l'experience sait soi; qu'on fait ainsi sortir des ensans, sans donner la mort à la mere.

Je conviens qu'il leur arrive souvent de faire sortir les enfans ainsi repliés, sans donner la mort à la mere par cette mauvaise méthode; mais combien de sois le contraire arrive-t-il? A combien de semmes cette pratique a-t-elle coûté la vie, sans qu'un long travail ait pû les délivrer? Je laisse faire l'énumeration de ces accidens à ceux qui en ont été les témoins; je me contenterai de dire en quel cas on pourroit

Ggg ij

se servir de cette mauvaise méthode, & quand on le feroit inutilement.

On peut faire fortir l'enfant ainsi replié, lorsque le Bassin est assez large, pour qu'il y puisse passer dans cette situation, que la femme a encore toutes ses forces, & que les douseurs sont violentes. Dans ce cas l'enfant peut venirde cette maniere; mais il mourra toujours, & la mere sera dans un grand danger.

Mais lorsque le Bassin est trop étroit, que les douleurs sont foibles, & rares, & que les forces sont épuisées, on a vainement recours à ce moyen, la femme ne peut se sauver, ni

être délivrée.

Il est donc palpable que le succès de cette Operation dépend du hazard; puisque les Sages-Femmes ne sçavent pas si les conditions requises se rencontrent, ou non: & par conséquent que le succès en est toujours douteux pour elles.

Je demande à present si l'on peut, suivant les regles de la prudence, tenter une Operation aussi dangereuse, & saire mourir sûrement l'enfant, sans être sûr de sauver la mere, dans le tems sur-tout qu'en s'y prenant autrement on peut en

moins d'une heure sauver la mere, & l'enfant.

Je tombe d'accord que si c'étoit le seul moyen de sauver la mere, il vaudroit mieux sacrisser l'enfant\*, que de la laisser perir avec lui: mais ce n'est point l'état de la question; puisqu'il y a une méthode plus sûre pour délivrer la semme, avec beaucoup d'esperance de la sauver, & l'enfant. C'est, comme je l'ai déja dit, de retourner l'enfant, & de le tirer par les Pieds. Mais les Sages-Femmes s'y opposent tant que l'enfant est en vie; elles aiment mieux le faire mourir, en essayant de le tirer replié, & mettre la mere en danger, que de ne paroître pas capables de la délivrer. Elles s'imaginent qu'il est assez tems d'appeller du secours, quand elles n'y ont pû réüssir, sans faire attention qu'elles épuisent les forces de la mere, & la font-perir avec son ensant en partie par leur négligence, & en partie par les douleurs, qu'elles leur sont soussers.

<sup>\*</sup> On a vû la décission de ce cas dans la Consultation de M M. les Docteurs de Sorzbonne, qui est imprimée à la fin de la premiere Partie de ce Traité.

SUR LES ACCOUCHEMENS. rité des Loix, pour corriger un abus si funeste! Car il est certain que l'ouverture de la mere fera connoître si l'enfant & elle sont morts par la négligence, ou la mauvaise manœuvre de la . Sage-Femme. On pourroit même le connoître fans cela, si les Medecins vouloient se trouver, lorsque je délivre les femmes, dont les enfans sont ainsi péris. Je leur ferois voir, en examinant l'enfant, & le Placenta, qu'il n'est pas mort de mort naturelle, mais de la Gangrene causée par le tiraillement du Bras, & ils sentiroient comme moi la nécessité d'ouvrir les femmes mortes en cet état. Je dois ajoûter ici que presque tous les enfans, dont le Bras sortoit, & que j'ai tirés, font morts de la Gangrene. Je n'ai pû m'empêcher d'être sensible à leur sort, & après avoir bien médité les moyens de les garantir de ce malheur, je n'en ai pas trouvé d'autre, que de proposer l'ouverture des femmes, afin que la puissance publique se chargeat de corriger cet abus.

Mais si les Magistrats ne sont pas attention à mes avis, je conseille aux maris, dont les semmes sont en travail, de recommander expressément aux Sages-Femmes, dont ils se servent, de les avertir quand les ensans présentent le Bras à l'Orisice; je leur conseille de les empêcher de tirer les ensans repliés, de faire coucher leurs semmes, & d'appeller une Sage-Femme plus habile, qui sçache retourner les ensans, & les tirer par les pieds. Ils sauveront par ce moyen bien des mauvais traitemens à la mere, ménageront ses sorces, beaucoup plus qu'en souffrant qu'on tire l'ensant replié, & auront le plaisir de la voir délivrée en moins d'une heure.

Avant de finir cet Article, il faut observer que la maniere dure avec laquelle les Sages-Femmes traitent la Tête des ensans, y fait venir la Gangrene, & les fait mourir. C'est encore ce qu'on peut connoître par l'ouverture.

# Cinquiéme Supposition.

On ne peut disconvenir que l'ouverture du Corps ne fasse connoître si la Tête de l'enfant a été blessée, contuse, ou comprimée, de maniere que les Os enjambent l'un sur l'autre; si la peau a été déchirée; les Meninges percées; le Cerveau sorti en tout, ou en partie, & par consequent l'enfant très-maltraité. Ces cas ne sont que trop frequens. J'en ai l'experience. Encore si les Sages-Femmes ne faisoient ces mauvais traitemens qu'aux enfans morts, on pourroit le passer, quoique j'estime qu'on ne le doit permettre à aucune Sage-Femme: mais peut-on voir sans horreur, que des Sages-Femmes traitent ainsi des enfans vivans?

On objectera peut-être que, quoi qu'on voye certainement par l'ouverture si la Tête de l'enfant est blessée, il n'est pas aisé de sçavoir au juste si l'enfant étoit vivant, lorsque la Sage-

Femme l'a ainsi traité.

Je répons qu'au premier coup d'œil cela n'est pas aisé, & qu'il est plus difficile de le connoître, que de sçavoir si l'enfant est mort pour lui avoir tiré trop fortement le Bras; cependant avec un peu d'attention on en peut venir à bout, au moins le plus souvent. Car les mauvais traitemens de la Sage-Femme attirent la Gangrene fur la partie maltraitée; ainsi la Gangrene se met au Bras tiraillé, à la Tête contuse, ou blessée d'une autre maniere, en un mot à la partie que la Sage-Femme a blessée. C'est là qu'elle commence, & c'est de là qu'elle se communique dans le voisinage. Il est donc constant que les mauvais traitemens attirent la Gangrene sur les enfans; or il est constant que les enfans morts de mort naturelle ne meurent pas gangrenés, donc on peut connoître par l'ouverture si les mauvais traitemens de la Sage-Femme ont fait mourir l'enfant. D'où je conclus que l'ouverture est necessaire dans le cas des femmes mortes sans être. délivrées, qu'elle ne peut être que très-utile, & qu'il en resulte les avantages suivans.

on les pourra punir; & la crainte de la punition les empêchera d'en commettre d'aussi préjudiciables aux meres, & aux enfans; ce qu'on ne peut se flatter de faire sans l'ouverture des semmes; puisque ces fautes seront toûjours cachées.

2. On distinguera les Sages-Femmes habiles des ignorantes, & l'on pourra éviter de tomber entre les mains de ces

dernieres.

3. On sauvera la vie à beaucoup de semmes, & d'en-

fans; on pourra punir les Sages-Femmes coupables; & les négligentes apprendront aux dépens des autres, ou aux leurs,

à devenir soigneuses.

4. Beaucoup de Sages-Femmes ignorantes, que l'esperance de l'impunité entretient dans leur nonchalance, apprehendant la punition, liroient de bons Auteurs, & prendroient tous les moyens pour devenir habiles.

5. La crainte du châtiment obligeroit les Sages-Femmes à avertir de bonne heure les personnes interessées du peril qui menace la femme, & leur feroit demander du secours à

propos.

6. Elles examineroient tout avec beaucoup plus d'attention; elles Toucheroient beaucoup plus exactement; avertiroient les parens de bonne foi; & ne tromperoient pas le Medecin, par un faux exposé, pour lui faire ordonner des remedes irritans. Le Medecin même craignant de se perdre d'honneur en ordonnant mal à propos, ne le feroit pas si legerement.

7. Le Medecin pourroît se reposer davantage sur la Sage-Femme, ordonner plus sûrement sur sa parole, ou conseiller

de délivrer la femme tout d'un coup.

8. Les Medecins que là force du préjugé empêche de croire que la Matrice s'incline, comme je l'ai dit, se convaincrosent de cette verité par les yeux, & par les mains, & verroient par eux-mêmes les tristes suites de ces Obliquités.

9. Ils en concluroient avec moi la nécessité de délivrer promptement les femmes, & combien on risque, en diffe-

rant à prendre ce parti.

10. Ils verroient combien il est important que les Sages-Femmes soient mieux instruites, & les examineroient beau-

coup plus rigoureusement, avant de les recevoir.

11. On introduiroit la coûtume de délivrer les femmes, pendant, ou immediatement après l'écoulement des Eaux; toutes les fois que l'enfant, ou la Matrice seroient mal situés, & on secoureroit par cette méthode beaucoup de femmes, & d'enfans, qui meurent faute de la pratiquer.

12. L'ouverture feroit connoître la nécessité d'avoir dans

chaque grande Ville un Accoucheur habile, à qui l'on pourroit avoir recours dans le tems propre, qui passe souvent, pendant qu'on est obligé de l'aller chercher à plussieurs lieurs.

13. La fûreté de cette pratique remettroit la Profession en honneur; ce qui produiroit deux avantages considerables, le premier qu'un plus grand nombre de personnes s'y appliqueroient sérieusement, le second, qui est une suite du premier, que l'on sauveroit une quantité de semmes, & d'enfans, qui meurent saute de secours.

S'il revient de si grands avantages de l'ouverture des semmes mortes sans accoucher, comme je ne crois pas qu'on en puisse douter, je ne crois pas aussi que les Magistrats puissent se dispenser d'établir cette Police, & de tenir la main

à l'execution de leur Ordonnance.

Je sçais qu'on peut objecter plusieurs choses contre cet établissement; mais je sçais aussi que ces Objections dûëment approsondies ne peuvent contrebalancer les avantages qu'on en tirera, sur-tout si ces ouvertures se sont sans frais; comme si les Prosesseurs, & Lecteurs en Medecine, les Medecins des Villes, les Accoucheurs, ou telles autres personnes capables, qu'on en voudroit charger, les faisoient pour le seul amour du bien public. Et je laisse à penser si ces ouvertures ne devroient pas se faire en presence de quelques Sages-Femmes, & sur-tout de celle qui auroit été employée pour la personne qu'on ouvriroit. N'est-il pas évident que rien ne leur seroit plus utile que cette ouverture, & ne leur donneroit une idée plus claire de la structure des parties, sur lesquelles il est de leur devoir d'operer, idée que la lecture seule ne donne qu'imparsaitement.

J'ajoûterai pour finir, que j'espere que cet Ouvrage désillera les yeux à tout le monde, & sera connoître qu'il ne suffit pas de se plaindre que dans toutes les Villes, & dans les Bourgs, il y ait tant de Sages-Femmes ignorantes, & que tant de meres, & d'ensans périssent par leur saute. Il saut prendre de justes mesures pour éviter ces maux. L'ouverture des semmes est un remede essicace, & si l'on n'y a pas re-

cours, je doute du succès de ceux qu'on employera.

Je

SUR LES ACCOUCHEMENS.

Je pourrois donner d'autres moyens que l'ouverture, pour arriver au même but, & peut-être ne seroient-ils pas inutiles, mais je les reserve pour un autre tems. J'ai déchargé mon cœur, & rendu hommage à la Verité. C'est aux Magistrats à s'en instruire à present, & à voir par quels moyens ils peuvent remedier aux maux que je viens de leur exposer.

FIN.

# 

## AVIS AU LECTEUR.

Paucoup de personnes se sont plaintes jusqu'à ce jour d'avoir sçu trop tard mon habileté à corriger, ou rétablir, les Vices qui empêchent le mouvement des Parties. Elles ont éprouvé avec satisfaction que j'étois de beaucoup superieur à quantité d'autres, qui promettent cependant de rétablir les choses dans leur premier état, & qui engagent les Malades à perdre inutilement beaucoup d'argent, pendant que je m'acquitte exactement de tout ce que j'ai promis. Elles ont prétendu que je ne pouvois en conscience me dispenser de faire connoître mes talens au Public, par la voie des Gazettes, ou autres Ouvrages de ce genre. Mais je n'ai jamais pu me rendre à leurs remontrances. J'ai toujours pensé que c'étoit au Malade à aller chercher le Medecin, & qu'il ne convenoit pas au Medecin de courir après le Malade. Il arrive même souvent qu'on méprise les avantages, qu'on nous offre. Cependant comme plusieurs personnes restent incommodées, faute de

426

sçavoir à qui elles doivent demander du secours, j'ai cru que, sans imiter ces Charlatans, à qui la seule envie de s'enrichir, fait annoncer leurs talens prétendus dans toutes les Nouvelles, ou répandre des Billets dans toutes les Villes, pour attraper l'argent du Public, je pouvois me servir de la presente occasion pour faire l'énumeration des Operations que je sais, autant qu'il le faut, pour avertir ceux qui ne sçavent à qui ils doivent avoir recours. Mon dessein n'est pas de les détourner de se mettre entre les mains des autres Operateurs, mais seulement d'apprendre à ceux qui ne le sçavent pas, où ils trouveront du secours; & pour faire connoître quels désauts du Corps j'ai coutume de rétablir, je vais donner la liste des plus communs.

1. Je gueris ceux, qui par la contraction des Tendons, ne peuvent tenir la Tête droite, & l'ont toujours panchée sur l'une, ou sur l'autre Epaule, sans pouvoir la baisser du côté opposé. Je la redresse, &

la fais tenir dans la situation naturelle.

2. Si la Tête, & le Col, sortent en dehors de la perpendiculaire du Corps, de l'un, ou de l'autre côté, ce qui rend les personnes difformes, quoiqu'elles puissent fléchir de tout côté la Tête, & le Col, j'ote cette difformité en remettant la Tête dans la situation perpendiculaire.

3. Si quelqu'un a une Epaule plus haute que l'autre de deux doigts, & plus, je rabaisse l'Epaule la plus élevée, ou je releve la plus basse, de maniere

qu'elles soient de niveau.

4. Si la Contraction des Tendons tire trop en devant l'une, ou l'autre Epaule, de maniere que l'Omoplate releve, je la reduis dans sa situation, de sorte que l'Omoplate est couchée sur le Dos, comme à l'ordinaire.

5. Si l'une, & l'autre Epaule avancent trop en devant, élargissent le Dos, & resserrent la Poitrine, ce qui fait un Dos vouté, & dissorme, je recule l'une, & l'autre Epaule, & je rens le Dos aussi plat, & la Poitrine aussi large qu'il le faut, suivant les proportions.

6. Si la Hanche fort trop de l'un, ou de l'autre côté, & si le haut du Tronc fort en dehors, & se courbe, je le redresse, & l'empêche de pancher.

7. Si les Côtes, s'éloignant de l'un, ou de l'autre côté, se sont accrues de maniere qu'elles sont devenues plus longues que celles du côté opposé, ce qui fait une Bosse, & une difformité, je fais rentrer les côtes qui sortent, j'empêche de croître celles qui s'élevent trop haut, & je fais croître celles du côté opposé, jusqu'à ce que le creux soit rempli, & la simmetrie exacte, & alors je remets en état tout le haut du Corps.

8. Si le haut du Corps tombe tellement de l'un, ou de l'autre côté, qu'une des Hanches rentre en dedans, & l'autre forte en dehors, je repousse en de-dans celle qui fort en dehors, & en dehors celle qui rentre en dedans: je les rends égales, & par ce moyen

fais garder au Corps son équilibre.

9. Si la Hanche d'un côté est de deux, ou trois Hhhij doigts, plus haute que celle de l'autre, je la baisse, jusqu'à ce qu'elles soient toutes deux de niveau.

10. Si l'on a une, ou plusieurs Vertebres luxées, & que cet accident rende le bas du Corps tellement paralitique, qu'on ne puisse remuer une de ses parties, & que le haut soit bossu, & contresait, je reduis les Vertebres, & en rendant au suc nerveux la liberté de circuler, je rends aussi au Malade la puissance de marcher, & rétablis le reste du Corps.

II. Si quelqu'un a les Reins trop courbés, & les Fesses trop en arriere, ce qui le fait marcher courbé, je fais rentrer d'une part les Fesses, & de l'autre

le Ventre, & je rétablis sa structure.

dans les Os du Femur, de maniere qu'on ne puisse marcher, ou qu'on ne le fasse que les Pieds en dedans, & se croisant, je rends à ces Os leur situation naturelle.

13. Si ces Os au contraire, par la même raison, sont tellement tournés en dehors, qu'on ne puisse encore marcher, que les Pieds ne sortent trop en dehors, & ne se croisent, je les rétablis comme les précedens.

14. Je réduis les Pieds des enfans, dont les Doigts sont trop saillans, ou rentrans, de maniere qu'ils de-

viennent droits.

15. Si quelqu'un a les Cuisses tellement tournées en dedans, que les Genouils frottent l'un contre l'autre, ou au contraire, si les Genouils sont tellement écartés, que les Pieds s'approchent trop pour marcher librement, j'éloigne ce qui est trop proche, rapproche ce qui est trop éloigné, & rétablis ainsi les Malades.

16. Je guéris la Charte, de maniere que les Jambes deviennent droites, & propres à tous leurs mouvemens.

17. Je rétablis, & fais marcher sur la plante des Pieds, comme les autres hommes, les enfans qui naissent les Pieds sléchis près des Malleoles, de manière que la Plante leve en dehors, ou en dedans.

18. Je fais de même marcher sur la Plante des Pieds ceux qui, par quelque accident, se sont luxé l'un, ou l'autre Malleole, ce qui a fait que par succession de tems la Jambe ayant passé au-delà du Malleole, ils sont obligés de marcher sur le côté des Pieds, ou sur les Malleoles mêmes.

19. Si la Contraction des Muscles qui flechissent la Plante des Pieds la courbe trop, & arrondit trop le Tarse, ce qui fait qu'on a de la peine à marcher,

je la gueris, & fais marcher à l'ordinaire.

20. Si quelqu'un a une paralisse sur un Pied, & même d'un côté depuis le Ventre jusqu'aux Doigts du Pied, de maniere qu'il ne puisse marcher sur ce Pied, ni se tenir de bout, je les fais marcher par le moyen d'un instrument ajusté à la Jambe avec lequel il peut être debout, marcher, s'asseoir, slechir même le Genoüil, de maniere qu'il peut se passer d'une canne, ou d'une bequille.

21. Je donne des Remedes pour toutes les Contractions, ou roideurs, des Muscles des Epaules, des 430

Bras, des Avant-Bras, des Mains, des Doigts, ce

qu'il seroit trop long de détailler ici.

habiller, comme il falloit.

Voici comment je me comporte avec les personnes qui se mettent entre mes mains. Avant de commencer à les traiter, je conviens du prix, & je n'en demande le payement, que lorsque, suivant mes conventions, j'ai, ou corrigé, ou gueri entierement le défaut. Je ne demande rien pour mes peines, pour les Instrumens, pour les dépenses, que mes promesses ne soient remplies. Il n'y a que les Corsets qui se payent par-dessus le marché. Si l'on veut convenir d'un tems, comme de trois mois, par exemple, pour la guerison, je le veux bien, ayant toutesois égard à la nature des accidens. Si ce tems s'écoule sans un mieux sensible, le marché est nul de plein droit, sans être tenu de la moindre compensation; mais si l'on voit un mieux sensible, on est obligé de se laisser guerir jusqu'au bout, & alors je me fais donner le prix convenu, afin qu'on ne tire pas le payement en longueur; quoique les Malades soient obligés de se servir encore long-tems des Instrumens, pour affermir leur guérison. Les conventions se font par un

Billet signé du Malade, & de moi.

J'ai cru devoir dire ce peu de mots des défauts du Corps, que je traite journellement, par le moyen d'Instrumens de mon invention. Je n'ai pas voulu m'étendre sur les autres désauts, que je traite en grand nombre; & je n'ai sait imprimer ce Memoire, que pour contenter beaucoup de personnes, qui m'ont representé, que je ne pouvois en conscience laisser ignorer au Public des talens, qui peuvent lui être si utiles. Ceux donc qui ne trouveront pas chez eux les secours nécessaires pour se faire guerir, ou ceux pour qui ils s'interessent, sçavent à present à qui ils peuvent s'adresser.

### FIN.

Nota. Depuis que la Consultation de M M. les Docteurs de Sorbome sur le Baptéme par injection a été imprimée, M. de Marcilly, l'un de ces Docteurs, m'a communiqué la Décision que seu M. Gamache, celebre Docteur de la même Faculé a donnée de ce cas. L'autorité de ce Theologien est trop considerable, pour n'en point faire part au Public. Voici comme il s'exprime. Il faut remarquer, dit cet Auteur, que si l'on peut, à l'aide de quelque Instrument, jetter de l'eau sur le Corps d'un ensant ensermé dans le sein de la mere, en appliquant en même-tems la sorme du Baptême, il sera veritablement baptisé, quoiqu'il soit de la prudence de le baptiser sous condition, s'il vient au monde. Notandum tamen quod si puer ita inclusur possit aspergi realiter aquâ naturali, per aliquod instrumentum, & verba formæ proferantur, cum debitâ intentione, eum fore validè baptisatum; quanquam ad majorem cautionem, sit posteà baptisandus, saltem ad minus sub conditione. De Sacram. Baptism, ad quæst. 68. disp. 1. art. 5. 1, 114

#### LISTE DES AUTEURS

Cités dans les Reflexions, avec les Editions qu'on a suivies.

Rousser, Docteur en Medecine, ou Traité de l'Enfantement Cesarien, 80. Paris 1581.

Danielis Sennerti Medicina Doctoris Opera, fol. Lugduni

1656.

Thomæ Bartholini Medicinæ Doctoris Anatomia, 8º. Haga-Comitis 1663.

Regnerus de Graaf Medicinæ Doctor de Mulierum organis generationi Inservientibus, 8°. Lugduni 1678.

Paul Portal, Pratique des Accouchemens, 8°. Paris

1685.

Philippe Peu, Pratique des Accouchemens, 89, Paris 1694.

Isterotomie de François, Amand, Observations sur la Pratique des Accouche mens, 8°. Paris 1714.

Dionis, Traité general des Accouchemens, 8°. Paris

1718,

Mauriceau, Traité des Maladies des Femmes grosses; 4º. Paris 1721,

Lamotte, Traité des Accouchemens, 4°. Paris 1721.

Pauli Zacchiæ Medicinæ Doctoris Quæstiones Medico-Legales, fol. Amstelodami; 1651.

Ambroise Paré, Conseiller; Premier Chirurgien Roy, ses Oeuvres, fol, Paris 1585.



#### ERRATA.

QUELQUE attention que l'Auteur ait apportée à relire plusieurs épreuves de chaque seüille, il lui est échappé quelques fautes. C'est pour dédommager en quelque sorte les Lecteurs, qu'il a fait un Errata exact, qu'ils sont priés de consulter, dès qu'ils trouveront quelque saute.

```
Page 3 ligne 4 ensans
                                                 lisez enfans
         4 l.
                  35 fcience
                                                       fcience
         4 l.
                  35 plusienrs
                                                 1.
                                                       plufieurs
P.
         8 1.
                 11 indifferente
                                                       indifferentes
₽.
        IO 1.
                 22 Sages-Eemmes
                                                       Sages-Femmes
P.
        13 l.
                  6 après le mot exercice
P.
        17 l.
                                                       fortir
                  2 fortir
P.
        18 %.
                 32 fous
                                                       font
P.
        33 l.
                19 après le mot vivans
P.
        35 l.
                  23 ses parties inferieures
                                                 l.
                                                       sa partie inferieure
P.
       37 1.
                 21 qus
       38 1.
P.
               dern. erme
                                                       ferme
P.
        39 l.
                 6 donue
                                                       donne
P_{\bullet}
       72 aurenv. &
P.
      104 1.
                 26 prendra
                                                       pendra
P.
      106 l.
                  2 après le mot liés
                                                       ajouter la
P.
      '108 l.
                 16 faut
                                                 1.
                                                      faut
P.
      112 /.
                II font,
                                                      font
P.
      117 1.
                II cete
                                                      cette
P.
      133 %.
                10 pafaite
                                                      parfaite
P.
      146 l.
                16 delivra
                                                       delivre
P.
      146 l.
                 20 matiere
                                                      maniere
      156 1.
₽.
                 1 ligarure
                                                      ligature
P.
      167 %
                 33 semme
                                                      femme
      169 1.
P.
                 28 bras
                                                      du bras
      203 %.
                  22 ou bord
                                                       ou le bord
      223 1. penult. Ombilibal
                                                       Ombilical
p.
      262 1.
               dern.
                                                      k k les deux Placentas
P.
      270 1.
                 10 roit mieux
                                                      roit pas mieux
P.
      277 l.
               dern. faus
                                                       fans
P.
      297 l.
                  1 leurs
                                                       leurs
P.
                 11 bien
      222 1.
P.
                15 de retourner
      222 1.
                                                      de le retourner
P•
                 4 friroient
      325 l.
                                                      friroient
P.
      335 l.
                 35 qu'elle assez
                                                      qu'elle ait assez
p.
      344 1.
                 26 dn
                 37 de servir
P \cdot
      362 1.
                                                      de se servir
P.
      391 l.
                  8 fort
P \cdot
      391 l.
                 21 ettange
                                                       étrange
                  3 deffendre
P.
      403 l.
                                                      se dessendre
P.
      410 l.
                   6 êrre
```

Iii









